# UNIVERSAL LIBRARY OU\_220686 AWYSHINN

# THE BOOK WAS DRENCHED

#### OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. 297. 91/B18B Accession No. 5342

Author Mach, M. C. (Balkhi, Sabre-Jeis)

Title Le Livre De la Creation - Balkhi,

This book should be returned on or before the date last marked below.

#### PUBLICATIONS

DE

#### L'ÉCOLE DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES

· IV. SÉRIE. — VOL. XXIII

LE

## LIVRE DE LA CRÉATION ET DE L'HISTOIRE

TOME SIXIÈME

#### LE

### LIVRE DE LA CRÉATION

ET

#### DE L'HISTOIRE

#### CHAPITRE XXI

RÉCIT ABRÉGÉ DE LA DOMINATION DES OMÉYYADES JUSQU'A

LA FIN DE LEUR RÈGNE, AINSI QUE DES TROUBLES CAUSÉS
PAR IBN-EZ-ZOBÉÏR ET EL-MOKHTÂR BEN ABI-'OBÉID.

#### RÈGNE DE MO'ÂWIYA, FILS D'ABOU-SOFYÂN

Le pouvoir passa entre les mains de Mo'awiya l'an 40 de l'hégire'. Pendant vingt ans, il avait été le lieutenant d''Omar et d''Othmân. Lorqu'el-Hasan lui eut résigné l'autorité, il nomma el-Moghira ben Cho'ba gouverneur de Koufa, 'Abdallah ben 'Âmir ben Koreïz, gouverneur de Baçra et du Khorasan, et Merwân ben el-Hakam, gouverneur de Médine, puis il retourna en Syrie.

C'est cette même année qu'el-Moghîra forgea une lettre prétendue de Mo'awiya adressée aux pèlerins de la Mecque, relativement au commandement de la caravane; c'est lui

<sup>1.</sup> Sur le règne de Mo'awiya I', voir les pénétrantes études du R. P. H. Lammens, dans les Mèlanges de la Faculté orientale de Beyrouth, t. I et II.

la Rupture du jeune'; son fils 'Abdallah prononça sur son corps la prière funèbre, puis il présida à la prière publique de la fête en présence du peuple assemblé. 'Amr laissa une fortune de trois cent vingt-cinq mille dinars, plus un revenu annuel de deux cent mille dinars à prendre en nature sur la récolte de blé, et deux millions de dirhems en argent monnayé. Le poète' a dit de lui:

Ne vois-tu pas que la fortune a lancé ses espions contre 'Amr le Sehmite, celui au profit duquel on percevait l'impôt de l'Égypte? Ses ruses, ses embûches, ses machinations ne lui ont servi de rien contre la portion qui lui avait été attribuée.

On dit que Mo'àwiya chargea de l'administration du Khorasan el-Hakam ben 'Amr el-Ghifarî, qui avait la qualité de compagnon du prophète'; il conquit les montagnes du Ghour et mourut à Merw'. Cette même province fut ensuite confiée par lui à 'Obéid-allah ben Ziyâd, qui lança des incursions contre le Tokhâristan et sa reine, Fath-Khâtoun, qu'il combattit et mit en déroute; il pilla sept fois de suite le pays; puis la reine inclina vers la paix; 'Obéid-allah la lui accorda moyennant le payement d'un tribut, et il la laissa en possession de son royaume et des cantons qui le composaient. Puis il fit une incursion dans la Transoxiane, pilla Bokhara et en enleva des dépouilles considérables; ensuite il revint à Baçra.

- 1. L'an 43. Cf. El-Kindî, Governors and judges of Egypt, éd. Rhuvon Guest, p. 34, où l'on remarquera la tendance de l'auteur à faire passer 'Amr pour un saint, mort pauvre.
- 2. Ibn-Zobeir el Asadt, cf. Mas'oûdt, Prairies d'or, t. V, p. 61, qui cite ces deux vers avec des variantes, plus un troisième. Pour le second vers, la leçon de notre manuscrit se rapproche plus des variantes négligées par l'éditeur que de celle qu'il a adoptée en désespoir de cause.
- 3. Cf. Béladhort, p. 410, l. 1. C'est Ziyad ben Abihi qui le nomma; voir Țabart, Ann., II, p. 79, l. 3, et p. 81, l. 4
- 4. En l'an 50; Bélàdhort, ibid., l. 5. Sur le Ghoûr, canton de la chaîne du Paropamise, au nord du Sidjistân, voir el-Içtakhri, p. 272; Ibn-Hauqal, p. 323; Abou 'l-Fédà, Gèogr., p. 59, 464; Mehren, Cosmographie, p. 119; (c'est là que se trouve la source du Helmeud).

Mo'àwiya nomma ensuite gouverneur du Khorasan Sa'id, fils [du khalife] 'Othman ben 'Affân; il mena une expédition en Transoxiane et conclut la paix avec les habitants de Samarqand à la condition d'entrer par une porte et de sortir par l'autre; il leur prit des otages pour qu'ils ne le trahissent pas. Il entra, sortit, puis partit, emmenant les otages qu'il trahit et qu'il conduisit jusqu'à Médine, où il les employa à travailler dans les palmeraies et à des terrassements. Or, c'étaient des enfants de riches dihqâns (noblesse terrienne); ils ne purent pas supporter un travail de ce genre et, désespérant de la vie, l'assaillirent dans un enclos qui lui appartenait; ils le tuèrent, puis se suicidèrent par pendaison, au moyen de cordes'.

Le khalife remit ensuite le gouvernement de la province à Aslam ben Zor'a, qui était un homme capricieux et tyrannique; il réquisitionna les habitants de Merw pour qu'ils le débarrassent du coassement des grenouilles; on lui apprit que c'était impossible; il doubla alors l'impôt foncier et le fit monter à cent mille dirhems.

C'est sous le règne de Mo'âwiya que fut conquise sur les Grecs [l'île de] Rhodes, qui est à deux journées de voyage de Constantinople, et où les Musulmans séjournèrent sept ans. Parmi les villes du Khorasan, Samarqand, Kachch', Nasaf, Bokhara tombèrent entre ses mains; er-Rébi' ben Ziyâd el-Hârithi, qui était gouverneur de la part de Mo'âwiya, s'empara de Balkh et des régions voisines; il mourut à Merw.

Lorsque Mo'awiya accomplit le pelerinage, el-Hasan, el-Hosein et Ibn-'Abbas (que Dieu soit satisfait d'eux!) vinrent

<sup>1.</sup> Cf. t. V, p. 83, et Bélådhori, p. 412, dont la source est sûrement différente; Ya<sup>c</sup>qoûbi, *Historiæ*, t. II, p. 282 (moins précis dans les détails).

<sup>2.</sup> Autrement dite Kiss, ville sur laquelle on peut voir Yaqout, Mochtarik, p. 373; Geogr. Wörterbuch, t. IV. p. 273; Abou 'l-Féda, Geogr., p. 490, et l'index de la Bibliotheca geogr. arabicorum, t. IV.

le trouver et lui demandèrent qu'il leur payât ce qu'il avait garanti. « Consentiriez-vous, leur dit-il, fils de Hâchem, à ce que nous exigions tout votre sang, alors que vous êtes les meurtriers d''Othmân? » Il ne leur donna rien de ce qui était stipulé dans l'acte de garantie.

#### MORT D'EL-HASAN, FILS D' ALÎ

El-Hasan mourut en l'an 49, à l'âge de 47 ans'. On n'est pas d'accord au sujet de la cause de son décès. Les uns ont prétendu que son cou-de-pied, au cours des tournées rituelles, fut blessé par le fer de la base d'une lance, qui était empoisonné; les autres ont dit que Mo'âwiya avait circonvenu Dja'da, fille d'el-Ach'ath ben Qaïs, pour qu'elle empoisonnât el-Hasan, lui promettant de la marier à [son fils] Yézîd. Elle lui fit prendre du poison et le fit ainsi mourir; mais Mo'âwiya lui dit: « Yézîd occupe un certain rang par rapport à nous; or, comment pourrait lui convenir celle qui ne convient pas au fils du prophète? » Il lui donna, au lieu de son fils, une indemnité de cent mille dirhems.

Sous le règne de Mo'âwiya moururent encore 'Aïcha, Omm-Salama, Abou-Horéira, Sa'd ben Abi-Waqqâç, 'Abdallah ben 'Omar, et Abou-Ayyoùb el-Ançàrî, sous les murs de Constantinople.

Ce khalife avait préposé des espions à la surveillance des partisans d'Alî, qui les mettaient à mort là où ils les trouvaient; c'est ainsi qu'il fit périr, entre autres, Hodjr ben 'Adî et 'Amr ben el-Hamiq'.

Sa'îd ben el-Mosayyib' a dit que Mo'âwiya fut le premier à changer la décision du prophète, à prononcer le prône assis, parce qu'il était obèse et corpulent, à dire le

<sup>1.</sup> Chiffres différents dans le t. V, p. 77.

<sup>2.</sup> Sur cet événement, voir Tabari, Annales, II, p. 111; Ibn-el-Athir, t. III, p. 392; Abou-Hanifa ed-Dinawari, p. 237.

<sup>3.</sup> Cf. t. II, p. 146, note 3.

prône avant la prière canonique, par crainte de voir l'assemblée se disperser avant qu'il eut dit ce qui lui paraissait bon; il fut encore le premier à dresser un *mihrab* dans la mosquée.

Les richesses qu'il possédait et qui constituaient un trésor particulier provenant de sa part de butin fourni par le roi de Perse et l'empereur romain, s'élevaient à cinquante millions de dirhems.

#### PRESTATION DE SERMENT EN FAVEUR DE YÉZÎD, FILS DE MO'ÂWIYA

Mo'âwiya invita le peuple à prêter serment entre les mains de [son fils] Yézid: il fut d'ailleurs le premier à donner l'exemple. Il envoya par écrit à Merwan ben el-Hakam l'ordre d'inviter les habitants de Médine à en faire autant. mais Merwan se mit en colère de ce qu'il n'avait pas été désigné à la place de Yézid; il partit pour la Syrie; le khalife s'entretint avec lui et le désigna pour héritier présomptif de Yézid après lui; puis il le renvova à Médine, dont les habitants se refusèrent au serment. Mo'âwiya partit en pèlerinage à la tête de mille cavaliers; à Médine, il fut recu par el-Hosein, 'Abd-er-Rahman, fils d'Abou-Bekr, et 'Abdallah ben ez-Zobeir, qui le saluèrent; mais il ne répondit pas à leur salut, leur tint un langage dur et sévère, par pure ruse de sa part. En présence de cet accueil, ces personnages se rendirent à la Mecque. Mo'awiya entra alors dans la ville où il n'était resté personne qui ne lui eût prêté le serment d'allégeance; il recueillit les serments en faveur de Yézîd, et distribua au peuple des sommes considérables. Ensuite il en partit pour se rendre à la Mecque, où el-Hosein, fils d''Ali, sortit à sa rencontre. Des qu'il l'apercut, le khalife s'écria : « Que le fils du prophète de Dieu, le seigneur de la jeunesse du paradis, soit le bienvenu! Donnez une monture à Abou-'Abdallah! » 'Abdallah

ben ez-Zobéir se montra: « Que le fils du disciple du prophète, son cousin, soit le bienvenu! Donnez une monture a Abou-Khobéib!! » Et ainsi de suite; dès que quelqu'un se montrait, il le saluait et lui faisait donner une monture et une gratification.

Lorsqu'il fit son entrée à la Mecque, les cadeaux et les récompenses circulèrent matin et soir, de sorte qu'il accrut leurs richesses. Il ordonna d'attacher les chameaux de sa caravane à la porte de la mosquée; il assembla le peuple et prescrivit au chef de ses gardes de préposer un homme armé d'un sabre à côté de chacun des nobles, et dit : « Si l'un d'entre eux veut s'adresser à moi pendant que je parlerai, coupez-lui le cou. » Puis il monta en chaire et prononça le sermon suivant : « Ce clan, dit-il, ce sont les seigneurs des Musulmans et les meilleurs d'entre eux; sans eux, rien n'est enlevé, rien ne se décide sans leur conseil; or, ils ont prêté serment à Yézîd; par conséquent, faites-le aussi, au nom de Dieu! » Les nobles furent dans l'impossibilité de le démentir et de s'adresser à lui; le reste du peuple n'osait rien dire et ne savait rien des choses dont il parlait. C'est ainsi que Mo'âwiya recut le serment des Médinois; il remonta sur ses chameaux et regagna la Syrie. Il disait parfois: « Si ce n'avait été mon amour pour Yézid, j'aurais observé la droiture. » Un certain poète a dit :

Si l'on nous amène Ramla ou Hind, nous la proclamerons princesse des croyants!

Lorsque Chosroès meurt, un autre Chosroès lui succède, et ses fils après lui, à la file.

Nous avons craint leur colère, tellement que si l'on nous abreuvait du sang des Oméyyades, nous ne serions pas guéris de la soif.

<sup>1.</sup> OI. Nawawi, p. 341; Quatremère, Mémoire historique sur la rie d'Abd-allah Ben-Zobaïr, extrait du Journal asiatique de 1832, p. 6 du tirage à part.

<sup>2. &#</sup>x27;Abd-er-Rahman ben Homam es-Salouii, d'après Mas'oudi, Prairies d'or, t. V, p. 71, où ces vers sont cités, plus deux autres.

Mo'awiya mourut à Damas en l'an 60, à l'âge de quatrevingts ans; c'était un homme de grande taille, fort et corpulent, blanc de peau, beau de visage, mais ses actes étaient laids. Quand il riait, sa lèvre supérieure se retroussait.

Les Syriens jurerent à Yezld, son fils, d'être fidèles au serment qu'ils avaient déjà prêté en sa faveur entre les mains de Mo'awiya.

#### SERMENT PRÊTÉ A YÉZÎD, FILS DE MO'ÂWIYA (SUR LUI LA MALÉDICTION!)

Au moment de la mort de Mo'awiya, le gouverneur de Médine était el-Wélîd ben 'Otba ben Abi-Sofyan, et celui de l'Îrâq, 'Obéldallah ben Ziyâd. A la réception de cette nouvelle, Merwân ben el-Hakam dit à el-Wélîd: « Envoie chercher el-Hoséin, le fils d'Alî, et 'Abdallah ben ez-Zobéir; si ces deux personnages prêtent serment, c'est bien; sinon, coupe-leur le cou. » Le gouverneur les manda au milieu de la nuit, leur apprit la mort de Mo'awiya, et voulut prendre d'eux le serment de reconnaître Yézîd. « Attendons jusqu'au matin », répondirent-ils tous deux, et ils le quittèrent. Cette nuit même ils partirent pour la Mecque, refusant le serment d'allégeance.

'Les habitants de Koûfa apprirent les moyens dilatoires employés par el-Hoséin pour éviter de prêter serment; ils lui écrivirent pour le presser de venir chez eux; ils lui envoyèrent une litière de chameau mâle, et écrivirent qu'ils étaient prêts à le reconnaître comme khalife; el-Hoséin envoya Moslim ben 'Aqîl ben Abi-Tâlib [son cousin germain], pour recevoir leur serment. Arrivé dans la ville, celui-ci descendit chez Hâni' ben 'Orwa, et une foule considérable de Chi'îtes se réunirent auprès de lui pour prêter serment à el-Hoséin. Celui-ci sortit alors [de la Mecque] avec sa famille et ses enfants.

Lorsque 'Obéidallah ben Ziyad (qu'il soit maudit!) appritette nouvelle à Baçra où il se trouvait alors, il pensa à se endre à Koûfa; les Chi'îtes marchèrent contre lui et le combattirent, à telles enseignes qu'il dut entrer dans le château et en fermer la porte. Vers le soir, le peuple laissa seul Moslim ben 'Aqil; alors 'Obéidallah ben Ziyad envoya secrètement des cavaliers qui l'arrêtèrent ainsi que Hani', l'enlevèrent entre les créneaux du château; il fut tué plus près que le jambage de la porte, puis on lui coupa la tête. Un poète a dit:

Si tu ne sais pas ce qu'est la mort, regarde Hani' suspendu dans le marché, ainsi que le fils d''Aqfil.

Tu verras un homme dont le sabre a mutilé le nez, et un autre tombé mort de la hauteur des murs

Tu verras un corps dont le soleil a changé la couleur, et du sang répandu qui a coulé dans toutes les rigoles 1.

MORT HÉROÏQUE D'ABOU 'ABDALLAH EL-HOSÉIN, FILS D'ALÎ

Quand el-Hosein apprit l'exécution de Moslim ben 'Aqil, il songea à retourner à Médine. 'Obeidallah ben Ziyad envoya à sa rencontre el-Horr ben Yézid et-Temimi à la tête de mille cavaliers; il le trouva à Zobala'. El-Hosein lui dit: « Je ne serais pas venu vous trouver si vos lettres ne m'étaient pas parvenues; dans le cas où votre opinion serait différente de celle qui est exprimée dans ces lettres, je m'en retour-

<sup>1.</sup> Cf. Mas'oudi, Prairies d'or, t. V, p. 141, où ces vers sont cités, avec variantes, plus trois autres; Ibn-Tiqtaqa, el-Fakhri, éd. Ahlwardt, p. 140; éd. H. Derenbourg, p. 160; trad. E. Amar, p. 186, n'en donne que deux et non quatre, comme le prétend l'éditeur des Prairies d'or, t. V, p. 490; il les attribue à Férazdaq, d'après Ibn-el-Athir, Chronicon, t. IV, p. 30, qui donne aussi comme auteur 'Abdallah ben ez-Zabir el-Asadi. Voir également Tabari, Ann., II, p. 232 et 269; Abou-Hanifa ed-Dinawari, p. 255.

<sup>2.</sup> Station connue sur la route de la Mecque, quand on vient de Koula; il y a la deux bassins, Maraçid, t. I, p. 504; Bekri, Mo-djam, p. 435.

nerais. » El-Horr lui répondit: « Je n'ai pas reçu l'ordre de te combattre, mais celui de ne pas me séparer de toi jusqu'à Koufa; si donc tu dois venir, prends un chemin qui te conduise à Koufa; mais tu ne descendras pas dans la ville avant que j'en écrive à Ibn-Ziyâd. » El-Hosein se détourna du chemin d'el-'Odhéib, et arriva à el-Ghâdiriyya', où il campa, toujours en compagnie d'el-Horr ben Yézîd, qui luttait de vitesse avec lui. C'était le jeudi, 2 moharrem de l'an 61.

Le vendredi, 'Omar, fils de Sa'd ben Abi-Waqqaç, marcha contre lui à la tête de quatre mille hommes. Certaines personnes ont prétendu qu'Obéidallah ben Ziyad lui avait dit: « Si tu parviens a mettre à mort el-Hoséin, tu auras le gouvernement de Réi. » 'Obéidallah envoya avec lui Chimr ben Dhi 'l-djauchen', auquel il avait dit: «Si 'Omar ne tue pas el-Hosein, tu tueras 'Omar et prendras le commandement. » Ils vinrent camper entre les deux canaux de Kerbélå: des ambassadeurs allèrent et vinrent entre eux et el-Hoséin; ils s'arrangèrent de manière à l'empêcher de boire, lui et ses compagnons. El-Hoséin dit à Omar: « Écris a ton maître et fais-lui savoir que je lui propose de retourner à l'endroit d'où je suis venu, ou de me rendre dans une place frontière des Musulmans jusqu'à ce que Dieu me rappelle à lui, ou de m'envoyer auprès de Yézid, le fils de Mo'awiya, qui jugera ce qu'il devra faire de moi, les liens de parenté l'empêchant de me mettre à mort. »

'Omar fit part de ces propositions à 'Obéidallah ben Ziyad, mais celui-ci n'en admit aucune, et dit: «Rien du tout, jusqu'à ce qu'il se rende à discrétion. »— «J'en jure par Dieu, s'écria el-Hoséin, je ne me rendrai jamais à la

<sup>1.</sup> Bourgade des environs de Koûfa, proche de Kerbela. Maraçid, t. II, p. 299.

<sup>2.</sup> Sur ce nom, voir les remarques de Barbier de Meynard, Sobriquets et surnoms, p. 100.

discrétion du fils de Merdjana », voulant designer par la 'Obéldallah ben Ziyad.

El-Hoséin livra un combat défensif le jour d'âchoûrâ (10 moḥarrem), qui était un vendredi; il était entouré de dix-neuf personnes appartenant à sa famille, auxquelles vint se joindre el-Horr et-Témimi, repentant de sa faute, et combattant avec lui. El-Hoséin fut tué, mourant de soif; sept enfants d'Ali et trois de ses propres enfants périrent avec lui; on laissa tranquille son fils 'Ali, surnommé 'Ali le cadet [Zéin el-'Âbidîn], parce qu'il était malade; c'est de lui que provient la descendance d'el-Hoséin telle qu'elle existe aujourd'hui.

Quatre-vingt-sept personnes de son entourage périrent en même temps que lui. Certains prétendent qu'el-Hosein ne mourut qu'après avoir tué un certain nombre de ses ennemis, et que sans la faiblesse que lui causait la soif, il en aurait tué la plus grande partie. El-Hoçain ben Témîm le frappa sous le menton; Zor'a ben Chérîk lui porta un coup de sabre sur la main' et Sinan ben Anas le frappa de sa lance; puis celui-ci descendit de cheval, lui coupa la tête et foula son corps aux pieds des chevaux.

On emmena 'Ali le cadet, avec les femmes et les filles d'el-Hoséin, auprès d'Obéidallah ben Ziyâd. L'on prétend que celui-ci fit déposer la tête d'el-Hoséin sur un plat et se mit à la frapper avec le bout d'une baguette au visage en disant: « Je n'ai jamais rien vu de comparable à la beauté de cette face. » Anas ben Mâlik a dit: « Il ressemblait au prophète (que Dieu le bénisse!) ». Puis 'Obéidallah envoya cette tête, ainsi que les enfants d'el-Hoséin, à Yézid, qui, dit-on, ordonna de placer ses femmes et ses filles sur les degrés-de la mosquée, là où se tiennent les prisonniers de

<sup>1.</sup> Cf. Tabari, II, p. 365, l. 11.

<sup>2.</sup> Cet acte à été aussi attribué à Yézid; voir Ya'qoubi, Historiæ, t. II, p. 291, dernière ligne; Tabari, II, p. 282, l. 18.

guerre, pour que le peuple pût les voir. Il posa la tête devant lui et la frappa à la face en disant :

Plût à Dieu que mes maîtres, à la bataille de Bedr, eussent été témoins de l'émotion des Khazradjites lors du choc des pointes! Ils auraient frappé du sabre et se seraient épanouis de joie; ils auraient dit : ô Yézid, n'interroge pas!

Abou-Barza el-Aslamí se leva et dit: « Par Dieu, ta baguette a touché ses dents molaires; que de fois j'ai vu le prophète de Dieu le baiser en suçant! ' »

El-Hoséin fut tué en l'an 61 de l'hégire, le jour d'achoura (10 moharrem), un vendredi, à l'âge de cinquante-huit ans. Il se teignait les cheveux et la barbe en noir. Yézîd (qu'il soit maudit!) envoya ensuite sa famille et ses filles à Médine. La fille d''Aqîl, fils d'Abou-Tâlib, composa une élégie sur sa mort:

Que répondrez-vous, quand le roi vous dira : Qu'avez-vous fait, vous le dernier des peuples,

A ma maison, à ma famille, après ma disparition? Il y a parmi eux des prisonniers et des morts couverts de sang'.

Les Médinois entendirent, la nuit qui précéda le jour où el-Hoséin fut tué, une voix mystérieuse qui murmurait :

Le prophète lui avait passé la main sur le front, et il lui en était resté un éclair sur les joues.

Ses parents appartenaient à la plus noble partie des Qoréïchites, et son grand-père était le meilleur des ancêtres.

Sachez que les Chi'îtes ont ajouté à ce récit des suppléments et des ornements en grand nombre, et pourtant rien que dans ce que nous avons exposé, il y a encore des éléments suspects nombreux, car certaines personnes nient que Yézid ait donné l'ordre de mettre el-Hosein à mort, ou qu'il y ait consenti. Dieu sait mieux la vérité en cela!

<sup>1.</sup> Cf. Tabart, II, 283, l. 1, et p. 383.

<sup>2.</sup> Tabari, II, p. 283, et Ibn-el-Athir, t. IV, p. 76, ont un vers de plus, avec quelques variantes.

#### HISTOIRE D''ABDALLAH BEN EZ-ZOBÉÏR BEN EL-'AWWÂM

Ez-Zobeir ben el-'Awwam avait pour mère Cafivva, tante paternelle du prophète de Dieu; son fils fut le premier enfant né à Médine depuis la proclamation de l'islamisme. Lorsqu'on prêta serment à Yézîd, el-Hoséin et 'Abdallah ben ez-Zobéir se refusèrent à cette cérémonie et se retirèrent à la Mecque. El-Hoséin quitta cette ville pour Koûfa et périt martyr à Kerbélâ. Quant à 'Abdallah ben ez-Zobéir, il se sentit en sécurité à la Mecque, se réfugia à la Ka'ba, invita le peuple à tenir conseil, maudit Yézîd et le surnomma le débauché orgueilleux. Il dit : « Dieu ne peut admettre la transmission de pouvoirs de Mo'âwiya a Yezîd; cela n'appartient qu'à l'ensemble des Musulmans. » Le peuple répondit à son appel et jugea que ses paroles étaient vraies. Ibn ez-Zobéir afficha une vie pieuse et dévote; il se mit à jeuner et à prier tellement qu'on en vit les traces; le peuple eut de l'inclination pour lui: Il écrivit aux Médinois: « Chassez les Oméyyades de chez vous! ». Ce qu'ils firent. Yézid avant appris ces nouvelles, envoya Moslim ben 'Ogba el-Morrî à la tête d'une armée nombreuse et récita ces vers sur le mètre radjaz:

Fais savoir à Abou-Bekr<sup>1</sup>, lorsque l'armée se sera mise en route et que la cavalerie aura passé dans le Wâdi 'l-qorà,

Qu'ils sont vingt mille, entre hommes faits et jeunes gens, tous enivrés de l'idée de combattre l'ennemi.

#### MENTION DU COMBAT DE LA HARRA

Moslim ben 'Oqba étant arrivé, s'empara de Médine, y massacra quatre mille hommes de la plèbé, et soixante-dix

<sup>1.</sup> Surnom d''Abdallah ben ez-Zobeir; cf. Quatremère, mémoire cité, p. 3.

<sup>2.</sup> Cf. Tabari, II, p. 408; Ibn-el-Athir, t. IV, p. 94; Mas'oudi, Prairies d'or, t. V, p. 161; variantes nombreuses.

individus des Ançars; il fit fendre le ventre des femmes, autorisa le viol et livra la ville au pillage pendant trois jours. Il admit le reste des Médinois à prêter serment, à la condition qu'il y aurait une part de butin pour Yézid, et il commença à leur faire ce qu'il voulut. Cet événement eut lieu à la Harra, qui est la partie de Médine exposée au soleil, et qui donna son nom à la bataille. Moslim fut surnommé mosrif « le prodigue »; mais il donnait à Ibn ez-Zobéir l'épithète de molhid « hérétique ' ». Mohammed ben Aslam es-Sâ'idî a dit ;

Si l'on nous massacre le jour de la Harra de Wâqim, nous serons les premiers à être tués pour l'islamisme.

Ensuite Moslim prit la direction de la Mecque pour y atteindre Ibn-ez-Zobéir, mais il reçut un coup de lance à Qodéid, à l'appel des Médinois, et il laissa à la tête de l'armée el-Hoçain ben Noméir el-Yachkori, que d'ailleurs Yézid lui avait recommandé à cet effet, et il lui dit: « Couverture de bât d'âne! Si le prince des croyants ne m'avait pas ordonné de te céder le commandement, je ne l'aurais jamais fait. Si je meurs, emmène l'armée loin de moi pour te prémunir contre l'hérétique; ne fais pas de ton oreille un entonnoir pour les paroles des Qoréichites, qui sont des magiciens pour le verbiage; mais, lorsque tu seras arrivé à destination, persévère, fracasse-leur la tête à coups de sabre, et puis va-t-en. »

Mosrif [c'est-à-dire Moslim] étant mort, el-Hoçain reprit la marche jusqu'à la Mecque, assiégea Ibn-ez-Zobéir plusieurs jours, et battit la pierre angulaire de la Ka'ba avec des machines de guerre et des appareils à lancer le feu grégeois; il mit ainsi le feu aux voiles du temple. Dieu en-

<sup>1.</sup> Notamment Tabart, II, p. 412, l. 7 et 14.

<sup>2.</sup> Tabart, II, p. 424, l. 11, a El-Mochallal, qui est le nom d'une montagne surplombant Qodéid.

<sup>3.</sup> Ordinairement es-Sakouni, cf. Tabari, Annales, à l'index.

voya aux artilleurs du mangonneau un coup de foudre qui en brûla un peu plus de dix.

El-Mokhtar ben Abi 'Obéid eth-Thaqafi avait prêté serment a Ibn-ez-Zobéir, à la condition que celui-ci ne s'isolerait pas dans ses opinions et ne déciderait rien sans lui. C'est lui qu'Ibn-ez-Zobéir envoya contre el-Hoçain; il lui livra combat et le repoussa loin de la Mecque. Sur ces entrefaites, arriva la nouvelle de la mort de Yézid, et l'armée assiégeante repartit pour la Syrie.

Yézîd avait chargé Selm, fils de Ziyâd ben Abihi, du gouvernement du Khorasan et du Sidjistan; celui-ci fit des incursions dans la Transoxiane. Une femme, qu'on appelait Khâtoun, était reine de Bokhara. Elle écrivit à Terkhân, roi des Turcs, pour lui demander son secours et son appui, à la condition qu'il l'épouserait. Terkhân arriva avec une armée considérable composée de Turcs et de Soghdiens. Selm partit pour les combattre; il les mit en déroute et prit un butin, composé de leurs richesses et de leurs enfants, qui dépasse tout chiffre. C'est à propos de Selm que Yézîd ben Mo'âwiya a dit:

J'avais blâmé Selm; mais quand je l'eus perdu et que j'éprouvai différents peuples, je pleurai sur le sort de Selm.

#### MORT DE YÉZÎD, FILS DE MO'ÂWIYA

Quand Yezid, fils de Mo'awiya, se sentit près de mourir, il investit son fils Mo'awiya et lui remit le pouvoir. Il était né à el-Mâţiroun'; il mourut à Howwarin', à l'âge de

<sup>1.</sup> Localité près de Damas; cf. Yaqout, Lex. geogr., t. IV, p. 395; Maraçid, t. III, p. 32.

<sup>2.</sup> Le nom de cet endroit est attesté par un vers d'el-Akhțal dans Mas'oùdi, *Prairies d'or*, t. V, p. 127. Sur cette localité, située entre Damas et Alep, à deux relais de Palmyre, voir Yâqoût, *id. op.*, t. II, p. 355. Comparer Țabari, II, p. 427, l. 20; Ibn-el-Athir, t. IV, p. 103, a Haurân, comme notre manuscrit.

trente-huit ans, après un règne de trois ans et huit mois. On rapporte qu'au moment de sa mort, il imita en deux vers le dire d'un ancien poète:

Plût à Dieu que je n'eusse pas pu me passer d'une heure au milieu des hommes, ni des plaisirs d'une vie glorieuse!

Et que je fusse comme le pauvre aux deux vêtements usés ', qui vécut d'une bouchée de pain ; c'est tout ce qu'il eut de la vie jusqu'au moment où il fut consié au tombeau.

Un poète a dit de lui:

Ô tombeau de Howwarin! tu renfermes ce qu'il y a de pire dans toute l'humanité.

#### RÈGNE DE MO'ÂWIYA [II], FILS DE YÉZÎD

A la mort de Yézîd, le pouvoir passa entre les mains de son fils Mo'awiya ben Yezîd; il professait la croyance au libre arbitre, car il avait amené chez lui 'Amr el-Magcouc. lequel lui avait enseigné sa doctrine qadarite qu'il adopta comme religion et qu'il crut vraie. Quand le peuple prêta serment entre ses mains, il dit à el-Maqçoûc : « Quel est ton avis? » -- « Se soumettre ou se démettre », répondit-il. Mo'awiya monta en chaire et prononça le sermon suivant: « Nous avons été éprouvés par vous, et vous avez souffert par nous; mon grand-père Mo'âwiya a disputé le pouvoir à quelqu'un qui le méritait mieux que lui et en était plus digne. Il commit à son égard ce que vous savez, de sorte qu'il devint le prisonnier de son acte. Puis mon père se chargea de cette autorité, bien qu'il ne fût pas à la hauteur nécessaire; il s'y brisa le cou, et approuva sa faute. Je ne veux pas aller trouver Dieu avec les conséquences de vos actes; à vous de décider sur le commandement : chargez-en qui vous voudrez. Par Dieu, si le khalifat était un objet de pillage, nous en aurions obtenu une bonne part; et s'il est

<sup>1.</sup> Expression attestée dans un hadith cité par le Lisan, t. VI, p. 174.

un mal, il suffit à la famille d'Abou-Sofyan ce qu'ils en ont éprouvé. »

Puis il descendit de la chaire; il ferma la porte derrière lui et il s'isola dans des actes de dévotion jusqu'à ce qu'il mourut de la peste en l'an 64, à l'âge de vingt-deux ans, après un règne de vingt jours, ou quarante jours, ou trois mois, selon les versions.

Les Oméyyades s'attaquèrent à 'Amr el-Maqçouç, en criant: « C'est toi qui l'as perverti et l'as instruit. » Ils le jetèrent dans un silo et l'enterrèrent tout vif.

On a dit à ce sujet :

Ces parolés futiles, Yézîd les tenait de son père; prends-les à Yézîd, ô Mo'âwiya!

Un autre poète a dit:

J'aperçois une discorde, dont les chaudrons sont en train de bouillir; l'empire, après Abou-Leïla<sup>1</sup>, appartiendra au vainqueur.

#### RÉVOLTE D'IBN-EZ-ZOBÉÏR

Déjà, du temps de Yézîd ben Mo'âwiya, il invitait le peuple à se prononcer sur les questions de commandement et de délibération. A la mort de ce khalife, il l'appela à le reconnaître lui-même et prétendit au khalifat : il s'empara du Hedjaz, de l''Irâq, du Khorasan, du Yémen, de l'Égypte et de la Syrie, à la seule exception du thème du Jourdain, car les habitants de cette dernière région voulurent pour chef Khâlid, fils de Yézîd, et prononcèrent la prière en son nom du haut des chaires; on lui prêta serment comme khalife.

Lorsque Ibn-ez-Zobeir eut pris le nom de khalife, el-Mokhtar ben Abi-'Obeid se sépara de lui à raison de ses actes, s'avança vers Koufa et invita les Chi'ites à le

<sup>1.</sup> Surnom de Mo'awiya II, sur lequel on peut voir Mas'oudi, Prairies d'or, t. V, p. 168.

suivre, en disant qu'il était l'envoyé d'Abou 'l-Qâçim Mohammed, fils d''Ali ben Abi-Tâlib'; il reçut le serment du peuple au nom de ce personnage, à la condition que ses adhérents poursuivraient la vengeance de la mort d'el-Hoséin.

Ed-Dahhâk ben Qaïs el-Fihrî, qui était khâridjite, se révolta, chercha à s'attirer le peuple et prononça la prière à sa tête en attendant que le khalifat fût définitivement fixé.

Merwan ben el-Hakam se vit prêter serment dans la province du Jourdain et après lui Khâlid ben Yézid ben Mo'àwiya.

Les habitants de Baçra se rassemblèrent autour d'Obéidallah ben Ziyâd, qui était leur gouverneur sous le règne de Mo'awiya et de Yézîd; ils le constituèrent en qualité de chef militaire et lui demandèrent de mettre en liberté les Khâridjites incarcérés; ce qu'il fit. Parmi ces derniers se trouvaient Nâfi ben el-Azraq', 'Obéid-allah [ben] el-Mâhoùz, Qaṭarî ben el-Fudjâ'at el-Mâzinî; ils commirent des crimes dans le pays et y jetèrent le trouble; 'Obéid-allah ben Ziyâd eut peur pour lui-même et s'enfuit en Syrie.

#### MENTION DE MERWÂN BEN EL-ḤAKAM ET DE SA RECONNAISSANCE PAR LES SYRIENS

On lui prêta serment dans le thème du Jourdain, en l'an 64; il fut le premier à conquérir le khalifat par le sabre. On le surnommait khaît bâţil « fil d'araignée » », à raison de

- 1. Surnommé Ibn-el-Hanaflyya; cf. t. V, p. 76, 78.
- 2. Sur ce personnage, voir t. V, p. 144.

<sup>8.</sup> Appelé communément « fil de la Vierge ». Sur ce sobriquet, voir Barbier de Meynard, Surnoms et sobriquets dans la littérature arabe (Journal asiatique, 1907), p. 84 du tirage à part; Listin el-'Arab, t. IX, p. 170, qui donne aussi d'autres explications.

la longueur de sa taille et de l'agitation de son caractère. C'est de lui qu'un poète a dit:

Que Dieu couvre d'ignominie un peuple qui a pris pour chef un fil d'araignée, donnant et refusant à qui il veut '!

Ed-Daḥḥāk ben Qais marcha à sa rencontre; la lutte eut lieu à Merdj-Râhiţ dans la Ghouţa de Damas: ed-Daḥḥāk y fut tué. Soleiman ben Çorad el-Khozâ'i sortit de Koufa à la tête de quatre mille Chi'îtes, réclamant la vengeance de la mort d'el-Hosein; Merwân envoya contre lui 'Obeidallah ben Ziyâd et el-Hoçain ben Nomeir; la rencontre eut lieu à Râs-'Ain; Soleimân ben Çorad fut tué et ses compagnons se dispersèrent. Les Chi'îtes se tournèrent alors vers el-Mokhtar ben Abi-'Obeid, dont les forces augmentèrent; il proclama les droits de Moḥammed ben el-Hanafiyya et la recherche de la vengeance d'el-Hosein.

Merwân mourut à Damas après sept mois et quelques jours de règne. Les Syriens prêtèrent serment à son fils 'Abd-el-Mélik ben Merwân.

#### RÉCIT DE LA MORT DE MERWÂN BEN EL-HAKAM

On rapporte qu'il épousa la mère de Khâlid, fils de Yézîd ben Mo'âwiya, et qu'il y eut une dispute entre lui et son beau-fils, au cours de laquelle il interpella celui-ci par ces mots: « Fils de la femme aux seins flasques! ». La femme, enflammée de haine, lui fit boire du poison mêlé au vin, mais le destin en retarda l'effet; alors, pendant la nuit, cette femme lui mit un coussin sur le visage et s'assit dessus jusqu'à ce qu'il mourut étouffé et partit pour l'enfer. Aussi considère-t-on Merwân comme un de ceux qui furent les victimes des femmes.

<sup>1.</sup> Ce vers est cité par Mas'oudi, Prairies d'or, t. V, p. 200, qui l'attribue à 'Abd-er-Rahman ben Hakam, frère de Merwân.

<sup>2.</sup> Cf. Mas'oudi, id. op., t. V, p. 206, qui a la mauvaise leçon rațba,

Il y a désaccord au sujet de son signalement. Les uns disent qu'il était de grande taille, les autres au contraire qu'il était courtaud. Il était né en même temps qu'el-Hoséin, fils d''Ali ben Abi-Tàlib, deux ans après l'hégire.

#### RÉCIT DE CE QUI EUT LIEU ENTRE EL-MOKHTÂR ET IBN EZ-ZOBÉÎR

El-Mokhtâr s'était emparé de Koûfa et avait envoyé des agents aux cantons de l'Irâq-'adjémi et de l'Arménie. Les Khâridjites avaient causé des désordres à Baçra; les habitants de cette ville, n'ayant pas de chef pour repousser ces sectaires, nommèrent el-Mohallab ben Abi-Çofra pour les combattre.

[De son côté], 'Abdallah ben ez-Zobéir envoya 'Abdallah ben el-Moți' en qualité de gouverneur de Koûfa; el-Mokhtâr sortit à sa rencontre à la tête d'une troupe composée de lecteurs du Qorân, parmi lesquels Abou-Isḥaq eth-Thaqafi et Djâbir el-Djo'fi; il se jeta sur 'Abdallah ben el-Moți', le repoussa et fut débarrassé de ses partisans. C'est à ce sujet qu'un poète a dit:

Ibn-Moți' persiste dans sa rébellion; — il dit, lorsqu'il est pressé a la gorge: — O mon peuple, y a-t-il pour moi un protecteur parmi vous?

Ibn ez-Zobeir en ayant été informé, entreprit Mohammed ben el-Hanafiyya pour qu'il lui prêtat serment à lui et se soumit; mais celui-ci lui répondit: « J'ai plus de droits que toi à exercer le commandement, du moment que c'est un khalifat. » Il réunit les partisans du fils de la Hanéfite et les renferma avec lui dans la mosquée; il prit l'engagement, à l'égard de Dieu, de les brûler tous s'ils ne lui prêtaient pas serment. Mohammed informa el-Mokhtar de cette situation, et celui-ci lui envoya des renforts et de l'argent; les troupes entrèrent brusquement dans la sainte mosquée sans que personne se fût aperçu de leur présence; elles pous-

sèrent le cri de : « Vengeance d'el-Hoséin! » jusqu'à ce qu'elles parvinrent au fils de la Hanéfite et à ses partisans qui avaient été emprisonnés dans les enclos du parvis'; des gardiens, chargés de les surveiller, leur avaient été préposés; on avait rassemblé une grande quantité de bois à brûler pour les faire périr par le feu. Ces nouveaux contingents mirent le feu à ce bois' et firent sortir le fils de la Hanéfite et ses compagnons en les conduisant au ravin d'Ali ben Abi-Tâlib; quatre mille hommes se trouvèrent rassemblés autour du prétendant et lui prêtèrent serment; il leur distribua l'argent que lui avait fait porter el-Mokhtår.

Ensuite celui-ci envoya Ibrahim ben el-Achtar en-Nakha'i, à la tête de douze mille hommes, contre 'Obéid-allah ben Ziyad; la rencontre eut lieu sur les bords du Zâb', dans la région de Mossoul; 'Obéidallah (soit-il maudit!) y fut tué ainsi qu'el-Hoçain ben Noméir, Chimr ben Dhi 'l-djauchen, 'Omar ben Sa'd et tous ceux qui avaient participé au meurtre d'el-Hoséin; leurs têtes furent portées à el-Mokhtar.

Le fils d''Omar ben Sa'd était debout à côté d'el-Mokhtar lorsqu'on apporta la tête de son père. « Connais-tu cette tête? » lui dit el-Mokhtar. — « Oui, par Dieu, répondit-il, c'est la tête d'Abou-Ḥafç. » — « Joignez Ḥafç au père de Ḥafç, dit el-Mokhtar », et on lui trancha la tête.

Yézîd ben el-Mofarrigh a dit, à propos d'Obéïd-allah ben Ziyâd :

Celui qui a vécu traître à sa foi et est mort esclave, c'est lui que Dieu a tué sur les bords du Záb.

<sup>1.</sup> Au puits de Zemzem, Țabari, II, p. 694; lbn-el-Athir, t. IV, p. 206.

<sup>2.</sup> D'où ils furent appelés khachabiyya, nom qui leur fut donné par 'Abdallah ben ez-Zobéïr, à moins que ce surnom ne provienne des bâtons qu'ils tenaient à la main, comme il a été dit t. V, p. 140. Les deux explications sont dans Ibn-el-Athir, t. IV, p. 207.

<sup>3.</sup> Plus exactement sur le Khazir, affluent de droite du grand Zab.

<sup>4.</sup> Sur ce poète, voir ci-dessus, page 2, où le second vers est déjà cité,

Esclave pour esclave, sans origine ni honneur, la mort aux serres et aux dents canines l'a enlevé dans ses griffes.

Aucun bord de vêtement n'a été déchiré [en signe de deuil], aucune pleureuse n'a commencé ses lamentations, aucun homme supérieur ne t'a pleuré auprès des dépouilles '.

Ibn ez-Zobeir envoya ensuite son frère Moç'ab pour gouverner l''Irâq; celui-ci vint à Baçra, dont les habitants se soumirent. Il transmit à el-Mohallab ben Abi-Çofra la mission dont les habitants de Baçra l'avaient chargé en vue de combattre les Azraqites, et il partit pour Koûfa. Or, el-Mokhtâr s'ingéniait, par diverses ruses, à ramener vers lui les esprits; il racontait des récits, avait recours aux impostures, prétendait accomplir des miracles, et affirmait que Gabriel et Michel venaient le visiter; il ordonnait à certains de ses sectateurs de témoigner en sa faveur qu'ils avaient vu les anges descendre à son secours. [Un poète] a dit:

Fais savoir à Abou-Ishaq de ma part que les chevaux ont été pusillanimes en serrant le mors entre leurs dents.

Je fais voir à mes yeux des choses qu'ils n'aperçoivent pas ; chacun de nous deux connaît bien ces billevesées.

Moç ab marcha contre lui pour l'attaquer, mais el-Mokhtar le surprit pendant la nuit et lui tua six mille hommes. Obcidallah, fils d'Ali ben Abi-Talib et Mohammed, fils d'el-Ach ath ben Qais, qui étaient prisonniers au milieu de l'armée de Moç ab, périrent au milieu du tumulte sans qu'on s'en aperç at. Au matin, Moç ab redoubla d'efforts pour combattre el-Mokhtar, qui se réfugia dans le château de Koufa, où Moç ab l'assiégea jusqu'au moment où il le mit a mort ainsi que tous ceux qui se trouvaient dans la citadelle, au nombre de six mille huit cents hommes. Il s'empara d'Omra, fille d'en-No man ben Béchîr, qui était la femme d'el-Mokh-

1. Ces trois vers sont cités par l'Aghani, t. XVII, p. 68, avec une variante au second (شرف au lieu de شرف).

tar, et il lui proposa de divorcer; elle refusa, et il lui coupa la tête. C'est a son sujet que 'Abd-er-Rahman ben Hassan' a dit:

Le destin nous a réservé l'assassinat et le combat, comme aux belies les longues traînes.

Moç'ab conquit les deux 'Irâqs. 'Abd el-Mélik ben Merwân marcha à sa rencontre; ils se battirent à Meskin'; Moç'ab y fut tué, et sa tête portée à 'Abdallah ben Khâzim au Khorasan, qui avait prêté serment à Ibn-ez-Zobeïr et avait fait de la propagande en sa faveur; 'Abd-el-Mélik lui écrivit: « Si tu me reconnais comme khalife, je te donnerai pour dix ans le Khorasan à titre de to'ma (fief) ». Ibn-Khâzim répondit:

Je vivrai d'une vie digne du fils de Zobéir, et si je meurs, je léguerai à mon crane le soin de soutenir son parti.

L'Irâq resta à 'Abd el-Mélik ben Merwân. 'Abd-el-Mélik ben 'Oméir el-Léithi' a raconté ce qui suit : « J'entrai dans le palais du gouvernement à Koûfa à un moment où 'Abd-el-Mélik ben Merwân était assis dans la salle de réception sur son trône, ayant devant lui un bouclier sur lequel était posée la tête de Moç'ab ben ez-Zobéir; je me mis à sourire : « De quoi souris-tu? » me demanda le khalife. Prince des croyants, répondis-je, j'ai vu dans cette même salle 'Obéidallah ben Ziyâd ayant devant lui la tête d'el-Hoséin, fils d''Alî; puis el-Mokhtár, ayant devant lui la

L'erreur de notre autre auteur provient de ce que, dans Tabari, ce vers est suivi d'un long extrait d'une qaçtda de Sa'id, fils de ce même 'Abd-er-Rahman ben Hassan.

<sup>1.</sup> Le fils de Hassân ben Thâbit; mais le vers suivant est attribué à 'Omar ben Abi-Rabi'a el-Makhzoumi par Tabari, II, p. 744, et Ibn-el-Athir, t. IV, p. 227; Ibn-Rabbihi, 'Iqd, t. II, p. 320; Mas'oudi, Prairies d'or, t. V, p. 229; Mobarrad, Kâmil, p. 583. Cf. Fihrist, p. 91.

<sup>2.</sup> Sur le Dodjeil, près d'Awana, à côté du couvent du Catholicos (Déir el-Djathouliq); Moç ab y est enterré; voir Yaqout, Lex. geogr., t. IV, p. 529; Méraçid, t. III, p. 98.

<sup>3.</sup> Cité par Béladhort, p. 278,

tête d'Obéidallah ben Ziyad; puis Moç'ab ben ez-Zobéir, ayant devant lui la tête d'el-Mokhtar; enfin je te vois, ayant devant toi la tête de Moç'ab. » Tout effrayé, 'Abd el-Mélik se leva et ordonna de démolir la salle d'audience, ce qui fut fait.

On raconte de même que, lorsqu'el-Mokhtar envoya les têtes d''Obéidallah ben Ziyad et d''Omar ben Sa'd a Mohammed ben el-Hanafiyya pour les suspendre dans la mosquée sainte, Mohammed était occupé à manger; il s'écria : « Louange à Dieu! Quand on a apporté à ['Obéidallah] ben Ziyad la tête d'el-Hoséin, il déjeunait; on nous apporte celle du fils de Ziyad juste au même moment! » Ibn-Qais er-Roqayyat a dit:

Le malheur, à la bataille de Meskin, la catastrophe, la tragédie, C'est ce qui est arrivé au fils de l'Apôtre que n'a pas épargné le jour du combat'.

Après la mort de Moç'ab, 'Abdallah ben ez-Zobéir se réfugia auprès de la Ka'ba et accrut encore ses exercices de dévotion; il se mit à dire: « Mon ventre est large d'un empan; ne peut-on rassasier un empan? » Or, il était la plus avide et la plus gloutonne des créatures. On a dit à ce sujet:

Si ton ventre est large d'un empan, tu seras vite repu et tu laisseras un énorme excédent aux pauvres.

Or, si la fortune te réserve une calamité, on n'obtiendra rien de toi, ni du côté temporel, ni du côté spirituel.

Lorsque un jour on nous annoncera ta mort, nous ne dirons pas autre chose que ceci: Ainsi soit-il, ò Seigneur du trône, ainsi soit-il!

Il venait de lire le chapitre el-'Ardf pour se cacher, comme la bourre de soie, à l'intérieur du coussinet.

Il distribuait au peuple les dattes provenant de l'aumône. mais il thésaurisait l'or et l'argent; il disait: « Vous avez

<sup>1.</sup> Ces vers sont cités par Yaqout, id. op., t. IV, p. 530; cf. le diwan de ce poète, publié et traduit par Rhodokanakis, p. 287, avec variantes.

mangé de mes dattes, et pourtant vous désobéissez à mes ordres! »

'Abd-el-Mélik quitta Koûfa pour la Syrie; il avait pour chef de ses gardes el-Hadjdjâdj; il lui confia la direction du cortège, campant lorsqu'il campait et partant quand il partait; sa manière d'exécuter les ordres et sa fermeté plurent au khalife. Celui-ci chargea Khâlid ben 'Abdallah el-Qasri du gouvernement de Koûfa, et son frère Bichr de celui de Baçra. Le khalife revint en Syrie sans avoir d'autre préoccupation que celle d''Abdallah ben ez-Zobéir. El-Hadjdjâdj vint le trouver et lui tint ce langage: « Envoiemoi contre lui, car je vois en songe comme si je le tuais et écorchais sa peau'. » 'Abd-el-Mélik acquiesça à cette demande, et en effet el-Hadjdjâdj tua Ibn ez-Zobéir, écorcha sa peau et le crucifia. Les troubles causés par Ibn ez-Zobéir durèrent neuf ans depuis la mort de Mo'âwiya jusqu'à la sixième année passée du règne d''Abd-el-Mélik.

#### MORT D'IBN EZ-ZOBÉÏR

'Abd el-Mélik envoya el-Ḥadjdjādj à la Mecque; il campa à Bir-Mélmoùn', et troubla le pèlerinage de cette année-là, car les pèlerins restèrent à 'Arafât sans pouvoir continuer leur route jusqu'à la Ka'ba. Le blocus devint très étroit. 'Orwa ben ez-Zobélr, son frère, lui dit: « Tu as dans la paix un modèle en beau. » Mais 'Abdallah le repoussa du pied: « Tu n'es pas le fils de mon père! » s'écria-t-il. El-Ḥadjdjādj lui proposa une sauvegarde et lui promit un traité; mais il refusa de l'accepter. Il était d'une avarice sordide; c'est de lui qu'on a dit:

<sup>1.</sup> Comparer Tabari, II, p. 829; Ibn-el-Athir, t. IV, p. 284, l. 19 et suivantes.

<sup>2.</sup> Puits au-dessus de la Mecque, où est situé le tombeau du khalife abbasside Abou Dja'far el-Mançoùr; voir Yaqoùt, id. op., t. I, p. 436; Maraçid, t. I, p. 111.

J'ai vu Abou-Bekr, alors que ton Seigneur était vainqueur et mattre de la situation, rechercher le khalifat par des dattes.

Alors el-Hadjdjådj, entouré de ses troupes, donna l'assaut à la mosquée; on saisit Ibn ez-Zobéir et on le mit à mort ainsi que ceux qui se trouvaient avec lui; on écorcha sa peau et on la bourra de paille, puis on la crucifia. On dit aussi qu'il mourut d'un coup de flèche qui l'atteignit. Il avait soixante-treize ans. El-Hadjdjådj fut chargé du gouvernement des provinces du Hedjaz et du Yémáma, et les Mecquois prêtèrent serment d'allégeance à 'Abd-el-Mélik ben Merwân.

#### RÈGNE D''ABD-EL-MÉLIK BEN MERWÂN

On lui donnait la konya de Père des mouches à cause de son haleine fétide, et le surnom de Suintement des pierres, à raison de son avarice'. Mo'âwiya ben Abi-Sofyân l'avait nommé chef du diwan de Médine à la place de Zéid ben Thâbit; plus tard, son père Merwân l'avait chargé de gouverner la ville de Hadjar; enfin il l'avait constitué son héritier présomptif. Il fut reconnu comme khalife en l'an 65 en Syrie; les Mecquois lui prêtèrent serment après la mort d'Ibn ez-Zobéir en 73. Ibn 'Omar lui écrivit pour lui faire sa soumission; Mohammed, le fils de la Hanéfite, lui écrivit également pour être rassuré pour lui-même et ses adeptes. Il mourut à Damas en l'an 86; son règne, depuis la mort d'Ibn ez-Zobéir jusqu'à la sienne, fut de neuf ans et dix jours, et depuis le jour où il fut reconnu en Syrie, de vingtun ans.

Il écrivit à 'Abdallah ben Khazim, au Khorasan: « Si tu me prêtes serment, je te donnerai le Khorasan à titre de to 'ma pendant dix ans. » Mais celui-ci ne voulut pas quitter le parti d'Ibn ez-Zobéir. 'Abd-el-Mélik lui envoya la tête de

ce dernier; 'Abdallah la reçut et la renvoya a Médine. 'Abdel-Mélik écrivit alors à Bokéir ben Wichâh, lieutenant d''Abd-allah ben Khâzim a Merw, lui ordonnant d'attaquer son chef. Ce Bokéir marcha à sa rencontre, lutta avec lui et le tua; alors le khalife investit Bokéir du gouvernement du Khorasân.

L'empire appartint ainsi exclusivement à 'Abd-el-Mélik ben Merwân. Bichr ben Merwân [son frère] mourut à Baçra. La puissance des Khâridjites s'accrut dans l''Irâq et la Susiane, tandis qu'el-Mohallab leur résistait et les repoussait. Alors 'Abd-el-Mélik chargea el-Hadjdjâdj ben Yousouf du gouvernement des deux 'Irâqs, province qui alors s'étendait depuis l'embouchure [du Balîkh] à Raqqa jusqu'à la région extrême de Khodjend, dans le Khorasân; le bassin de l'Indus et l'Inde en faisaient partie.

#### HISTOIRE D'EL-HADJDJÂDJ BEN YOÛSOUF

Certains individus prétendent qu'el-Hadjdjâdj est un fléau que Dieu a déchaîné sur les habitants de l''Iraq, à la suite de l'imprécation lancée contre eux par le khalife 'Omar: « Grand Dieu! Les habitants de l''Iraq ne sont point à ma charge, ce qui n'est pas en leur faveur; grand Dieu! hâte l'envoi du jeune homme de Thaqîf, qui gouvernera à la façon du paganisme; il n'acceptera pas leurs bonnes actions et ne pardonnera pas leurs mauvaises, car le diable a pondu et éclos parmi eux. » C'est Abou-'Arafa el-Hadrami, un Syrien, qui a rapporté cette anecdote.

On dit aussi que les nouvelles de l'Irâq étaient parvenues à Omar, à savoir que les habitants avaient jeté des

1. Sur ce célèbre général, aussi connu par ses victoires que par ses cruautés, consulter le volume que lui a consacré M. l'abbé Jean Périer, Vie d'al-Hadjdjadj ibn Yousof, d'après les sources arabes (Bibliothèque de l'École des Hautes Études, section des sciences historiques et philologiques, fasc. 151, 1904).

cailloux à leur imam. Mais j'ai entendu plus d'une personne dire : « Du tout! La cause en fut l'imprécation d''Ali : Grand Dieu! de même que je les ai conseillés et qu'ils m'ont trompé, que je leur ai donné ma sauvegarde et qu'ils se sont querellés avec moi, envoie-leur un jeune homme qui les gouverne à la manière paienne! » Telle est la tradition, mais Dieu sait mieux la vérité, car une imprécation pareille est impossible, attendu qu'il n'est pas permis à un musulman de demander à Dieu d'être injuste et tyrannique.

#### SIGNALEMENT D'EL-ḤADJDJÂDJ, SA GÉNÉALOGIE, SA CARRIÈRE

On dit qu'el-Hadidjadj était nyctalope, avait les jambes décharnées, le postérieur diminué, un petit corps, une voix mince, une gorge enflée. Il était fils de Yousouf, fils d'el-Hakam, fils de 'Aqil, fils de Mas'oud, fils de 'Âmir, d'une famille de basse extraction. Sa konya était Abou-Mohammed; sa mère lui avait donné le nom de Koléib (petit chien). Au début de sa carrière, il donnait des leçons aux enfants, à Tâif. Le premier gouvernement dont il fut chargé est celui de Tabâla, dans le Hedjâz; arrivé à l'endroit d'où l'on aperçoit cette bourgade, il la trouva méprisable et s'en retourna sur le champ. De là le proverbe : « Plus méprisable que Tabala aux yeux d'el-Hadjdjadj'. » Ensuite il fut chargé de commander la garde d'Aban ben Merwan; puis 'Abdel-Mélik le choisit pour commander son arrière-garde à son retour en Syrie; il l'envoya après cela combattre Ibn-ez-Zoběřr, qu'il tua, et alors le khalife lui donna le gouvernement du Hedjaz pour trois ans, puis il l'envoya en 'Iraq.

<sup>1.</sup> Cf. Méidáni, t. II, p. 305; Freytag, Arab. Proverbia, t. II, p. 892; Ibn Qotatba, Ma<sup>c</sup>drif, p. 202; Yaqout, t. I, p. 816; J. Périer, op. cit., p. 29.

# EL-ḤADJDJÂDJ SE REND EN 'IRÂQ; SON HISTOIRE JUSQU'A SA MORT

Quand el-Hadjdjådj fut arrivé en 'Iraq, il entra dans la mosquée coiffé d'un turban qui lui couvrait le visage presque en entier, ceint d'un sabre et s'appuyant sur un arc; il monta en chaire et garda le silence quelque temps; certains individus se prirent à dire: « Que Dieu couvre d'opprobre les Oméyyades pour charger un pareil individu de gouverner l''Iraq! » 'Oméir ben Dâbî' el-Bordjomî s'écria: « Voulezvous que je vous le lapide? » On lui répondit: « Attends de voir. » Quand il vit que les yeux du peuple étaient fixés sur lui, il découvrit son visage et se dressa debout en disant:

Je suis celui qui agit au grand jour et qui ne songe qu'aux grandes choses; quand j'aurai déposé mon turban, vous me reconnaîtrez'.

« Par Dieu, ô gens de l''Irâq, j'aperçois des têtes qui sont mures et qu'il est grand temps de vendanger; je suis homme à le faire. Il me semble que je vois du sang découler des turbans et des barbes. »

Voici le temps de la guerre; défends les troupeaux de chameaux que la nuit a réunis sous la main d'un conducteur cruel.

Ce n'est pas un pâtre de chameaux ou de moutons, ni un boucher penché sur son étal.

La guerre a relevé les pans de sa robe au-dessus du genou; soyez violents; elle a été sérieuse pour vous, soyez fermes.

L'arc a une corde roide et dure, comme un jarret de jeune chameau, ou plus fort encore 3.

<sup>1.</sup> Vers du poète Sohaim ben Wathil er-Riyahi; voir J. Périer, op. laud., p. 71, n. 4.

<sup>2.</sup> Sur ces vers, voir les remarques de J. Périer, id. op., ibid., n. 6; cf. Mobarrad, Kamil, p. 215.

« Par Dieu, je ne me laisserai pas intimider '. J'ai été examiné au point de vue de mon esprit, j'ai subi une épreuve au sujet de mon expérience. Le khalife a comparé sles flèches del son carquois; il a mordu le bois des flèches pour voir s'il était pourri; il a trouvé que j'étais le bois le plus fort, le plus dur à casser; alors il m'a lancé sur vous, car voici bien longtemps que vous êtes d'accord pour les désordres, que vous couchez dans le lit de l'erreur. Par Dieu! je vous casserai la tête à coups de pierre, je vous frapperai comme on frappe les chameaux qui s'écartent. Vous êtes comme les habitants d'une bourgade « qui était en sécurité et tranquille, à qui Dieu avait donné de la nourriture en abondance; elle a été ingrate à l'égard des bienfaits de Dieu qui lui a fait porter le vêtement de la faim et de la crainte en punition de ses actes'. » Je n'ai jamais rien dit que je n'aie accompli, je n'ai jamais pensé à un projet sans l'exécuter. Le khalife m'a ordonné de vous distribuer votre solde et de vous envoyer combattre votre ennemi avec el-Mohallab ben Abi-Çofra. J'en jure par Dieu, tout homme que je trouverai resté en arrière après avoir touché sa solde, au bout de trois jours, je lui couperai le cou. Esclave, lis-leur la lettre du khalife.»

L'esclave se leva et lut : « Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. De la part du serviteur de Dieu, 'Abd-el-Mélik ben Merwân, aux musulmans qui sont à Koufa. Que le salut soit sur vous! » Personne ne dit un mot. « Esclave, arrête-toi! s'écria el-Ḥadjdjàdj. Comment! le prince des croyants vous salue et vous ne lui rendez pas son salut!

<sup>1.</sup> Littéralement: « On ne frappera pas pour moi les vieilles outres vides.» Sur cette manière proverbiale de parler, voir Mobarrad, Kamil, p. 219; Freytag, Arabum proverbia, t. II, p. 588; Méidant, t. II, p. 179; J. Périer, op. laud., p. 72, n. 3.

<sup>2.</sup> Au lieu de ce passage, le texte reçu porte : « Je vous lierai comme on lie le salama », expression sur laquelle on peut voir J. Périer, ibid., n. 4. Cf. Țabari, II, p. 865; Mobarrad, loc. cit.

<sup>3.</sup> Qor., ch. xvi, v. 113.

C'est la politesse d'Ibn-Nihya'. Par Dieu, je vous apprendrai la politesse d'une autre façon. Continue, esclave. » Celui-ci acheva la lecture; el-Hadjdjådj descendit de la chaire et distribua la solde au peuple. Les gens la prirent; lorsque vint le tour d'un vieillard dont le dos était courbé par son grand âge, il dit : « Ô chef, je suis dans l'état de faiblesse que tu vois; mais mon fils a plus de force pour supporter la campagne. L'accepteras-tu comme remplaçant? » — « Soit, ô vieillard », dit el-Ḥadjdjādj. Lorsque le vieillard eut le dos tourné, on dit à l'émir : « Celui-ci est 'Oméir ben Dabi' el-Bordjomi', qui est entré chez [le khalife] 'Othman après le meurtre de celui-ci, et l'a foulé aux pieds jusqu'à lui casser deux côtes. » — « Vieillard, s'écria el-Ḥadjdjadj, que n'as-tu envoyé un remplaçant au khalife 'Othman quand il était assiégé dans sa maison? Ton exécution sera un bien pour les musulmans. Gardes, coupez-lui tous deux le cou.» C'est à ce sujet qu''Abdallah ben ez-Zobeir el-Asadî a composé ces vers :

Fais tes préparatifs; ou [dans l'autre monde] tu visiteras 'Oméir ben ed-Dâbi', ou bien ce sera el-Mohallab.

Ce sont deux mauvaises affaires : tu ne pourras y échapper qu'en sautant sur un jeune cheval plus blanc que la neige.

Le poète veut prémunir le peuple contre tout retard apporté à partir en campagne contre les Azraqites. El-Hadjdjâdj fit proclamer publiquement qu'Oméir s'était présenté après le troisième jour et que c'était pour cela qu'il l'avait fait mettre à mort. « Celui que nous trouverons, ajouta-t-il, ayant passé la nuit qui suivra celle-ci, Dieu ne

<sup>1.</sup> Ancien chef de la police à Bacra. Tabart, II, p. 870; Mas'oudi, Prairies d'or, t. V, p. 298; J. Périer, op. laud., p. 73, note 3.

<sup>2.</sup> Sur ce personnage, voir J. Périer, op. laud., p. 76 et note 1.

<sup>3.</sup> Ces vers sont cités par Mas'oudi, Prairies d'or, t. V, p. 301 et traduits à nouveau par J. Périer, op. laud., p. 77. Ci. Mobarrad, id. op., p. 217.

sera pas responsable de sa mort. » Il ne resta personne qui ne rejoignit el-Mohallab.

Celui-ci fit les plus grands efforts pour combattre les Azraqites, qui sont des Khâridjites, jusqu'à ce que Nâfi ben el-Azraq mourut; ses partisans choisirent alors pour chef 'Obcidallah ben Mâḥoùz. Leur poète a dit:

Si le malheur des temps atteint le prince des croyants (or, celui qu'il atteint restera suspendu),

Bravo pour un khalife qui nous a chaussé de ses bottes; cet Ibn-Mâḥoùz est le dernier de ceux qui restent.

Lorsqu'el-Mohallab, entouré des renforts que el-Hadjdjàdj lui avait envoyés, aperçut les Azraqites, il les exila dans les régions de la Susiane et du Fars. Un poète a dit:

Nous avons exilé l'ennemi, hier, loin du pont, après qu'ils avaient été rejetés loin de la Susiane.

Que de coups de lance, alors que tu craignais de te rapprocher d'eux, ont enlevé promptement les âmes chères!

El-Mohallab poursuivit les Khâridjites jusque dans le Khorâsân. [Un de leurs chefs], Qaṭarī ben el-Fodjâ'at el-Mazinī, passa dans le Tabaristan. 'Abd-el-Metik chargea el-Mohallab de l'administration du Khorasan, dont il s'était deja acquitté avec el-Hakam ben 'Amr el-Ghifarī sous le règne de Mo'awiya. Lorsque Chebib ben Yezid, le khāridjite, se noya dans le Dodjeīl', les Azraqites, à partir de ce moment, se partagèrent en deux branches; l'une resta avec Qaṭarī ben Fodja'at el-Mazini, l'autre reconnut pour chef 'Abd-er-Rabb el-Kebīr, jusqu'à ce qu'ils atteignirent le Sidjistan; c'est d'eux que sont issus les Khâridjites qui vivent encore aujourd'hui dans cette province. El-Mohallab les atteignit et les combattit; 'Abd-er-Rabb fut tué, et Qaṭarī se rendit dans le Sidjistan. El-Ḥadjdjādj envoya Sofyân el-Kelbī' à sa poursuite jusqu'à ce qu'il le tuât et

<sup>1.</sup> Sur cet événement, voir J. Périer, id. op., p. 146.

<sup>2.</sup> Ibn-el-Abrad; J. Périer, id. op., p. 105.

lui apportât sa tête. Il portait la konya d'Abou-Na'âma. Il combattit les musulmans vingt ans, prétendant au khalifat.

Ce Chébib était réputé pour sa force et son courage. Ayant appris les menaces que lui adressait el-Hadjdjâdj, il vint, accompagné de sa femme Ghazála et de cavaliers au nombre de moins de vingt; il entra à Koufa et se tint devant la porte du château d'el-Hadjdjâdj; Ghazála l'interpella en ces termes: « Ô Hadjdjâdj, veux-tu sortir en combat singulier? » Mais celui-ci eut peur d'elle et se fortifia dans le palais.

Ghazàla avait fait le vœu d'uriner sur la chaire du gouverneur: elle entra dans la mosquée et se soulagea. Chébîb se leva pour la prière, et fit les deux rak'a de la prière de l'aurore; pendant la première, il lut le chapitre de la Vache, et pendant l'autre, celui de la Famille d'Imran. El-Hadjdjâdj n'osa pas ouvrir la porte de son palais jusqu'au moment où ces braves partirent. Alors le peuple se mit à dire:

Ghazâla a accompli son vœu; Seigneur, ne lui pardonne pas'!

Parmi les satires adressées à el-Hadjdjadj ben Yousouf, on cite ces vers :

Les deux Iraqs craquent par la présence de Ghazala, avec ses deux cents cavaliers.

Ceux-ci rassemblent le butin, emmènent captifs les femmes et les enfants, et perçoivent l'impôt sur les paysans Nabatéens.

'Imrân ben Hittân' écrivit à el-Hadjdjâdj, tout en se cachant, car il était poursuivi :

Il est un lion contre moi, mais dans la guerre il n'est qu'une autruche gris cendré, qui fuit à toute vitesse devant le gazouillement d'un oiseau.

Ghazala, entourée de ses cavaliers, a fendu le centre de son

<sup>1.</sup> Mas'oùdi, Prairies d'or, t. V. p. 321, où l'anecdote est sensiblement différente.

<sup>2.</sup> Sur ce poète khâridjite, voir t. V, p. 239, note 2. Ces trois vers se retrouvent dans le Kitâb cl-Aghânî, t. XIV, p. 155, mais intervertis et avec variantes. Cf. Mas'oûdî, t. V, p. 367; Mobarrad, Kâmil, p. 450.

armée; elle a laissé sa chaire à prêcher comme le jour d'hier qui s'efface.

Que n'es-tu sorti, dans le tumulte, pour combattre Ghazala? Ou bien ton cœur était-il dans les côtes d'un oiseau?

El-Mohallab marcha jusqu'à la Transoxiane et razzia la Sogdiane; puis il accorda la paix au roi de ce pays, Terkhân, moyennant une somme d'argent, et s'en retourna. Il envoya Moûsâ ben Abdallah ben Khâzim à Tirmidh et pilla cette ville ainsi que la contrée avoisinante. 'Abd-el-Mélik ben Merwân nomma 'Obéidallah ben Abi-Bakra gouverneur du Sidjistan; c'était un homme valeureux et brave; il razzia Kâboul, mais l'ennemi surprit ses troupes dans un défilé; lui et son armée n'eurent d'autre ressource [pour ne pas mourir de faim], que de couper les jarrets à leurs montures et de se nourrir de leur chair; la galette monta au prix de soixante-dix dirhems. 'Obéidallah et son armée moururent de faim ou périrent par le sabre; aucune troupe musulmane n'a jamais éprouvé un désastre pareil'. C'est à ce propos que A'cha Hamdân' a dit:

As-tu entendu parler de l'armée qui a été mise en pièces, et que le malheur des temps retors a atteinte ?

Ils ont été bloqués à Kâboul, mangeant la chair de leurs nobles coursiers, dans une fâcheuse position, dans le pire des chemins tortueux.

Dans aucun pays un corps de troupes n'a éprouvé une calamité pareille. C'est pour de pareils infortunés que tu peux dire aux pleureuses : Sanglotez!

Puis el-Ḥadjdjâdj envoya 'Abd-er-Raḥman Ibn el-Ach'ath ben Qaīs' pour commander aux chefs des provinces dont

Sur cet événement, voir Baladhori, p. 399; Țabari, II, p. 1037;
 Périer, op. laud., p. 156-157.

<sup>2.</sup> Voir sa biographie dans l'Aghani, t. V, p. 146; Brockelmann, Geschichte der arab. Litteratur, t. I, p. 62; Cl. Huart, Littérature arabe, p. 53.

<sup>3.</sup> Il était le petit-fils d'el-Ach'ath ben Qaïs; son père se nommait Mohammed. J. Périer, op. cit., p. 159.

'Obéidallah ben Abi-Bakra avait été chargé; une fois arrivé à destination, il dirigea une expédition contre Rotbil, dans la région de Bost, et conclut la paix avec lui moyennant le payement d'une somme. Il pilla Kâboul et s'empara d'un certain nombre de châteaux-forts persans; il s'y procura des prisonniers et du butin. Ayant informé el-Hadjdjàdj de ce résultat, celui-ci lui répondit : « Pénètre dans l'intérieur du pays », souhaitant par là sa perte. C'est alors qu'Ibn-el-Ach'ath se révolta, leva des troupes et marcha contre el-Ḥadjdjàdj.

#### AVENTURES D'ABD-ER-RAHMAN IBN EL-ACHATH

Il leva des troupes [comme nous venons de le voir], et invita les lecteurs du Qorân à combattre le pervers el-Hadidiâdi ben Yoûsouf et son maître 'Abd-el-Mélik ben Merwân. Le peuple répondit à son appel; il s'avança vers l'Irâq à la tête d'une armée aussi nombreuse que les fourmis, et qui comptait des gens tels qu'ech-Chábi¹, Sa'id ben Djobéir, Ibn-el-Qirriyya<sup>2</sup>, Ibn-Abi-Léilà, Sowéid ben Ghafla, Djåbir el-Djo'fî, Abou-Isḥaq es-Sabî'î, Abou 'Obeïda ben 'Abdallah ben Mas'oùd', et A'cha Hamdán. Il s'empara des contrées au-delà du Tigre et en exila les agents d'el-Lladjdjádj; on le surnomma le Qahtánide'. Il envoya dans les différentes parties de l'empire des lettres commençant ainsi : « De la part d''Abd-er-Rahman, auxiliaire du prince des croyants.» En prêchant au peuple, il dit : « Voici que j'ai déposé le Père des mouches, 'Abd-el-Mélik ben Merwân." On a dit à ce propos:

<sup>1.</sup> Ce traditionniste avait été l'ami intime du khalife. Mas'oûdî, Prairies d'or, t. V, p. 211.

<sup>2.</sup> Ayyoùb ben Zeïd ben Qaïs, secrétaire d''Abd-er-Rahman; cf. J. Périer, op. cit., p. 200 et note 3.

<sup>3.</sup> Nawawi, p. 373, l. 1.

<sup>4.</sup> Qui doit paraître au jugement dernier. Cf. t. II, p. 164, 165 et note 4.

Il a déposé les rois; les chefs des villes, les nobles des peuples marchent sous son drapeau 1.

Ibn el-Ach'ath s'avança jusqu'à Toustèr, où il rencontra el-Hadjdjàdj à la tête d'autant de troupes que lui; il livra bataille, tua huit mille hommes; el-Hadjdjàdj s'enfuit en déroute et rentra à Baçra; il coupa les ponts et les digues et partit pour Koufa.

#### RÉVOLTE DES ZENDJS A BAÇRA

La rébellion d'Ibn-el-Ach'ath troubla l'ordre dans l'empire; des innovations se manifestèrent; les nègres se réunirent, s'emparèrent de Baçra, brûlèrent les marchés, pillèrent les richesses et les armes. El-Hadjdjâdj envoya une expédition contre eux, les massacra et enleva les femmes et les enfants.

Ibn-el-Ach'ath, continuant sa marche en avant, entra à Baçra; la lutte fut longue entre lui et el-Ḥadjdjādj, qui l'attaqua quatre-vingts fois à Koûfa et à Baçra; puis 'Abd-el-Mélik ben Merwân envoya à celui-ci des renforts dans les personnes de son frère Mohammed ben Merwân et de son fils 'Abdallah ben 'Abd el-Mélik. Ibn-el-Ach'ath expédia ses biens et sa famille à Baçra; el-Ḥadjdjādj fit prisonniers trois mille hommes de ses partisans et les fit tous massacrer pieds et poings liés '.

[A la suite de cette défaite], Ibn el-Ach'ath songea à se retirer dans le Sidjistan; il s'enfuit dans le pays où régnait Rotbil et lui demanda sa protection. Le roi la lui accorda, ainsi que sa sauvegarde. On dit qu'el-Hadjdjâdj envoya à

<sup>1.</sup> Vers eite dans Mas'oùdi, op. laud., t. V, p. 303, et Abou-Hanifa ed-l'inawari, Akhbar et-Tiwal, p. 323, avec variantes.

<sup>2.</sup> long; mort donnée à une personne privée de la liberté de ses mouvements, que l'on détient et que l'on tient, le sens primitif de longue étant « lier ». Cf. Hamàsa, éd. Freytag, t. I, p. 125 et 701; Ostrorog, Màwerdi, t. II, p. 76, n. 2. Il ne faut donc pas traduire « de sang froid ».

Rotbîl un million quatre cent mille dirhems, convoyés par 'Omâra ben Temîm à la tête de trente cavaliers, à la condition de lui livrer 'Abd-er-Raḥman ben el-Acha'th, et que Rotbîl trahit celui-ci et le livra aux envoyés. Ils le chargèrent de fers dans l'intention de le conduire à el-Hadjdjâdj; mais le prisonnier dit : « Par Dieu, el-Hadjdjâdj ne jouera pas avec moi comme le chat avec la souris, » Il se jeta du haut du château où ils se trouvaient; en Arachosie, et il mourut. On apporta sa tête à el-Hadjdjâdj, qui l'envoya à 'Abd-el-Mélik ben Merwân, et celui-ci la fit porter en Egypte. C'est à ce propos que le poète a dit :

Quelle distance entre l'endroit où est tombé le corps, et celui où se trouve la tête, celle-ci en Egypte et le premier en Arachosie!!

El-Mohallab mourut dans le Khorasan après avoir désigné pour son successeur son fils Yézid; mais el-Hadjdjâdj le destitua et envoya à sa place Qotéiba ben Moslim el-Bâhili, alors gouverneur de Réi, qui [à la suite de cette désignation] se rendit au Khorasan. Yézid se mit en route [pour revenir], mais quand il fut arrivé à une partie du chemin, 'Abd-el-Mélik ben Merwân mourut et le pouvoir passa à son fils el-Wélid; alors el-Hadjdjâj fit arrêter Yézid, s'appliqua avec assiduité à le torturer et à lui arracher ses biens; mais celui-ci réussit à s'échapper de sa prison et à réclamer la protection de Soléimân, fils d'Abd-el-Mélik, qui intercéda en sa faveur auprès d'el-Wélid; on arrêta les poursuites. Yézid était généreux, et Qotéiba brave. C'est à ce propos que l'on a dit:

Le Khorasan était un beau pays quand Yézîd s'y trouvait et que toutes les portes des bienfaits étaient ouvertes.

Mais il l'a remplacé ensuite par un homme aux doigts crochus, dont le visage semblait arrosé de vinaigre.

La famine descend dans l'obscurité d'une nuit noire; que Dieu

<sup>1.</sup> Vers cité par Țabari, II, p. 1136, et Mas'oudi, Livre de l'Avertissement, p. 409, sans indication d'auteur.

ne fasse pas jouir les gens de perdition de ce qui est la véritable perdition!

On dit qu'il' était un homme dégoûté, les cheveux tout blancs, honteux de fréquentation; il maintint les agents dans les différentes contrées. C'est de son temps que Qotéiba ben Moslim partit en expédition dans la Transoxiane et se rendit à Bokhara, dont les habitants avaient apostasié. Les Turcs, les Soghdiens, les habitants de Châch et du Ferghâna entrèrent en branle et le cernèrent pendant quatre mois; néanmoins, au bout de ce temps, il les mit en déroute et massacra cinquante mille cavaliers. Il conquit Bokhara, puis alla mettre le siège devant Samarqand, pendant une campagne d'été, et l'occupa par un traité de paix. Il fit mettre à mort Terkhân le Turc qui était venu à Merw au secours de Yezdegird, et il envoya sa tête et sa ceinture à el-Hadjdjâdj; cette ceinture était la même que Yezdegird portait le jour où il fut assassiné.

Puis il fit des incursions dans le Ferghâna et en revint par le Khârizm, en ramenant cent mille prisonniers de guerre parmi lesquels, soit homme, soit femme, il n'y avait pas une seule personne d'âge mûr.

## EXÉCUTION DE SA'ÎD BEN DJOBÉÎR

Sa'id ben Djobeïr était un homme d'un mérite supérieur, et des meilleurs traditionnistes de la catégorie des suivants; il fut secrétaire d'Abdallah ben 'Otba ben Mas'oùd, puis d'Abi-Borda' quand celui-ci remplissait les fonctions de juge. Il prit part à la révolte d'Abd-er-Raḥman ben el-Ach'ath; quand celui-ci fut mis en déroute à la bataille de Déïr el-Djémâdjim, Sa'id s'enfuit à la Mecque, où il fut arrêté par ordre de Khâled ben 'Abdallah el-Qasrî, gouverneur de la ville pour el-Wélid, qui l'envoya à el-Ḥadjdjâdj. « Réprouvé

<sup>1.</sup> Le khalife El-Wélfd, fils d'Abd-el-Mélik.

<sup>2.</sup> Fils d'Abou-Mousa el-Ach'ari, cf. t. V, p. 104,

fils de la petite fracture', lui dit el-Hadjdjådj, ne t'avais-je pas chargé des fonctions de cadi, lorsque les habitants de Koufa se mirent à crier, en disant qu'un Arabe seul pouvait les remplir? Alors j'ai nommé Abou-Borda et je lui ai ordonné de ne rien décider sans te consulter. » - « C'est vrai », répondit Sa'id. — « No t'ai-je pas donné tant et tant ' d'argent pour le distribuer aux nécessiteux et aux indigents? Je ne t'en ai jamais rien demandé.» — « C'est exact », dit Sa'id. - « Quel est, en ce cas, le motif pour lequel tu t'es révolté contre moi?» - « Une prestation de serment que j'avais faite à Ibn el-Ach'ath, et qui m'y contraignait. » — « Il eût été préférable de t'en tenir à celle que tu avais adressée au khalife; je vais donc te faire mettre à mort. » Sa'id eut recours à des excuses et à des supplications; il chercha à l'attendrir en lui parlant de ses filles en basâge. « Choisis le genre de mort que tu préfères », lui dit el-Hadidiadi. - « Pas du tout, c'est à toi de choisir, puisque la peine du talion te sera appliquée. » El-Hadidiadi le sit exécuter, mais jusqu'à sa mort il n'eut plus de plaisir à vivre.

## MORT D'EL-ḤADJDJÂDJ

On rapporte qu'il fut atteint de tuberculose 'et que le sommeil l'abandonna. Quand il fut sur le point de mourir, il dit à un astrologue qui l'accompagnait: « Vois-tu [dans les astres] un prince qui va mourir? » — « Je vois, dit l'astrologue, un prince qui va mourir; il se nomme Koléib. » —

- 1. Jeu de mot sur sa'id et chaqi, djobëir (diminutif de djabr) et ko-sëir (dim. de kasr) qui ont des significations diamétralement opposées. Cf. Mas'oudi, op. laud., t. V, p. 376.
  - 2. كذا, quand il s'agit de nombres, signifie tant.
- 3. C'est la version de Bar Hebræus, qui était médecin (Histoire abrégée des dynasties, p. 195). Mas'oùdi, Prairies d'or, t. V, p. 377, et Ibn-Khallikan, Biographical Dictionary, t. I, p. 363, ont admis un cancer à l'estomac, explication adoptée par J. Périer, op. laud., p. 328.

« Par Dieu! c'est moi Koléib: ma mère m'appelait ainsi. »
— « C'est bien toi, lui dit l'astrologue, les astres l'indiquent. » — « Je vais t'envoyer en avant », lui dit elHadjdjådj, et il lui fit couper le cou '.

C'était sous le règne d'el-Wélid, fils d'Abd-el-Mélik ben Merwân; il avait atteint l'âge de cinquante-trois ans, après avoir, pendant vingt ans, gouverné le Hedjaz et l'Irâq. Il fit mettre a mort, pieds et poings liés, cent vingt mille nobles et chefs de notoriété, sans compter le commun des martyrs et ceux qui périrent dans les batailles. Cinquante mille hommes, trente mille femmes étaient morts en prison. Son fils Mohammed, son frère Mohammed ben Yoùsouf moururent avant lui la même nuit; on composa ce vers:

En deux nuits, en deux heures, le prince a enterré deux Mohammed.

Sa femme Hind bent Asmà célébra son trépas en ces termes :

O corps enveloppé d'un linceul, les yeux sont bien joyeux de te voir tombé!

Tu étais le compagnon d'un diable méritant d'être lapidé; en mourant, ton compagnon t'a abandonné.

Avant de mourir, el-Ḥadjdjādj avait remis ses pouvoirs à Yézìd ben Abi-Kabcha es-Saksakatî, qui fut confirmé dans ce poste par le khalife.

C'est sous le règne d'el-Wélid que Târiq ben Ziyâd conquit l'Espagne, où il était arrivé par mer en partant de Tanger; il pilla Tolède, où il trouva une table que les Juiss et les chrétiens disent avoir appartenu à Salomon, fils de David, et qu'un certain roi arabe y aurait transportée de Jérusalem après sa victoire sur les Israélites; elle se com-

<sup>1.</sup> Comparer J. Périer, op. cit., p. 331.

<sup>2.</sup> Qu'il avait répudiée.

<sup>3.</sup> Ces vers sont cités par Mas'oùdi, Acertissement, p. 317, d'après lequel nous avons corrigé le second; comparer la traduction de Carra de Vaux, p. 411.

posait de deux mélanges d'or et d'argent, entourés de trois colliers de perles, de rubis et de chrysolithes'.

El-Wélîd avait nommé Khâlid ben 'Abdallah el-Qasrî gouverneur de la Mecque et lui avait ordonné d'y creuser un puits; il en fit ouvrir un, et il en sortit de l'eau douce; alors il écrivit à el-Wélîd: « Le khalife de Dieu occupe auprès de celui-ci une meilleure place que son prophète Abraham, car Abraham avait demandé de l'eau, et il n'en eut pas de douce, tandis que le prince des croyants a été abreuvé d'une eau douce, agréable au goût. »

El-Wélid mourut en l'an 69, après neuf ans et huit mois de règne. Il laissa quatorze enfants mâles, et parmi eux Yézîd en-Nâqiç, qui régna cinq mois et mourut : il était de bonnes mœurs, suivait une voie louable; Ibrahîm, qui régna deux mois, abdiqua et reconnut le khalifat de Merwân; 'Omar, qu'on appelait l'étalon des Merwânides, derrière lequel caracolaient soixante hommes de sa descendance.

RÈGNE DE SOLÉÏMAN, FILS D''ABD-EL-MÉLIK BEN MERWÂN

On dit qu'il était savant et éloquent; il avait été élevé au désert chez ses oncles maternels, les Banou-'Abs'; il commença et termina son règne par des bienfaits; il enraya la tyrannie, logea les expulsés, fit sortir les prisonniers. Il adopta pour successeur 'Omar ben 'Abd-el-'Azîz; il destitua [Yézîd] ben Abi-Kabcha, gouverneur de l''Irâq, et confia cette province à Yézîd ben el-Mohallab, qui en remit l'administration à Merwan ben el-Mohallab, son frère, et partit

<sup>1.</sup> Cette table fameuse n'était pas conservée à Tolède, mais dans une autre ville qui était appelée Médinet el-Méïda « Ville de la Table ». Cf. Cl. Huart, *Histoire des Arabes*, t. II, p. 136.

<sup>2.</sup> Cf. Ibn 'Abd-Rabbihi, 'Iqd el-Fèrid, t. II, p. 329, l. 3. Ce passage provenant d'Abou 'l-Ḥasan el-Médāīni, il est probable que notre auteur a puisé à la même source.

pour le Khorasan. Qotéība ben Moslim eut peur de lui et se dirigea vers le Ferghâna, mais il y fut attaqué et tué par Wékî' ben Hassân, que Soléïmân chargea de gouverner le Khorasan. C'est à cela que font allusion ces vers de Férazdaq:

C'est nous qui avons tué el-Bâhilî ben Moslim, qui avions mis à mort auparavant le fils de Khàzim.

On dirait que les chefs du peuple, quand ils entendent parler de nous, ont leurs crânes fracassés par des fous 1.

Ensuite il destitua Wékî' ben Ḥassân, gouverneur du Khorasan, et confia cette province à Yézîd ben el-Mohallab, qui s'empara de Djourdjân.

#### CONQUÊTE DE DJOURDJÂN ET DU ȚABARISTÂN

On dit que les habitants de Djourdjân avaient conclu la paix avec les musulmans de Koûfa moyennant le payement d'une somme de cent mille ou deux cent mille [dirhems]. Ibn el-Mohallab se dirigea vers cette province, fit la paix au prix d'une somme considérable, et installa en qualité de gouverneur un de ses compagnons. Il se rendit ensuite à Dihistan\*, ville qui avait été occupée par les Turcs en même temps que Djourdjân; il les assiégea jusqu'à ce qu'ils se rendirent à discrétion, et il en fit massacrer quatorze mille, les mains liées. Il passa ensuite dans le Tabaristân et conclut la paix avec l'Ispehbed, moyennant une somme énorme, quatre cents ânes chargés de ballots de safran, quatre cents hommes ayant chacun sur la tête un bouclier, un voile appelé taïlasân et une coupe pleine d'or.

<sup>1.</sup> Ce dernier mot est traduit par conjecture, en prenant aha'im pour un pluriel du pluriel de ahyam. Je n'ai pas réussi à retrouver ces vers dans les diverses publications du diwan de Férazdaq.

<sup>2.</sup> Ville du Mazandérân située près du Khârezm et de Djourdjân, c'est-à-dire à l'extrémité orientale de la province. Yâqoût, apud Barbier de Meynard, Dict. de la Perse, p. 246.

'Abd-er-Rahman ben Samora el-Qorachi' avait fait de même lors du siège de Zarandj', ayant accordé la paix pour un million de dirhems et mille esclaves [portant] chacun une coupe pleine d'or; cet 'Abd-er-Rahman avait été envoyé dans cette contrée par Abou-Mousa el-Ac'hari, sous le khalifat d''Othmân.

Les habitants de Djourdjân ayant rompu le pacte, Yézîd ben el-Mohallab jura de ne pas quitter la contrée avant d'avoir massacré les combattants et enlevé les enfants comme esclaves. L'ennemi se fortifia, et Yézîd vint camper un certain temps dans le voisinage sans trouver le moyen d'en venir à bout. Or, un soldat étant sorti du camp pour chasser, poursuivit un bouquetin qui gravit une montagne, et découvrit le côté faible de la ville; à son retour, le soldat en informa Yézîd. A la nuit, agissant par ruse et entouré d'une troupe, il s'introduisit dans la ville par le creux [qui en constituait le défaut]; lui et ses compagnons ouvrirent la porte et s'emparèrent de la ville. Yézîd mit des hommes pour la garder, aux portes, aux rues, aux passages, et ordonna de couper des troncs d'arbres qui furent dressés sur la route pendant des parasanges; puis il fit sortir les combattants et les crucifia tous: il emmena les enfants comme esclaves et pilla les biens; en fait de population, il ne resta à Djourdjân que ceux qui s'étaient enfuis ou cachés, à l'exception d'un vieillard sans force; et en fait d'argent, que ce qui avait été enterré ou qu'on n'avait pas ordonné d'enlever.

<sup>1.</sup> Compagnon du Prophète, qui s'appelait 'Abd-el-Ka'ba ou 'Abd-Kolâl du temps du paganisme; il se convertit lors de la prise de la Mecque. Il mourut en 50 ou 51 et fut enterré, soit à Baçra, soit à Merw. Cf. Nawawi, p. 380.

<sup>2.</sup> Une des villes principales du Sidjistan, dont le nom a conservé celui de l'antique Drangiane. Cf. Fr. Spiegel, Erânische Alterthums-kunde, t. I, p. 219.

# INCURSION D'ÉTÉ DE MASLAMA BEN 'ABD-EL-MÉLIK

Soléimán équipa [une expédition placée sous le commandement del Maslama, qui atteignit Constantinople à la tête de cent vingt mille hommes. Il s'était fait accompagner par Léon de Mar'ach' pour le guider sur la route et lui indiquer les défauts de l'ennemi; il avait pris de lui des engagements pour s'assurer de sa fidélité et de ses bons conseils. Ils traversèrent le Bosphore et investirent Constantinople. Comme le siège traînait en longueur et les ennuyait, les habitants firent proposer une rançon à Maslama, qui refusa de prendre la ville autrement que par la force; ils lui dirent alors : « Envoie-nous Léon, c'est un homme de chez nous, il comprend nos paroles. » Il le leur envoya, et les habitants l'interrogèrent sur le moyen de sortir d'embarras, car ils se sentaient fort gênés. « Constantinopolitains, leur dit-il, si vous m'élisez roi, je n'ouvrirai pas les portes à Maslama.» Ils lui prétèrent serment comme roi et commandant.

Léon ressortit et dit à Maslama: « Ils m'ont répondu affirmativement, mais ils n'ouvriront les portes que quand on se sera mis à l'écart. » — « Je crains, dit le général, que ce ne soit une trahison de ta part. » Mais Léon lui jura de lui remettre tout l'or, l'argent, le brocart et les prisonniers, femmes et enfants, qui se trouveraient dans la ville; alors Maslama déplaça son camp et se mit à l'écart dans un village. Léon fit son entrée, coiffa la mître, s'assit sur le trône du roi et ordonna d'apporter du dehors des provisions de bouche et du fourrage; on en remplit les magasins publics, on en garnit les silos. Maslama l'ayant appris, comprit que c'était une trahison; il revint sur ses pas et parvint à

<sup>1.</sup> Léon III l'Isaurien. Sur le second siège de Constantinople par les Arabes, voir les auteurs byzantins cités par Le Beau, t. XIII, p. 297 et suivantes; E. W. Brooks, *The campaign of*, 716-718, dans le *Journal of Hellenic studies*, t. XIX, p. 29-31.

saisir une partie des provisions; puis on lui ferma les portes au visage. Il envoya adjurer Léon d'être fidèle à son engagement; mais Léon lui envoya un messager lui dire que le roi des Grecs ne prêtait pas serment d'être fidèle. Maslama resta campé trente mois sur les glacis de la place; ses soldats se nourrirent de charognes et d'os; nombre d'entre eux furent tués. Après cela, il décampa et partit.

Soléiman ben 'Abd-el-Mélik mourut à Dâbiq' en l'an 99; il avait fait reconnaître pour son successeur son fils Ayyoùb, mais celui-ci mourut avant lui; alors il désigna 'Omar ben 'Abd-el-'Aziz, petit-fils de Merwân ben el-Ḥakam. Au moment de sa mort, on dit à Soléiman: « Fais un testament. » Il répondit:

Mes fils sont des enfants de l'été; heureux celui qui en a du printemps!

Mes fils sont des enfants en bas âge; heureux celui qui en a de grands<sup>2</sup>!

C'est de lui que le poète a dit :

Il n'a pas fait arrêter l'ami par l'ami, il a démoli le Tombeau a et les oubliettes:

Ô khalife bien dirigé, homonyme du prophète [Salomon], qui as donné ta sauvegarde à l'orient et à l'occident!

Son règne avait duré trois ans.

#### RÈGNE D'OMAR BEN ABD-EL-AZÎZ

Sa mère se nommait Omm-'Açim; elle était fille de 'Âçim, lui-même fils d''Omar ben el-Khaṭṭâb. On rapporte

1. Village près d'Alep.

2. Ce dernier vers est cité dans l'Iqd, t. II, p. 331, et le premier dans l'Akhbâr et-Tiwâl d'Abou-Hanifa el-Dinawari, p. 332.

3. Dimās, nom de la prison qu'el-Ḥadjdjādj avait fait construire à Wāsit; c'est le grec δημόστον, déjà employé dans le Talmud (γταις, cf. Krauss, Talmud. Archæol., I, 218, 224, 232). Voir R. P. Lammens, Fāṭima, p. 142; M. Streck, Alte Landschaft Babylonien, p. 326; J. Périer, op. supra laud., p. 207 et note 6.

que celui-ci disait: « Parmi ma descendance, il y aura un homme qui remplira la terre de justice. » Beaucoup de personnes disent que c'est lui le Mahdî. Le poète a dit à son sujet:

Celui dont le père était 'Abd-el-'Aziz, fils de Merwân, et dont le grand-père était ['Omar] el-Fâroûq.

Son frère, el-Açbagh ben 'Abd-el-Azîz, avait la science des choses futures, ainsi que sa fille Habîba; c'était chez eux une science innée. On appelait 'Omar « l'Oméyyade balafré » à cause d'une blessure à la face que lui avait faite une bête de somme. Quand el-Açbagh le vit, il le saisit et s'écria: « Grand Dieu! Le Merwanide balafré qui devient roi! » El-Açmâ'î a fait remarquer que le livre de Daniel porte: « Le derdaq (petit enfant) balafré. »

Lorsqu'on lui eut prêté serment et qu'il eut gravi les marches de la chaire, il ordonna de faire disparaître les actes de tyrannie, il interdit de maudire publiquement les membres de la famille du prophète, il excita le peuple à pratiquer la crainte de Dieu et à vivre dans l'union; il ajouta : « Je ne me lève pas le matin sans ressentir une contrainte qui me pousse à faire des prodigalités aux Musulmans et à accueillir leurs plaintes. » Puis il donna son vêtement en aumône et descendit. 'Omar ben el-Khâridjî lui écrivit :

O 'Omar, si tu veux suivre la voie de la vérité, mes pareils et mes semblables seront tes frères en Dieu.

Si au contraire tu veux te joindre à ceux dont tu es l'héritier et suivre leur coutume, c'est à Dieu qu'il appartiendra de décider entre nous.

'Omar ben 'Abd-el-'Azîz destitua Yézid ben el-Mohallab du gouvernement du Khorasan et lui réclama le montant des sommes que lui avait procurées la conquête de Djour-

1. Sur cette signification, voir le Lisan, t. V, p. 55.

djân; il disait: « Je n'aime pas cette famille d'el-Mohallab, ce sont des tyrans. » Il est vrai que Yézîd répondait: « Je crois qu'il est hypocrite. » Il confia cette province à 'Abder-Rahman ben No'aim el-Ghifarî, l''Irâq à 'Abd-el-Hamîd ben 'Abd-er-Rahman ben Zéïd ben el-Khaṭṭâb. Il habitait ordinairement la bourgade de Khonâçira en Syrie'. Quand il tomba malade, un des Oméyyades vint le voir et le trouva étendu sur un matelas de fibres de palmier; il avait sous lui un oreiller de cuir; il était enveloppé d'un manteau; il avait les lèvres flasques, l'air assombri. Il loua Dieu, se mit à pleurer et à dire: « Que Dieu ait pitié de toi! Tu nous as effrayés, j'en jure par Dieu, et tu nous as assuré d'être conservé dans la mémoire des gens honnêtes. »

'Omar mourut à Déir-Sim'an à l'âge de trente-neuf ans, en 101 de l'hégire, après un règne de deux ans, cinq mois et quelques jours. On a dit de lui:

Ceux qui ont creusé la fosse à Déïr-Sim'an y ont enterré l'homme juste comme la balance destinée à peser,

Celui qui n'avait jamais été préoccupé d'un terrain à arroser, ni de palmiers, ni de la course des bêtes de somme \*.

A la mort d''Omar, Yézid ben el-Mohallab s'enfuit de sa prison, se rendit à Baçra, y leva des troupes, et prêcha l'abandon du parti des Oméyyades et le retour au Qorân et à la coutume du prophète. C'est sous le règne d''Omar ben 'Abd-el-Azîz que la dynastie des Hâchémites' se mit en mouvement.

<sup>1.</sup> Dépendante d'Alep, et à deux journées de marche de cette ville, sur la lisière du désert. Cf. Bekri, Geogr. Wörterb., p. 318; Mèraçid, I, 367; Istakhri, p. 61, 67; Ibn-Ḥauqal, p. 119, 126; Moqaddési, p. 92, 154 (rattaché à Homs); Abou 'l-Féda, Géographie, p. 232.

<sup>2.</sup> Vers de Férazdaq cités, avec variantes aux deux premiers hémistiches, par Mas'oùdi, op. cit., t. V, p. 445. Le premier a déjà été inséré plus haut dans son texte par notre auteur, voir t. I, p. 193 et note 2. Cf. Tabari. II, 1371; Ibn-el-Athir, t. V, p. 43.

<sup>3.</sup> Les 'Abbassides.

## RÈGNE DE YÉZÎD, FILS D''ABD-EL-MÉLIK BEN MERWÂN

On l'appelait Abou-Khâlid, le dixième des Merwanides et l'amant de Habâba'. Dès qu'il fut investi du pouvoir, il désigna, pour gouverner les deux 'Irâqs et le Khorasan, 'Amr ben Hobéīra el-Fazārî, et il envoya, pour combattre Yézîd ben el-Mohallab, Zéid ben Maslama ben 'Abd-el-Mélik', qui réussit à le tuer et envoya la tête de Yézîd [ben el-Mohallab] à Yézîd [ben 'Abd-el-Mélik]. C'était un amateur de jeux et de débauche; il tomba amoureux de Habâba et devint exclusivement occupé de parler d'elle. Plus tard, il prit la résolution de s'amender et de suivre le modèle de [son prédécesseur] 'Omar ben 'Abd-el-'Azīz; Habâba eut peur de perdre son empire sur le khalife, et elle demanda à El-Aḥwaç' de composer pour elle des vers où il colorerait de belles couleurs le jeu et la musique. Il composa la pièce qui commence ainsi:

Allons, ne le blâme pas aujourd'hui, s'il est dans l'incertitude; ce qui tue l'homme triste, c'est de se sentir vieillir.

Je me suis livré à la passion, mon seul effort; que celui qui le veut me blâme, ou bien me console dans ma peine et me rende heureux.

Si tu renonces au plaisir et à l'amour, sois donc comme une pierre détachée d'une roche dure et insensible.

La vie ne consiste que dans le plaisir et la passion, même si un censeur odieux nous blâme et nous taxe de folie'!

- 1. Sur l'orthographe de ce nom, voir Ibn-el-Athir, t. V, p. 92, l. 19.
- 2. Les historiens disent que ce fut Maslama qui commanda l'armée envoyée contre Yézid ben el-Mohallab; Mas'oùdi, *Prairies d'or*, t. V, p. 454; lbn-el-Athir, t. V, p. 59.
  - 3. Sur ce poète, voir l'Aghâni, t. IV, p. 40 et suivantes.
- 4. Les vers 1, 3 et 4 sont cités par Mas'oûdt, op. laud., t. V, p. 448. Nous avons suivi et reproduit en partie la traduction de Barbier de Meynard. Cf. également Aghâni, t. XIII, p. 157, 159, 160, avec variantes.

Quand Habâba lui chanta ces vers, il recommenca à la fréquenter, et revint à son ancienne situation. Un jour, il se trouva seul avec elle et dit à ses chambellans et à ses serviteurs: « Ne permettez à personne d'entrer aujourd'hui, ne me communiquez aucune nouvelle, n'ouvrez pas la porte du cabinet, si même je vous l'ordonne et vous appelle en criant, car je veux m'isoler et jouir de la compagnie de cette femme. » Quand ils furent tous deux en séance et que les fumées du vin commencèrent à agir, Habâba lui chanta ceci : « De ta vie, certes, j'aime un rocher. » — « Si tu le voulais, je te l'apporterais pierre par pierre », dit le khalife. — «Je n'aime, répliqua la chanteuse, que celui qui s'y trouve, non ses pierres. » Puis elle fendit une grenade; il voulut la lui faire manger tout en buvant; elle fut étranglée par un pépin et mourut. Le khalife se mit à appeler au secours les serviteurs et les gens de sa maison, et à les supplier, mais ceux-ci ne faisaient pas attention à lui, à cause de l'ordre qu'il avait donné. Il resta donc en compagnie du cadavre de la femme toute la journée jusqu'au soir; puis il accompagna son cortège funèbre en aidant à porter le cercueil sur son épaule'. Il vécut encore quinze jours après elle et mourut en l'an 105, après un règne de quatre ans et un mois.

#### RÈGNE DE HICHÂM, FILS D'ABD EL-MÉLIK

On le surnommait « l'Oméyyade louche »; il portait la konya d'Abou 'l-Wélid. Après la prestation de serment, il destitua 'Omar ben Hobéïra de ses fonctions de gouverneur de l''Irâq et en chargea Khâlid ben 'Abdallah el-Qasrî, puis Yousouf ben 'Omar.

<sup>1.</sup> Comparer la même anecdote dans l'Aghânt, t. XIII, p. 165; Caussin de Perceval, Notices anecdotiques sur les principaux musiciens arabes, dans le Journal asiatique de 1873, p. 109.

C'est sous son règne que se révolta Zéīd, fils d''Alî [Zéīn-el-'Âbidîn], fils d'Abou-'Abdallah el-Ḥoséīn, fils d''Alî ben Abi-Ţâlib (que la satisfaction de Dieu s'étende sur eux tous!)'.

MORT DE ZÉÏD, FILS D'ALÎ, FILS D'EL-HOSÉÏN

Zéid s'était rendu à Koûfa, et les Chi'ites s'empressèrent d'accourir autour de lui. « Nous espérons, disaient-ils, que le temps est venu où les Oméyyades doivent périr. » Ils lui prêtaient serment en secret. La nouvelle en étant parvenue à Yoûsouf ben 'Omar, il ordonna à Zéid de quitter la ville; or, quatorze mille individus lui avaient juré de combattre les tyrans et de défendre les faibles. Yousouf ben 'Omar fit les plus grands efforts pour le rechercher; les Chi'îtes se promirent réciproquement de se révolter; ils vinrent trouver Zéid et lui dirent : « Que penses-tu d'Abou-Bekr et d''Omar?» - «Je n'en pense que du bien», répondit-il. Alors ils se déclarèrent libres par rapport à lui, rompirent le pacte qui les liait, et le dénoncèrent à Yoûsouf ben 'Omar, qui envoya des gens a sa recherche. Zeïd se mit en révolte ouverte, avec seulement quatorze hommes; il dit: « Vous en avez fait une affaire à la façon d'el-Hosein\*. » Puis il aborda hardiment l'ennemi; il fut atteint d'une flèche qui pénétra dans le cerveau; emporté du champ de bataille, il mourut cette même nuit et fut enterré. Au matin, on sortit son corps du tombeau et on le crucifia. Hichâm envoya dire à Yoûsouf ben 'Omar: « Brûle le veau de l'Irâq. » On réduisit son corps en cendres. Son fils Yaḥya ben Zeid s'enfuit et se refugia à Balkh en prononçant ces paroles:

Mes deux amis, faites parvenir de ma part à Médine, aux fils de Hichâm, gens d'intelligence et d'expérience, ce message :

- 1. C'est de lui que la secte chi'îte des Zéïdiyya tire son nom.
- 2. Comparer Ibn-el-Athir, t. V, p. 183, l. 14.

Tout homme tué a une famille qui peut poursuivre sa vengeance; mais, dans les deux 'Irâqs, Zéïd n'a personne pour punir sa mort.

El-Koméit', que Zéid avait appelé à son secours au moment de sa révolte et qui n'avait pas répondu, a dit:

Le fils du prophète m'avait invité à le suivre, mais je ne lui ai pas répondu; hélas! que je regrette d'avoir pris ce parti ferme,

Par crainte d'un destin inéluctable ; y a-t-il un chemin qui nous sauve de la mort?

J'ai lu, dans l'Histoire de Khorzâd, que Choréik disait: J'ai vu Sofyân eth-Thauri', le pan de sa robe passé sur l'épaule gauche, garder le poulain de Zéid; il avait une pension de trois dirhems par jour et était auxiliaire des gardes; mais Dieu sait mieux la vérité!

Hichâm mourut à Roçâfa, sur le territoire de Qinnasrîn, en 125, après un règne de vingt ans moins un mois.

RÈGNE D'EL-WÉLÎD, FILS DE YÉZÎD BEN 'ABD-EL-MÉLIK

On l'appelait l'Éhonté, sils du Débauché; il était passionné pour le jeu et les amusements; c'est lui qui disait :

Je prends à témoin Dieu, les anges pieux, les dévots, bases de l'honnêteté,

Que j'aime à entendre la musique et à boire du vin, en mordant de belles joues 3.

Le jour ou il apprit la mort de Hichâm, il s'ecria:

Il est bon de dormir et de boire de la première cuvée, lorsque me parvient la nouvelle de deuil de Roçafa'.

- 1. Sur ce poète, voir Aghâni, t. XV, p. 113 et suivantes; Cl. Huart, Littérature arabe, p. 57.
- 2. Célèbre traditionniste, chef d'école, mort à Baçra en 161 hég. Nawawt, p. 286; Ibn-Khallikân, t. I, p. 576; souvent cité par le Liore de la Création, voir t. II, p. 93, 94, 96, 97, 169.
  - 3. Cf. Aghani, t. VI, p. 112; Ibn-el-Athir, t. V, p. 201.
- 4. Vers cité par l'Aghani, t. VI, p. 109, et par Mas'oudt, Prairies d'or, t. VI, p. 5; sur les variantes, voir les remarques de l'éditeur, p. 489.

## Il écrivait au peuple:

Je vous garantis, si la mort ne m'en empêche pas, que le ciel de la misère sera arraché de vos têtes '.

Quand il fut chargé du pouvoir, il confia l'administration des dîmes et du marché de Médine à Ibn-Harmala, qui était un affranchi du khalife 'Othmân ben 'Affan; ce percepteur, quand un homme épousait une femme, prélevait la dîme aumônière sur le douaire constitué à la femme, et au décès d'une personne, il percevait cette dîme sur son héritage. C'est à ce propos qu'on a dit:

Lorsque tu fus chargé de l'administration du marché, tu inventas une coutume étrange, comme c'est l'habitude des tyrans;

Tu t'associes à nos femmes dans le partage de leurs douaires, et à tous ceux d'entre nous qui meurent, riches ou pauvres.

# MORT DE YAḤYA, FILS DE ZÉĪD BEN 'ALÎ BEN EL-ḤOSÉĪN (QUE LE SALUT SOIT SUR EUX!)

Lorsque Zéid fut tué à Koûfa, son fils Yaḥya s'enfuit et se réfugia à Balkh. Yoûsouf ben 'Omar écrivit à Naçr ben Sayyâr, [gouverneur du Khorasan], lui prescrivant de le rechercher; Naçr envoya des espions et réussit à s'emparer de lui. Or, Naçr était en secret chi'îte. Il écrivit à el-Wélid:

Il marcha jusqu'au point de franchir les limites du Khorasan; il craignit que Yoûsouf ben 'Omar ne l'arrêtât par surprise, et il revint sur ses pas jusqu'à Châpoùr-Kerd'. Là, Selm ben Aḥwaz vint le rejoindre; il les combattit

- 1. Ces paroles, d'après certaines autorités citées par l'Aghàni, t. VI, p. 111, auraient été prononcées, du haut de la chaire de Damas, le jour de son intronisation, tandis que suivant d'autres, elles auraient été écrites au peuple de Médine. Cf. Ibn-el-Athir, t. V, p. 201; Țabari, II, p. 1783.
  - 2. Lacune d'une ou deux lignes dans le texte original.
  - 3. Néïsábour dans Ibn-el-Athir, t. V, p. 203.

et les mit en déroute, puis il marcha jusqu'à ce qu'il rencontra Yahya dans le territoire du Djouzdjan'; il le tua et le crucifia.

Abou-Tâlib eç-Çoufi \* m'a raconté, à Ikhmim, que cet el-Wélid (Dieu le maudisse!) tenait des propos obscènes et insensés; il était peu religieux, prenait le Qorân pour cible et tirait des flèches sur lui. Il disait:

Tu menaces tout tyran entété, eh bien, me voilà, je suis ce tyran opiniâtre.

Lorsque tu te présenteras devant ton Seigneur, le jour de la résurrection, dis-lui : Seigneur, c'est Wélid qui m'a déchiré.

Naçr ben Sayyâr lui avait écrit pour le mettre au courant des affaires d''Ali [ben] el-Kirmâni et de la réunion des Chi'îtes; il lui écrivit, en réponse : « Dévore le Khorasan et défends-le; quant à moi, je suis occupé par el-Gharid, Ma'bad et Ibn-'Âicha'. » Il régna un an et deux mois.

RÈGNE DE YÉZÎD, FILS D'EL-WÉLÎD BEN 'ABD-EL-MÉLIK

On le surnomma « l'homme aux suppressions », parce qu'il diminua les traitements que recevaient les troupes réglées. Sa vie était louable, sa conduite estimée. Il régna cinq mois et mourut. Lorsque Merwan fut nommé khalife, il fit retirer son corps du tombeau et le fit crucifier. On dit qu'il est mentionné dans les livres pour sa belle conduite et sa justice. Un Arabe a dit : « O prodigue de trésors, ô toi qui te prosternes au point du jour, ton règne et ta mort ont été causes de troubles : ils t'ont pris et crucifié. »

- 1. District de la province de Balkh.
- 2. Cet individu a déjà été cité, t. V, p. 135.
- 3. Qor., XI, 62 et XIV, 18.
- 4. Cf. Mas'oudi, id. op., t. VI, p. 10-11; Ibn-el-Athir, t. V, p. 219.
- 5. Voir, sur ces trois musiciens, les notices que leur a consacrées Caussin de Perceval, d'après le Kitab el-Aghani, dans le Journal asiatique de 1873, p. 61, 81 et 99 du tirage à part.

# RÈGNE D'IBRAHÎM, FILS D'EL-WÉLÎD, ET D'ABD-EL-AZÎZ, FILS D'EL-HADJDJÂDJ BEN ABD-EL-MÉLIK

On prêta serment à Ibrahîm, et à 'Abd-el-'Aziz pour lui succèder; toutefois Merwan, fils de Mohammed, refusa de s'y associer et réclama le khalifat pour lui-même. Le motif en était que el-Wélîd, fils de Yézid ben 'Abd-el-Mélik, avait institué pour héritier présomptif son fils el-Hakam, qui fut tué en même temps que son père, le jour de son assassinat; mais il avait dit:

Si nous mourons, moi et mon héritier présomptif, c'est Merwan qui sera khalife'.

Merwan les combattit et les mit en déroute.

Ensuite vint Ibrahîm, fils d'el-Wélîd, qui abdiqua et se soumit à Merwân. Quand 'Abd-el-'Azîz, fils d'el-Ḥadjdjâdj ben 'Abd-el-Mélik, vit cela, il envoya Yézîd ben Khâlid ben 'Abdallah el-Qasrî à la prison et y fit mettre à mort Youssouf ben 'Omar ben Hobeïra pour [venger le meurtre de] Khâlid ben 'Abdallah.

Le règne d'Ibrahîm dura deux mois et demi.

# RÈGNE DE MERWÂN, FILS DE MOḤAMMED BEN MERWÂN, BEN EL-HAKAM

On l'appelait Merwan el-Dj'adî, et il avait pour sobriquet « ane de Mésopotamie ». Les Oméyyades détestaient les [enfants d']esclaves, parce qu'ils avaient appris que leur empire cesserait par le fait d'une esclave. Merwan avait pour mère une Kurde. On l'appelait el-Dj'adî, parce que

<sup>1.</sup> Cf. Ibn 'Abd-Rabbihi, 'Iqd, t. II, p. 349.

<sup>2.</sup> Cela est mieux expliqué dans Mas'oudi, Liere de l'Avertissement, trad. Carra de Vaux, p. 420.

Dja'd ben Dirhem, le zindîq', s'était emparé de son esprit. C'est de lui que le poète a dit:

Des gens sont venus te trouver, accompagnés d'hommes imberbes — opposants, auxiliaires de la religion de Dja'd — traitant d'imposture et niant le jour du jugement.

Merwân fut reconnu comme khalife en l'an 127; le pouvoir passa aux 'Abbassides en l'an 132, année où fut tué Merwân après un règne de cinq ans. Le kharédjite ed-Daḥḥâk ben Qaïs se révolta contre lui à Chahrazour'; le khalife le combattit. Merwân nomma gouverneur de l'Irâq Yézîd ben 'Omar ben Hobéira et confirma Naçr ben Sayyâr dans celui du Khorasan. Ensuite le pouvoir des Oméyyades fut brisé par l'apparition d'Abou-Moslim le Khorasanien.

- 1. Poète qui, sous le khalifat de Hicham ben 'Abd-el-Mélik, avait professé la croyance dans la création du Qoran et fut mis a mort par l'ordre du khalife. Cf. Ibn-el-Athir, t. V, p. 196, 197, 329; Tabari, Aunales, t. II, p. 1396.
  - 2. Mas'oudi, Prairies d'or, t. VI, p. 62.

#### CHAPITRE XXII

description des hâchémites, et dénombrement des khalifes abbassides depuis l'an 132 jusqu'à l'an 350 [de l'hégire].

#### COMMENCEMENT DU POUVOIR DES ABBASSIDES

On rapporte, dans certains livres consacrés aux traditions, que le prophète fit connaître à el-'Abbâs que ses descendants s'empareraient du khalifat; el-'Abbâs lui demanda la permission de se châtrer ou de s'enlever les testicules. « Non, lui dit Mahomet, car c'est là une chose qui arrivera. » Dieu sait mieux ce qui est juste et vrai! El-'Abbâs mourut sous le khalifat d''Othmân ben 'Affân et fut enterré dans le cimetière d'el-Baqî'; 'Othmân resta assis auprès de son tombeau jusqu'à ce qu'il fût enseveli.

'Abdallah, son fils, mourut à Tâif au milieu des troubles provoqués par Ibn ez-Zobéīr, en l'an 68. Parmi ses enfants se trouvait 'Ali, le père des khalifes, qu'on appelait Sedjdid, parce que chaque jour et chaque nuit il faisait, dans sa prière, mille rak'a. On raconte qu'Ali ben Abi-Tâlib s'aperçut un jour de l'absence d'Abdallah, fils d'el-Abbâs, au moment de la prière de midi; s'étant informé du motif de son absence, on lui apprit qu'il venait de lui naître un enfant. 'Alî acheva sa prière, puis il dit: « Allons ensemble le voir. » Il alla chez lui, le félicita et dit: « Comment l'astu nommé? » — « Il n'est pas convenable, dit 'Abdallah, que je lui donne un nom avant toi. » Alors 'Alî prit l'enfant, le remua et fit des vœux pour lui; puis il le rendit à son père avec ces mots: « Prends le père des rois », ou sui-

vant une autre version: « Voici le père des khalifes, que j'ai nommé 'Ali. » Sa konya était Abou-Mohammed; on l'appelait le Sedjdjâd aux genoux calleux, parce qu'il possédait cinq cents oliviers et faisait chaque jour une prière de deux rak'a au pied de chaque olivier. El-Wélid, fils d''Abd-el-Mélik, le fit frapper de coups de fouet à deux reprises: la première, c'est à l'occasion de son mariage avec la fille d''Abdallah ben Dja'far, qui avait été la femme d''Abd-el-Mélik ben Merwân, répudiée par celui-ci pour le motif suivant: 'Abd el-Mélik avait mordu dans une pomme qu'il lança ensuite à sa femme; celle-ci, [avant d'y mordre à son tour], prit un couteau. « Que fais-tu? » lui cria son mari. « J'écarte le mal qu'elle a », dit la femme. Or, 'Abd-el-Mélik avait l'haleine fétide, et, [furieux de la remarque], il répudia sa femme.

El-Wélîd demanda à 'Alî pourquoi il avait épousé la femme divorcée d' 'Abd-el-Mélik. « C'est, répondit-il, parce que je suis son cousin; elle voulait quitter ce pays; je l'ai épousée pour la voir sans voile. » — « En épousant des mères de khalifes, c'est uniquement pour avoir des enfants de nous que tu le fais », dit el-Wélîd, et cela, parce que Merwan ben el-Hakam avait épousé la mère de Khâlid ben Yézîd ben Mo'àwiya pour avoir des enfants descendant de celui-ci.

La seconde fois qu'Ali fut frappé du fouet, ce fut pour avoir dit: « Le pouvoir passera à ma postérité. » Le khalife, dit Ibn el-Kelbi, le fit frapper de sept cents coups de fouet, le fit monter sur un chameau, la face tournée vers la queue de l'animal, tandis qu'un crieur proclamait: « Celuici est 'Ali ben 'Abdallah, le menteur! » Quelqu'un le rencontra et dit: « Quelle est l'imputation qu'on a forgée sur ton compte? » Il répondit: « Ils ont appris que j'avais dit: « Le pouvoir passera à ma postérité. » — « Par Dieu, reprit son interlocuteur, certes il en sera ainsi jusqu'au moment où elle tombera sous la dépendance de ses esclaves aux yeux bridés et aux faces larges », désignant par là les Turcs.

El-Waqidi rapporte qu'Ali ben 'Abdallah naquit la nuit même de l'assassinat d'Ali ben Abi-Tâlib (que Dieu soit satisfait de lui!).

Les Oméyyades interdisaient aux Hâchémites de prendre femme dans la tribu des Banou 'l-Hârith, parce qu'une tradition circulait prétendant que le pouvoir aboutirait à un fils d'une femme de cette tribu. Lorsque 'Omar ben 'Abd-el-'Azîz fut installé sur le trône, Mohammed, fils d''Alî ben Abdallah ben el-'Abbâs, vint le trouver et lui dit : « Je désire épouser ma cousine maternelle, qui appartient à la tribu des Banou 'l-Hârith ben Ka'b; me le permets-tu? » — « Épouse qui tu veux, » lui dit le khalife. Il se maria alors avec Raīta, fille d''Abdallah ben 'Abd-el-Madân', et eut d'elle Abou 'l-'Abbâs.

Il y avait quatorze ans de différence d'âge entre Mohammed et son père 'Alî. On dit que celui-ci entra chez Hichâm ben 'Abd-el-Mélik, amenant avec lui les deux [futurs] khalifes, Abou 'l-'Abbâs et Abou-Dja'far [el-Mançoùr]. « Ce vieillard, dit Hichâm, a l'esprit dérangé et tout troublé; il prétend que le pouvoir passera à ses enfants. » 'Alî entendit ces mots et se tourna vers lui : « Certes, dit-il, cela aura lieu ainsi, et ces deux-ci régneront. » En même temps, il montrait du doigt ces deux enfants.

Mohammed, le fils de la Hanéfite, avait annoncé à Mohammed ben 'Ali ben 'Abdallah ben el-'Abbas que le khalifat passerait à ses descendants, et il avait ajouté: « Lorsque se seront passés cent ans, envoie tes missionnaires dans les différentes contrées, et sache que, parmi tes enfants, c'est le fils de la femme des Banou 'l-Harith qui aura le pouvoir. » L'imam Mohammed ben 'Ali commença à catéchiser le peuple l'an 100 de l'hégire; les premiers qui répondirent à son appel furent quatre habitants de Koufa, el-Moundhir el-Hamdani, Abou-Riyah le fabricant de flèches.

1. Suppléer 'Obéid-allah avant 'Abdallah, qui était le grand-père de Raïța. Cf. Mas'oûdt, Prairies d'or, t. VI, p. 88; Avertissement, p. 434.

Abou-'Omar le marchand de toiles, et Macqala le meunier; il leur ordonna d'inviter le peuple à le reconnaître comme chef, mais de ne pas dépasser Koûfa. Un certain nombre d'individus répondirent à cette invitation : Bekr ben Mâhân el-Marwazi, Abou-Salama le vinaigrier, et d'autres encore : ils lui demanderent l'autorisation de répandre la prédication [dans le monde musulman]; Mohammed l'imam leur dit : « Koufa est pour 'Alî, Baçra pour 'Othman, la Syrie ne connaît que la famille d'Abou-Sofyan, la Mecque et Médine sont entièrement dévouées à Abou-Bekr et à 'Omar: mais vous avez le Khorasan : je prends pour bon augure que c'est là que se lève le soleil, lampe du monde et flambeau de la création'. » Cela se passait en l'an 100 de l'hégire, sous le règne d''Omar ben 'Abd-el-'Aziz (que la satisfaction de Dieu soit sur lui!). En 101, Abou-Rivâh, le fabricant de flèches, envoya ses missionnaires dans le Khorasan pour prêcher en faveur de l'imamat des Hâchémites et de l'avènement de la famille du prophète. Ces agents se mirent à prêcher secrètement et trouvèrent des adeptes. En 104, Abou-'Ikrima vint du Khorasan rejoindre l'imam Mohammed ben 'Alî à la tête d'une troupe de ses sectateurs, qui lui avaient facilité l'accès du pouvoir. Or, justement, cette année-là, Abou 'l-'Abbas venait de naître. Mohammed le leur présenta dans ses langes et dit : « Le pouvoir sera complet pour celui-ci, et il s'en chargera pour que vous vous vengiez de vos ennemis.»

Sous le khalifat de Hichâm ben 'Abd-el-Mélik ben Merwân, Abou-Hâchim Bekr ben Mahân el-Marwazî envoya Abou-Mohammed eç-Çâdiq au Khorasan à la tête d'une troupe de Chi'îtes, pour y prêcher la doctrine; ils s'établirent à Merw-er-Roudh, où des gens répondirent à leurs avances; ils installèrent à leur tête douze inspecteurs,

<sup>1.</sup> Le nom du Khorasan signifie, en effet, contrée du soleil levant. Cf. Yaqout, s. h. v.; P. Horn, Grandriss der iran. Etymologie, n° 23, et Grundr. d. iran. Philologie, t. I, 2° part., p. 176.

parmi lesquels Soléiman ben Kathir el-Khoza'i, Qaḥṭaba ben Chébib eṭ-Tayi, et Lâhiz ben Qoréizh et-Témimi. Un dénonciateur les signala à Asad ben 'Abdallah el-Qasri, frère de Khâlid, qui était lieutenant du khalife Hicham pour le Khorasan': il les fit arrêter, leur fit couper les mains et les pieds, et crucifier en cet état.

Toute trace de ce parti disparut jusqu'en l'an 117; alors ils changèrent d'attitude et propagèrent leurs idées; Asad ben 'Abdallah fit arrêter Lahiz ben Qoréizh et le fit frapper de trois cents coups de fouet'; il fit mettre un mors de cheval dans la bouche de Mousa' et le tira violemment, de sorte qu'il lui brisa les dents. Il fit également fouetter des adeptes et des sectateurs de l'imam, puis il les remit en liberté.

En l'an 118, Abou-Mohammed 'Ali ben 'Abdallah ben el'Abbâs mourut à el-Homéima, sur le territoire de la Syrie'.
Cette même année, Bekr ben Mâhân envoya 'Ammâr ben
Bodéil' en qualité de chef des Chi'ites du Khorasan; une
fois arrivé, il s'installa à Merw et changea son nom en celui
de Khidâch. Le peuple s'empressa de répondre à ses prédications; il ne tarda pas, d'ailleurs, à modifier le thème de
ses sermons et à représenter à ses auditeurs le faux sous la
couleur du vrai; il les autorisa à user librement des femmes
les uns des autres. C'est lui qui le premier sur la terre,
fonda la secte des Bâténiens et prétendit que c'était l'ordre,
la religion et la loi de l'imam Mohammed ben 'Ali. Asad
ben 'Abdallah el-Qasri le fit arrêter, lui fit couper les mains,
les pieds, la langue; il lui arracha les yeux et en fit autant
à tous ceux de ses adeptes qu'il put prendre.

- 1. Cf. Mas'oudi, Avertissement, p. 418.
- 2. Il paraît que ce Lahiz n'avait pas été compris dans la précédente persécution.
  - 3. Mousa ben Ka'b, un des conjurés; cf. Ibn-el-Athir, t. V, p. 141.
- 4. Dans la région de 'Amman, en Syrie centrale. C'était son séjour habituel.
  - 5. Ammar ben Yézid dans Ibn-el-Athir, t. V, p. 145.

Les Chi'ites du Khorasan écrivirent ensuite à l'imam Mohammed ben 'Ali qu'il vînt les trouver, mais celui-ci les avait en horreur pour avoir suivi les avis de Khidach; il leur répondit par écrit. Quand ils rompirent le cachet de la lettre, ils ne trouvèrent à l'intérieur que ces mots : « Au nom de Dieu, clément, miséricordieux! » Cela les remplit de terreur, et ils reconnurent que les prédications de Khidâch étaient fausses. Plus tard, l'imam leur envoya Bekr ben Mâhân, porteur d'une lettre disant que Khidâch avait mené les Chi'îtes dans une voie différente de la sienne; mais ceux qui étaient restés partisans de Khidach le traitèrent de menteur et le méprisèrent. Quand Bekr fut de retour, l'imam le renvoya une seconde fois, en emportant des bâtons, et lui ordonna d'en remettre un à chaque chef, prédicateur ou inspecteur, pour lui servir d'insigne; car Abou-Riyâh, le fabricant de flèches, leur avait promis que l'imam leur en enverrait. Lorsque Bekr leur apporta ces bàtons, ils reconnurent qu'il disait la vérité; ils se repentirent et abjurèrent leurs erreurs.

En 125, les inspecteurs revinrent du Khorasan à Koufa; ils allèrent trouver Younous ben 'Açim el-'Idjlî, qu'Ibn-Hobelra tenait en prison; Abou-Moslim était son domestique, qui le servait; il avait compris ce qu'était cette mission, et en avait adopté les idées avec ardeur. Les inspecteurs, en voyant Abou-Moslim qui portait les signes [de sa future grandeur], distinguèrent par sa physionomie que leur entreprise, grâce à lui, deviendrait importante. S'étant rendus ensuite à la Mecque, ils y rencontrèrent l'imam Ibrahîm ben Mohammed ben 'Alî, lui apprirent ce qu'ils avaient trouvé chez Abou-Moslim et lui remirent de l'argent qu'ils avaient apporté du Khorasan. « Si Abou-Moslim est un esclave, leur dit Ibrahîm, achetez-le; s'il est un homme libre, emmenez-le avec vous. »

En 128, sous le règne de Merwân ben Mohammed, l'imam Ibrahîm envoya Abou-Moslim au Khorasan, porteur d'une lettre adressée aux Chi'îtes, qui le constituait leur chef. Alors les troubles éclatèrent dans cette province; voici à quelle occasion. Quand Yahya ben Zéid ben 'Ali (que Dieu soit satisfait d'eux!) fut tué, des dissensions éclatèrent parmi le peuple. Naçr ben Sayyâr fit emprisonner 'Ali ben el-Kirmáni dans la citadelle de Merw'; mais le prisonnier, usant de ruse, s'esquiva par le canal qui amenait l'eau, rassembla le peuple, leva des troupes, et prétendit qu'il réclamait la mise en œuvre du Qoran, de la coutume du prophète et de la satisfaction de la famille de Mahomet; car il n'admettait pas que Naçr [ben Sayyâr] et ses agents eussent le droit de se dire gouverneurs des Musulmans.

#### COMMENCEMENT DE LA RÉVOLTE D'ABOU-MOSLIM

Pour ce motif, la province fut troublée et agitée; Abou-Moslim saisit l'occasion et déploya les plus grands efforts pour établir la prédication. Naçr ben Sayyar, poursuivant activement Ibn el-Kirmânî, ne s'occupait pas d'Abou-Moslim. Celui-ci avait dispersé les missionnaires dans les différentes régions; le peuple entrait en foule dans la conspiration, et la prédication s'étendit. Ensuite l'imam Ibrahîm écrivit à Abou-Moslim de s'acquitter du pèlerinage et d'apporter les richesses qu'il avait recueillies; celui-ci partit en emportant trois cent soixante mille dirhems, sans compter les marchandises et les ballots; il était accompagné des inspecteurs et d'un certain nombre de Chi'îtes. La lettre de l'imam le trouva en route; elle était accompagnée d'un drapeau qu'il lui destinait, et lui ordonnait de retourner dans le Khorasan et d'y manifester publiquement la prédication. Abou-Moslim envoya Qahtaba ben Chébib avec l'argent et s'en retourna; il entra secrètement à Merw, et prit des

<sup>1.</sup> Sur la vieille forteresse (qohan-diz) de Merw la royale, voir Barbier de Meynard, Dictionnaire de la Perse, p. 527.

Chi'îtes, se trouvant dans les diverses régions et les cantons, la promesse qu'ils le rejoindraient le jour de la fête de la Rupture du jeune.

Il se révolta et ordonna à Qâsim ben Modjâchi' de présider à la prière, ce qu'il fit; ce fut la première assemblée publique des 'Abbassides. Ensuite Abou-Moslim écrivit aux Chi'îtes de Koufa pour leur annoncer la proclamation de la prédication et pour les inviter à enquêter sur les actes des acolytes des Oméyyades. Abou-Moslim, s'avançant toujours, vint camper auprès du camp retranché de Naçr ben Sayyâr et à côté de celui d''Alî ben el-Kirmânî; ses troupes étaient devenues fort nombreuses, et il faisait croire à chacun de ceux-ci qu'il était avec lui, en lui promettant de l'aider contre son concurrent. Quand sa position fut devenue très forte et que le mal qu'il pouvait causer se montra à découvert, les deux partis le craignirent; Naçr ben Sayyâr écrivit à Merwân, pour l'informer de la situation:

J'aperçois, à travers les interstices de la cendre, la clarté fugitive des charbons ardents ; ils sont bien près de s'embraser.

Le feu est attisé par le frottement des deux morceaux de bois; les paroles amènent le mal.

Tout étonné, je me dis : Je voudrais bien savoir si les Oméyyades sont éveillés ou endormis'.

Merwân lui repondit, après les formules d'usage: « Celui qui est présent voit des choses que n'aperçoit pas l'absent; extirpe la verrue qui est devant toi. » Naçr dit à ses compagnons: « Votre maître vous fait savoir qu'il n'a plus de force; songez à vous tirer d'affaire vous-mêmes. » Il ne se passa pas longtemps avant que Naçr fût contraint de s'enfuir à Nisapour, poursuivi par Abou-Moslim, qui le manqua. Celui-ci envoya pendant la nuit arrêter à leurs domiciles les lieutenants et les inspecteurs du gouverneur; il

<sup>1.</sup> Vers souvent cités, qu'on peut retrouver dans Mas'oudi, Prairies d'or, t. VI, p. 62.

les fit venir devant lui, et leur fit trancher la tête à tous : leurs têtes fuyent suspendues dans la mosquée. Au matin, le peuple, en les voyant, fut effrayé et terrifié ; la puissance d'Abou-Moslim leur parut énorme, et celle des Arabes de Modar fut brisée.

Abou-Moslim envoya Qalitaba ben Chébib et-Tâyi à la poursuite de Naçr ben Sayyâr; celui-ci se lança sur la route du Djourdjân où se trouvait Ibn-Hanzhala, agent de Merwân; ce dernier sortit à sa rencontre; il en résulta un combat où Ibn-Hanzhala fut tué. Naçr arriva à Sâwa et y mourut.

Qahtaba se rendit à Réi; Abou-Moslim resta à Nisâpour en vue de former l'arrière-garde de Qahtaba, qu'il fournit d'hommes et d'argent. Celui-ci envoya son fils el-Hasan ben Qahtaba à Néhâwend, dont il somma les habitants de se rendre; il leur accorda généreusement la sauvegarde, à l'exclusion des gens originaires du Khorasan, qu'il fit exécuter tous pour avoir abandonné leur province d'origine lors de l'apparition d'Abou-Moslim.

Qaḥtaba, étant descendu en 'Irâq, vit venir à sa rencontre Yousouf ben 'Omar ben Hobeira, lieutenant de Merwân pour cette province; ce général campa à Djaloùlà et s'y retrancha. Qaḥṭaba, ayant été camper à Holwan, envoya son fils à Khâniqin. Pendant ce temps, Abou-Moslim mettait en avant Ibn el-Kermâni dans toutes ces circonstances et le saluait du titre d'émir, faisant semblant de le suivre et de n'obéir qu'à ses ordres : il agissait ainsi pour s'appuyer sur lui contre les Arabes de Rabí'a et de Modar; quand il eut réduit à néant ces deux races, il attaqua brusquement Ibn el-Kirmâni et le tua; l'empire lui appartint à lui seul.

Il fournit Qaḥṭaba d'hommes et d'argent; quand les renforts arrivèrent successivement à ce général, celui-ci marcha sur Djaloulà; Yousouf ben 'Omar ben Hobeïra partit pour l''Irâq, de sorte que Qaḥṭaba occupa toute la région au-delà du Tigre. Abou Salama es-Sabi'i, chef des inspecteurs, était à Koufa à la tête d'un rassemblement considérable d'Arabes et de Khorasaniens. C'était en l'année 131; cette année-là, l'imam Ibrahîm ben Mohammed ben 'Ali ben 'Abdallah ben el-'Abbàs fit le pèlerinage de la Mecque, accompagné de ses deux frères, Abou 'l-'Abbàs et Abou-Dja'far [el-Mançour], de ses enfants et de ses affranchis, au nombre de trente hommes distingués, revêtus de vètements somptueux, suivis de leurs montures et de leurs bagages. Il fit connaître la situation aux Syriens, aux Bédouins et aux habitants des deux villes saintes, sans compter que le reste du monde commençait à être informé de leur apparition.

Merwan, ayant appris la nouvelle de ce pèlerinage, écrivit à son agent à Damas, el-Wélîd ben Mo'âwiya ben Merwân ben el-Hakam, en lui ordonnant de lui envoyer de la cavalerie, car il était alors en Mésopotamie, occupé à combattre les Khâridjites; el-Wélîd lui en expédia; ces cavaliers se précipitèrent sur Ibrahîm, l'arrêtèrent, le menèrent à la prison de Harrân, le chargèrent de fers et serrèrent tellement les anneaux qu'il en mourut; il fut enterré avec ses chaînes. Lorsque Ibrahîm sentit qu'il était recherché, il sit son testament en faveur d'Abou 'l-'Abbâs, lui annonca sa mort prochaine, et lui ordonna de partir pour Koufa avec sa famille. Abou 'l-'Abbâs se mit en route, suivi de son frère Abou-Dja'far [el-Mançour], de ses deux oncles paternels Da'oud ben 'Alî et 'Abdallah ben 'Ali (ben 'Abdallah ben el-'Abbâs), de son cousin Moûsa ben Da'oud ben 'Alî, en tout six hommes; Yahva ben Dja'far ben Chemmâm ben el-'Abbas les accompagna jusqu'a ce qu'ils entrèrent secrètement à Koufa. Les Chi'îtes apprirent la nouvelle de la mort de l'imam Ibrahîm; c'est alors qu'Abou-Hodba dit:

Un porteur de mauvaises nouvelles m'a annoncé la mort d'Ibrahim; je lui ai dit: « Que tes mains se dessèchent, et puisses-tu vivre longtemps stupéfait! »

Il m'informe du trepas de l'imam, le meilleur de tous les hommes; la main de Merwan el-Dja di l'a perdu!

Abou-Salama les installa dans une maison, cacha ce qui les avait amenés et dit : « Il faut attendre l'occasion ; le peuple avait prêté serment à Ibrahim, qui est mort; peutêtre se produira-t-il quelque chose. » Il voulut alors faire conférer la délégation du pouvoir aux descendants d'Ali ben Abi-Talib, parce qu'au début de l'entreprise, c'est en leur faveur qu'on avait prêché. Ils restèrent dans sa forteresse pendant environ deux mois. Abou-Salama campa à Hammam-A'youn et lança ses agents dans la plaine et la montagne; il écrivit à Dja'far ben Mohammed, à 'Abdallah ben el-Hoséin, à 'Omar ben el-Hoséin ben 'Alî, et confia ces lettres à un homme, avec l'ordre de joindre Dja'far ben Mohammed; si celui-ci acceptait les propositions contenues dans la lettre, l'émissaire n'aurait qu'à déchirer les deux autres lettres: dans le cas contraire, il devait aller trouver 'Abdallalı ben el-Hoséin ben el-Hasan et déchirer la troisième lettre si ce dernier acceptait; mais s'il n'acceptait pas, l'agent avait l'ordre de voir 'Omar ben 'Ali ben el-Hosein ben 'Ali. En consequence, le messager gagna Médine et y remit la première lettre à Djafar, pendant la nuit; Dja'far lut la lettre et garda le silence. « Que réponds-tu? » demanda l'agent, et Dja'far, approchant la lettre de la flamme de la lampe, la brûla en disant : « Voilà la réponse! » Alors le messager se rendit auprès d''Abdallah ben el-Ḥosein ben el-Hasan et lui remit la lettre, qu'il accepta et à laquelle il répondit affirmativement.

Or, Dja'sar ben Mohammed lui avait donné le conseil de ne pas participer à cette affaire, « car, [disait-il], Abou-Salama sera trahi et tué; cette entreprise ne se terminera pas en votre saveur. » En effet, Abou-Hâchem leur avait appris que le pouvoir serait transmis aux 'Abbassides; le moment était passé où le parti l'attendait pour se soulever.

Les Khorasaniens hésitèrent et se rassemblèrent autour d'Abou-Salama en lui disant : « Voici que nous sommes sortis du fond du Khorasan pour aller te chercher, et tu

vois tout ce temps qui s'est écoulé depuis; de deux choses l'une: ou bien tu nous feras voir l'imam que tu nous as prêché, ou bien nous retournerons chez nous. » On appelait ces gens-là les Mosawwada (les noircis), parce qu'ils portaient des vétements noirs.

Abou-Moslim écrivit à Qaḥṭaba: « Viens-en aux mains avec Ibn-Hobéïra. » Les deux armées se rencontrèrent à l'embouchure du Zâb, à vingt parasanges de Koùfa; Ibn-Hobéïra, mis en déroute, se rendit à Wâsiṭ où il se fortifia; quant à Qaḥṭaba, il avait disparu sans qu'on sût s'il avait été tué ou s'était noyé. Son fils Hamîd prit le commandement des Mosawwada, marcha sur les traces d'Ibn-Hobéïra et l'assiégea.

Abou-Moslim avait promis à Ibrahîm de se mettre en campagne tel jour, tel mois, d'envoyer avec ses partisans les généraux et les inspecteurs qui lui avaient répondu et l'avaient suivi à Koûfa pour ce jour-là; de leur envoyer les bagages, les sabres, les montures, et tout ce dont l'imam aurait besoin, argent, tapis, meubles, armes; mais le moment était passé et ils n'en avaient rien vu, parce qu'Ibrahim était mort et qu'Abou-Salama avait trahi. On appelait celui-ci le ministre de la famille de Mohammed. Ils eurent une dispute avec Abou-Salama à ce sujet et mirent de l'insistance : « Ne vous pressez pas tant », leur dit Abou-Salama, et il se mit à attendre l'arrivée des Alides auxquels il avait écrit. Abou-Hamîd de Samarqand, l'un des généraux, avait fait présent d'un esclave du Khârizm, nommé Sâbiq, à l'imam Ibrahîm; l'ayant rencontré sur un certain chemin, il lui demanda des nouvelles de l'imam; l'esclave l'informa qu'il était dans la maison des Banou-Un-Tel, et qu'Abou-Salama lui interdisait de se montrer et de sortir. « Mène-moi auprès de lui », dit Abou-Hamîd. «Je ne puis le faire qu'avec sa permission », répliqua l'esclave. « Demande-la-lui, et informe-moi de la réponse. » Sâbiq se rendit auprès d'eux [les Mosawwada] et leur apprit l'aventure d'Abou-Hamid; ils en furent effrayés et terrifiés: « Nous ne sommes point sûrs, dirent-ils, si nous faisons connaître notre situation à Hamid, qu'Abou-Salama ne nous tuera pas», parce qu'ils les avait mis en garde contre une révolte. « Jusques à quand, s'écria Abou 'l-Abbås, resterons-nous dans notre cachette, alors que Abou-Hâchem nous a promis le pouvoir? Amenez-moi Abou-Hamid. » Sâbiq partit et ramena celui-ci. Arrivé à la maison, Sabiq lui dit : « Jette tes armes et ton bagage, car ils auraient peur de toi. » Abou-Hamid obeit à ce conseil et entra; quand il vit leur conciliabule, il les salua, resta debout et dit : « Qui de vous est Ibrahim l'imam ? » Ils répondirent: « Il est parti, suivant son chemin. » Il prononça la formule: « Nous retournerons à Dieu », invoqua la miséricorde divine sur le défunt et leur fit ses compliments de condoléance. Puis il reprit : « Qui d'entre vous est le fils de la Hârétienne?» Ils lui indiquerent du doigt Abou 'l-'Abbâs, qu'il salua du titre de khalife en baisant la terre devant lui: « C'est bien votre imam et votre khalife », s'écria-t-il. Étant sorti, il informa les généraux et les inspecteurs de ce qu'il avait vu ; ceux-ci s'empressèrent autour de l'imam, se rejouirent et le saluerent du titre de khalife.

Quand Abou-Salama apprit cette nouvelle, il vit que ses dispositions étaient dérangées; il vint s'excuser: « Ce que j'ai fait, c'était en vue du bien. » Abou 'l-'Abbàs lui répondit: « Nous t'excusons, mais tu n'en avais pas besoin; tes droits sont considérables auprès de nous, tes antécédents à notre service méritent la reconnaissance, ta faute t'est pardonnée: retourne à ton camp pour éviter que le désordre ne s'y introduise. »

## DÉBUT DU KHALIFAT DES 'ABBASSIDES

Abou 'l-'Abbâs se montra la nuit qui précédait le vendredi 12 rébî Ier 132, anniversaire de la naissance du pro-

phète et de son émigration de la Mecque; il portait une chemise noire et un manteau de la même couleur: il présida à la prière du coucher du soleil dans la mosquée des Banou-Ayyoûb; ce fut la première qu'il accomplit en qualité de khalife; puis il rentra dans sa demeure. Le lendemain matin, les généraux vinrent-auprès de lui, rangés en ordre et pleins de respect; ils lui avaient préparé un accoutrement noir, une monture et un sabre. Abou 'l-'Abbas. accompagné de sa suite, se rendit au palais du gouvernement; de là il passa à la tribune particulière de la mosquée, monta sur la chaire et s'y assit; son oncle paternel Dà'oud ben 'Alî y monta avec lui; c'était un homme disert et éloquent. En présence des généraux et des notables assembles. Da'oud prononça les paroles suivantes : « Par Dieu, personne, après le prophète, ne s'est tenu sur cette chaire de plus digne qu''Alî ben Abi-Tâlib et le khalife que voici; étends ta main, pour que je te prête serment d'allégeance. » Abou'l-'Abbâs étendit sa main: « Je suis Dâ'oud, fils d''Alî, fils d''Abdallah, fils d'el-'Abbâs ben 'Abd-el-Moțțalib, dit Dâ'oud, et voici que je t'ai prêté serment. » Ensuite il descendit; puis Abou-Dja'far, frère d'Abou 'l-'Abbâs, monta également sur la chaire et lui prêta serment, ainsi que les membres de sa famille et les Hâchémites, les généraux et enfin le peuple: ils ne cessèrent de frapper dans sa main jusqu'à ce qu'on appelât à la prière; Abou 'l-'Abbâs se leva alors, prononça un sermon et se livra aux rites de la prière canonique. A la suite de cela, il monta à cheval et partit pour le campement d'Abou-Salama Hafç ben Soleimân; il y descendit et y reçut les serments d'Abou-Salama et de son armée.

Pour aider Ibn-Qahtaba, il expédia son frère Abou-Dja'far, et il dirigea son oncle paternel 'Abdallah ben 'Alf dans la direction de Merwan qui campait sur le Zab. Il confia la perception de l'impôt foncier à Khalid ben Barmek, les fonctions de juge à Ibn-Abi-Léila, la ferme du vin à Sabiq

le Khârizmien. Il aposta des hommes qui assaillirent à l'improviste Abou-Salama et firent courir le bruit que c'étaient les Khâridjîtes qui l'avaient assassiné. Abou 'l-'Abbâs transporta ensuite sa résidence d'el-Hâchimiyya à el-Hîra, où il élut domicile. Il envoya des missions dans l'étendue de son empire, chargées de recueillir les adhésions; Ibn-Hobeīra demanda une sauvegarde; on la lui accorda, puis on le mit à mort.

'Abdallah ben 'Ali ben 'Abdallah ben el-'Abbås attaqua Merwân ben Mohammed, le mit en fuite et pilla son camp. Merwân continua son chemin droit devant lui et arriva devant Mossoul, qui ne lui ouvrit pas ses portes; il passa au delà, traversa le pont de l'Euphrate au-dessus de Harrân et brûla les navires. 'Abdallah ben 'Ali campa sur les bords de l'Euphrate pour réparer les navires afin de passer le fleuve. El-Wélid ben Mo'âwiya ben 'Abd-el-Mélik ben Merwân ouvrit les trésors et s'en servit pour assigner des soldes aux volontaires; il rassembla ainsi à Damas une armée de cinquante mille combattants. Merwân réunit des forces considérables sur les bords du fleuve Fotros', en Palestine.

Abou 'l-'Abbâs envoya son frère Abou-Dja'far à Abou-Moslim resté dans le Khorasan pour l'informer de la trahison d'Abou-Salama et s'excuser de l'avoir assassiné. Abou-Moslim prêta serment en faveur d'Abou 'l-'Abbâs en vertu de la prestation que les habitants du Khorasan lui avaient faite; il fit présent à Abou-Dja'far de sommes d'argent considérables, et fit porter à Abou 'l-'Abbâs des chevaux, des esclaves, des armes, des cadeaux en masse.

'Abdallah ben 'Alt, après avoir traversé l'Euphrate, assiégea Damas et s'en empara; il y fit périr les Oméyyades qui s'y trouvaient et en démolir le mur d'enceinte pierre par pierre; il fit fouiller leurs tombes et en extraire les osse-

<sup>1.</sup> Fleuve près de Ramlé, aujourd'hui Nahr-el-'Audja, nom qu'il portait déjà au moyen age; cf. Abou-'l-Fèda, Géographie, t. I, p. 48.

ments qui furent détruits par le feu. Il ne trouva dans le tombeau de Mo'awiya le maudit qu'un écrit noirâtre semblable à de la cendre, et dans celui de Yézîd (Dieu le maudisse!) qu'une vertebre de son dos, qu'il fit néanmoins brûler'. Ceux de leurs enfants et de leurs affranchis dont il put s'emparer furent envoyés par lui à Abou 'l-'Abbâs, qui les fit tous massacrer et crucifier à el-Hîra.

'Abdallah ben 'Alî se dirigea du côté où était Merwân; il le mit en fuite et autorisa la destruction de son armée; il campa ensuite pour se reposer. Les chefs des Oméyyades, au nombre de quatre-vingt-deux hommes, vinrent lui demander audience pour apporter leurs excuses; il les autorisa à entrer, mais il avait mis en embuscade des gens appartenant aux troupes des Mosawwada, armés de kâfir-koùb « bâtons pour assommer les infidèles '»; il leur avait dit : « Quand je jetterai à terre mon bonnet, apparaissez. » Les solliciteurs étant entrés, le saluèrent du titre de khalife; il se mit alors à crier : « Ô Ḥasan! ò Ḥoseīn! ò Zeīd! ò Yahya ben Zeīd! Vous tous, de la famille d''Alī, pourquoi ne répondez-vous pas, et sont-ce les Oméyyades qui répondent?» Les quémandeurs furent alors assurés de leur perte. 'Abdallah composa ces vers :

Oméyya s'est imaginé que Hâchim se montrerait lâche à son égard, après la perte de son Zéïd et de son Hoséïn.

Mais pas du tout! J'ai juré par le Seigneur de Mohammed et par son livre, ce sera jusqu'au moment où l'on désignera ceux d'entre eux qui sont infidèles et traîtres.

A ce moment, il jeta son bonnet violemment par terre en criant: « Vengeance d'el-Hosein! » Les Mosawwada sortirent de leurs cachettes et frappèrent avec leurs kâstr-koûb jusqu'à ce qu'ils leur eussent écrasé le crâne jusqu'au

<sup>1.</sup> Cf. Ibn-el-Athir, t. V, p. 330.

<sup>2.</sup> Mot persan. Cf. Israël Friedlænder, Heterodoxies of the Shiites, II, p. 93,

dernier. 'Abdallah demanda alors des tapis de laine et de cuir, les fit étendre sur leurs corps et commanda le diner, qu'il mangeu au-dessus de leurs têtes, tandis que quelques-uns gémissaient de douleur; il dit : « Depuis que j'ai appris la mort d'el-Hoséin, je n'ai jamais goûté de repos meilleur que celui-ci. »

Il y eut, dit-on, des Syriens pour jurer qu'ils ne connaissaient pas, au prophète de Dieu, d'autres parents que les Oméyyades.

'Abdallah ben 'Ali fit poursuivre Merwân, qu'on atteignit à Boûçir, sur la frontière de l'Égypte': il le fit mettre à mort et envoya sa tête à Abou 'l-'Abbâs, qui la fit porter à Abou-Moslim en lui ordonnant de la faire promener dans la province du Khorasan. On dit que quand Merwân fut assuré de sa perte, il enterra le bâton de Moḥammed et son alêne dans un monticule de sable, afin que personne ne les trouvât et ne s'en emparât; mais un de ses eunuques montra l'endroit à ceux qui le poursuivaient; on en tira les deux objets, qui furent envoyés à Abou 'l-'Abbâs. On dit que celui qui tua Merwân était un habitant de Merw, nommé 'Âmir ben Isma'il.

## RÉVOLTE DU SOFYANIDE CONTRE ABOU'L-'ABBÂS

La seconde année du règne d'Abou 'l-'Abbâs, en 133, Ziyâd ben 'Abdallah ben Khâlid ben Yézîd ben Mo'âwiya ben Abi-Sofyân se révolta à Alep, fit prendre des vêtements et des drapeaux blancs à ses partisans et prétendit être khalife'. Abou'l-'Abbâs envoya son frère qui marcha contre

<sup>1.</sup> Touchant l'identification de la localité où eut lieu cet événement, il convient de se reporter au dernier travail paru de l'égyptologue défunt E. Amélineau, Les derniers jours et la mort du khalife Merouan II, dans le Journal asiatique, XI série, t. IV, 1914, p. 421 et suivantes. Ce serait Abou-Çir Defednou, village du Fayyoum.

<sup>2.</sup> Cf. t. II, p. 158 et note 4.

lui du côté de la Mésopotamie, tandis qu''Abdallah ben 'Alî le prenait par le Sud; ils l'attaquèrent, le mirent en fuite et taillèrent ses troupes en pièces; on tua un nombre incalculable de ses soldats. On lança des espions à la recherche des Oméyyades, dont on mettait à mort les hommes et les femmes, et dont on fouillait les tombeaux en brûlant les os. De la vient le surnom d'es-Saffâh « verseur de sang », donné a 'Abdallah ben 'Alî. Un poète a dit à ce sujet:

Les Oméyyades, dans leur puissance, tournoyaient et faisaient montre de leur tyrannie.

Lorsque Dieu vit qu'ils avaient dépassé la mesure et que la terre ne pouvait plus supporter leur injustice,

Il leur lança le Verseur de sang, parent du prophète, qui de ses deux mains leur fit des entailles au menton.

La troisième année du règne d'Abou'l-'Abbas, les affaires de Bokhara se gâtèrent par l'apparition de Choréik ben Chéikh el-Fihri, à la tête de trente mille hommes composés d'un ramassis d'Arabes et d'autres gens, désireux de tirer vengeance du sang versé injustement et avec prodigalité par Abou-Moslim. Celui-ci marcha à leur rencontre, après avoir place son avant-garde sous le commandement de Zivad ben Câlih et d'Abou-Dâoûd Khâlid ben Ibrahîm edh-Dhohlî; il les combattit, tua Choréik ben Chéikh, et conquit Bokhara et la Sogdiane pour la seconde fois; il ordonna de construire à Samarqand un mur d'enceinte qui pût servir à ses habitants de citadelle si un ennemi survenait à l'improviste. Il envoya Ziyâd ben Câlih conquérir les cantons de la Transoxiane; il atteignit Taràz' et Aţlakh\*. Les Chinois se mirent en mouvement et s'approchèrent, au nombre de plus de cent mille. Sa'id ben Homeid se fortifia dans la ville de Tarâz,

<sup>1.</sup> Ville de l'Asie centrale, déjà ruinée au XVI siècle, avant 1540; elle était située près de l'Aoulié-Ata actuelle. Cf. F. Grenard, La Lègende de Satok Boghra khan, dans le Journal asiatique, janv.-fév. 1900, p. 32, note 2.

<sup>2.</sup> Voir Ibn-Haugal, p. 390; Moqaddési, p. 275.

tandis qu'Abou-Moslim, resté dans son camp à Samarqand, demandait à ses agents des renforts et des levées de volontaires qu'il envoyait à Sa'id ben Homeid; celui-ci attaqua les Chinois à plusieurs reprises, en tua quarante-cinq mille et en fit vingt-cinq mille prisonniers; les autres s'enfuirent. Les Musulmans s'emparèrent de leur camp; Sa'id s'en retourna à Bokhara et étendit son pouvoir sur les princes de la Transoxiane et la noblesse ferrienne, auxquels il fit couper la tête en emmenant les enfants en captivité et en s'appropriant leurs biens. Il passa plus d'une fois l'Oxus en ramenant des captifs par cinquante mille. Abou-Moslim forma le projet de pousser des incursions jusqu'en Chine, et il fit des préparatifs à cet effet; mais ce qui l'empêcha de donner suite à ce projet, ce fut la production, par Ziyad ben Çalih, d'une lettre émanée d'Abou 'l-'Abbàs le nommant gouverneur du Khorasan, nomination absolument fausse d'ailleurs. Abou-Moslim, en cette occurrence, manœuvra si habilement qu'il réussit à mettre à mort Ziyâd, dont il envoya la tête au khalife.

En même temps, il lui écrivit pour lui demander l'autorisation de se rendre à la Mecque en pelerinage; il fit choix de cinq mille de ses meilleurs soldats qu'il envoya le précéder; puis il se mit en route après avoir confié l'intérim du gouvernement du Khorasan à Abou-Dàoud. A son arrivée à Réi, il y fut rejoint par une lettre d'Abou 'l-'Abbâs, qui lui prescrivait de laisser ses troupes dans cette ville et de ne garder avec lui que cinq cents hommes. « J'ai persécuté bien des gens, lui répondit Abou-Moslim, et je ne me sentirai en sécurité qu'à la condition d'être entouré d'une protection solide. » — « Prends mille hommes avec toi », fut la décision du khalife.

Abou-Moslim atteignit el-Hira; là, Abou 'l-'Abbâs le reçut entouré des Hâchimites, des autres généraux arabes et des affranchis; il lui accorda des honneurs exagérés et le remercia de ses bienfaits. Abou-Dja'far [el-Mançoùr] lui

donna le conseil de se débarrasser de lui en l'assassinant. « Mon frère, dit Abou 'l-'Abbâs, tu sais les peines qu'il s'est données pour nous, le soin qu'il a pris de nos affaires, les services précédemment rendus à notre cause.» - « Il y a [quelque chose] dans sa tête; le rang qu'il a atteint, c'est grâce à notre dynastie et à notre règne; mange-le à ton déjeuner avant qu'il ne te dévore à son souper. » -« Comment faire? » interrogea le khalife. — « Lorsqu'il entrera chez toi, répondit Abou-Djafar, occupe-le par la conversation jusqu'à ce que je le prenne par derrière et que ie lui coupe le cou. » — « C'est bien, fais ce que tu veux. » Abou-Moslim entra pour saluer le khalife; Abou 'l-'Abbas se mit à l'interroger sur les batailles auxquelles il avait assisté et sur les stratagèmes qu'il avait employés, mais il fut tout à coup pris d'un trouble qui l'obligea à renoncer à son projet; il dit à un de ses serviteurs : « Préviens Abou-Dja'far d'avoir à s'abstenir.» Ensuite, se tournant vers Abou-Moslim, il ajouta: «Si Abou-Dja'far n'avait pas déjà chargé son neveu de commander la caravane des pèlerins, c'est toi qui en aurais été le chef. » Abou-Dja far se mit en route dans la direction de la Mecque, ayant Abou-Moslim à son avant-garde; mais à Coféina, station entre el-Bostân et Dhât-'Irq, on apprit la mort d'Abou 'l-'Abbâs; son frère continua de diriger la caravane, puis, au retour, il se rendit à el-Hîra.

# révolte d'abdallah ben alî contre abou-djafar [el-mançoûr]

A la mort d'Abou 'l-Abbàs, 'Abdallah ben 'Ali prétendit au khalifat et se vit prêter serment par les Syriens et les Mésopotamiens. Il en donnait pour prétexte qu'Abou 'l-'Abbàs, au moment où il commençait à manifester son ambition, avait posé un sabre et dit que celui qui ceindrait ce sabre et marcherait contre Merwan pour le combattre serait kha-

life après lui. Tout le monde s'écarta; seul 'Abdallah ben 'Ali se leva et ceignit le sabre, partit, combattit Merwan et le tua. A la mort d'Abou 'l-'Abbas, il réclama le khalifat et reçut le serment du peuple; il était bien le plus courageux et le plus brave de tous. Cette situation effraya Abou-Dja'far, qui consulta Abou-Moslim, « Mon avis, lui dit celui-ci, c'est que tu le devances et que tu ne perdes pas de temps. » Abou-Dja'far le désigna pour prendre le commandement de l'expédition, et lui donna la Syrie avec toutes les provinces au delà, dépendant du Khorasan. Abou-Moslim se dirigea vers Naçibin, où s'était rendu 'Abdallah ben 'Ali à la tête de cent mille combattants et cent mille artisans; celui-ci fit creuser un fossé s'étendant depuis la montagne de Naçibin jusqu'à la rivière, y plaça les machines et les instruments nécessaires, dressa des mangonneaux et des catapultes, dissémina des chausse-trappes, ferma les chemins devant ceux qui viendraient de l'Iràq l'attaquer, et laissa les champs fertiles et les villages derrière lui. Abou-Moslim, ayant jete un regard sur la situation, et ayant constaté que son adversaire tenait l'abondance et les villages, ainsi que les approvisionnements en grains et en fourrages. et qu'il n'y avait pas moyen pour l'armée de tenir en face de lui, employa la ruse pour le faire sortir de son retranchement: il se détourna d''Abdallah et prit le chemin de la Syrie. 'Abdallah eut peur de voir Abou-Moslim s'emparer de ce pays, et il expédia dans cette direction son frère el-Mançour ben 'Ali à la tête d'une armée considérable; mais Abou-Moslim le mit en déroute, fit un grand massacre de ses troupes, puis il continua droit devant lui, comme s'il se rendait en Syrie. Alors 'Abdallah sortit à sa poursuite; toutes les fois qu'Abou-Moslim levait son camp, 'Abdallah s'installait sur l'emplacement; ce manège dura jusqu'au moment où Abou-Moslim sut que toutes les troupes étaient sorties du retranchement et en avaient laissé perdre le point faible; il revint alors en courant à Nacibin, s'empara du

retranchement et de tout ce qu'il renfermait. 'Abdallah revint alors camper à quatre parasanges de Naçibin, dans une localité où il n'y avait d'autre eau que celle des puits; il accorda la sauvegarde au peuple et prodigua ses trésors; mais ensuite il ne lui fut pas possible de séjourner plus longtemps en ce lieu; il s'enfuit nuitamment. Abou-Moslim s'empara de ses trésors, de ses biens, et de tout ce qui était tombé entre ses mains, pillage des biens des Oméyyades et trésors de la Syrie. Plus tard, 'Abdallah ben 'Ali fut fait prisonnier et conduit à Abou-Dja'far, qui le condamna à une prison perpétuelle, jusqu'à sa mort.

Abou-Moslim s'établit à Nacibîn, s'occupant de régler les affaires de Syrie. Abou-Dja'far expédia des hommes de confiance pour relever le compte du butin et des trésors; il envoya Yaqtin ben Moûsa avec l'ordre de compter tout ce qu'il y avait dans l'armée. Abou-Moslim se mit en colère, injuria le khalife et dit : « Ceux qui sont fidèles en versant leur sang seront-ils traitres en ce qui concerne l'argent? » Il quitta la Mésopotamie, résolu à la révolte, décidé à s'éloigner vers le Khorasan.

Abou-Dja'far, après s'être transporté d'el-Anbar à Ctésiphon, écrivit à Abou-Moslim de venir le voir; celui-ci lui répondit, après les formules d'usage: « Il ne reste point d'ennemi au khalife sans que Dieu l'ait mis en son pouvoir. On nous rapportait que, du temps des rois Sasanides, les ministres n'étaient jamais plus craintifs que quand la foule était tranquille. Quoique ne désirant pas te voir de près, nous sommes désireux d'être fidèle à l'engagement que nous avons souscrit envers toi, tant que tu y seras toi-même fidèle, d'être aptes à écouter et à obéir, mais de loin, car le salut est à cette condition. Si cela te convient, je serai le plus loyal de tes serviteurs; et si tu refuses tout autre chose que ta volonté absolue, je romps ce que j'ai consolidé, tenant à ma vie. » El-Mançour lui répondit : « J'ai compris ta lettre; tu n'es pas de ces ministres troubles auxquels se

rattache l'agitation de la corde de l'empire à cause de leurs nombreux crimes et qui ne trouvent leur repos que dans la dispersion de l'organisation de la société. Pourquoi t'es-tu rabaissé à leur niveau, alors que tu occupes un rang aussi éminent par ta loyauté, tes conseils, la force que tu as de pouvoir porter la charge de ce pouvoir? Le khalife t'a fait envoyer un message sur lequel tu pourras te reposer, si tu en écoutes les termes. Je demande à Dieu de s'interposer entre le démon et ses suggestions. »

El-Mançour envoya en effet Djérîr ben Yezîd ben Djérîr ben 'Abdallah el-Badjali, l'unique au monde de son temps pour la ruse, la tromperie, l'astuce, la dissimulation et l'habileté du langage; il le séduisit par ses discours, l'entortilla par ses promesses; Abou-Dja'far lui jura sur tous les principes qu'admettent les hommes religieux, sur le divorce, sur l'affranchissement et par des serments; en même temps, 'Isà ben Mousa et Djérîr ben Yézîd ben Djérîr lui garantirent que le khalife serait fidèle à sa promesse; ils lui écrivirent des lettres de sauvegarde. Abou-Moslim disait souvent: «Je serai tué sur le territoire des Grecs. » Il revint alors de Réi en 'Irâq.

## ASSASSINAT D'ABOU-MOSLIM

Lorsque, dit-on, Abou-Moslim prit la route de l'Irâq-'Adjemi en quittant la Mésopotamie, la frayeur du khalife s'accrut; il craignit que, s'il le devançait dans le Khorasan, Abou-Moslim ne le combattit avec des forces auxquelles il ne pourrait résister. Il réfléchit, prépara des ruses, perdit le sommeil, et se mit à s'asseoir tout seul et à se parler à lui-même. Abou-Moslim arriva lorsque le khalife était à er-Roûmiyya', au milieu de son camp. Celui-ci or-

<sup>1.</sup> L'une des sept villes constituant le groupe d'el-Médâin (Ctésiphon-Séleucie), peuplée de transportés d'Antioche, et nommée, pour cette raison, en pehlevi, Wèh-aj-Andio-Khosré « la ville de Chosroès meilleure

donna au peuple d'aller le recevoir, de l'installer et de lui faire les plus grands honneurs pendant quelques jours; puis il commença à se servir à son endroit de mauvaises défaites. Abou-Moslim eut peur de lui; or, étant encore à Réi, il avait consulté Bânôyé, un de ses compagnons, lorsque les envoyés du khalife étaient venus le trouver, et cet homme lui avait conseillé de se maintenir dans le Khorasan et de couper le cou aux messagers. « Est-ce qu'il s'attaquerait à moi? s'écria Abou-Moslim. Que faut-il faire? » — « Tu as laissé le conseil à Réi (expression qui passa en proverbe); mais le moyen de t'en tirer, c'est de commencer, car tu seras assassiné. Lorsque tu seras entré auprès de lui, frappe-le de ton sabre pendant que nous nous tiendrons à la porte; ensuite, s'il t'est possible de te défendre toi-même, [fais-le], jusqu'à ce que nous arrivions auprès de toi. »

Enfin, Abou-Dja'far decida d'assassiner Abou-Moslim; il choisit, parmi sa garde, quatre individus qu'il mit en embuscade dans les tentes; il y avait parmi eux Chebib el-Marwazi et Abou-Hanîfa Harb ben Qaïs; il leur dit: « Lorsque je frapperai dans mes mains, agissez. » Il envoya ensuite inviter plus d'une fois Abou-Moslim à venir le voir; 'Isà ben Mousà, qui était sa caution et son protecteur, vint le trouver pour lui transmettre l'invitation: « Va devant, je te suivrai », lui avait dit 'Isà; « je crains qu'il n'attente à ma vie », avait répliqué Abou-Moslim; mais, avait fait observer 'Isà, « tu es sous ma sauvegarde et ma protection; comment peux-tu supposer que le prince des croyants irait rompre le pacte qui te protège? »

Abou-Dja'far avait prié 'Isa de différer sa venue. Abou-Moslim s'avança; le portier se leva à sa vue et lui dit : « Que l'émir me remette son sabre. » — « On ne faisait pas cela jusqu'ici », dit le général. « C'est une chose indis-

qu'Antioche ». Cf. Yaqout, Lex. geogr., t. II, p. 130; t. IV, p. 447; Barbier de Meynard, Dict. de la Perse, p. 519; Nöldeke, Geschichte der Araber, p. 165 et note 4.

pensable », dit le portier. Abou-Moslim lui remit son arme et entra; il se plaignit au khalife de l'obligation où il avait été de déposer son sabre. « Qui lui a ordonné cela, [a ce portier]? Dieu le confonde! » Ensuite le khalife s'avança vers lui en le blâmant et en lui rappelant ses fautes; parmi celles qu'il énuméra, il y a celles-ci : « N'es-tu pas celui qui m'écrit en mettant son propre nom en tête? N'es-tu pas entré un jour en demandant où était le fils de la Harithienne? N'as-tu pas eu l'idée de demander en mariage Âmina, fille d''Ali ben 'Abdallah ben el-'Abbas? N'as-tu pas prétendu que tu étais Salit, fils d''Abdallah ben [el-] 'Abbas ? Qu'est-ce qui t'a poussé à mettre à mort Soléiman ben Kéthîr el-Khozâ'î malgré les services rendus à notre cause et les efforts faits pour notre mission, avant qu'il t'ait appelé à y participer? » Abou-Moslim s'excusa, baisa la terre devant lui et dit : « Il voulait se révolter contre moi, c'est pourquoi je l'ai fait mettre à mort. » - « Te désobéir, s'écria le khalife, alors que sa position était si haute auprès de nous, et tu le tues? Et toi, qui nous désobéis, je n'en ferais pas autant à ton égard? Que Dieu me tue si je ne te prive pas de la vie!» Il le frappa d'un support de tente qu'il tenait à la main et battit des mains; à ce moment les gardes sortirent et assaillirent à coups de sabre Abou-Moslim qui criait et demandait grâce; Abou-Dja'far disait : « Fils de la femme incirconcise, tu n'augmenteras ainsi que ma colère! [Touchez] le point vital! Allons, tuez-le! » Ils le massacrèrent, l'enveloppèrent dans un tapis et le roulerent dans un coin.

Isma'il ben 'Alî el-Hâchimî ayant demande à entrer, le khalife l'y autorisa; quand il fut en sa présence, il dit : « J'ai vu en songe comme si tu égorgeais un bélier, que je foulais aux pieds. » — « Ton songe est véridique, lui répondit le khalife; Dieu a mis à mort le pervers; lève-toi et foule-le aux pieds. » Abou-Dja'far donna l'ordre de ne laisser entrer personne et il dormit quelques instants: puis

il se leva: « Jusqu'à aujourd'hui, s'écria-t-il, je ne me sentais pas prêt à exercer le khalifat. » Pendant ce temps, Bânôyè, à la tête de trois mille Khorassaniens, se tenait à la porte, ne sachant rien de ce qui venait de se passer. « Dispersez ces étrangers loin de moi », dit le khalife, et il composa ces vers:

Tu as prétendu que les dettes ne sont pas exigibles; reçois-en le payement à pleine mesure, ô Abou-Modjrim!

On t'a fait boire la coupe que tu avais fait avaler aux autres; elle est plus amère à la gorge que la coloquinte!' »

Abou-Dja'far écrivit à Abou-Dâoud pour le charger de gouverner le Khorasan.

# RÉVOLTE DE SINFÂD LE MAZDÉEN

Après l'assassinat d'Abou-Moslim, Sinfâd le Mazdéen se révolta à Nîsâpour, prétendant être le proche parent de la victime, chargé de réclamer vengeance de son sang. Il se mit en campagne, s'empara de Réi ainsi que des cantons au-delà de l'Oxus; il mit la main sur les trésors d'Abou-Moslim et les distribua aux troupes soldées; son armée atteignit le chiffre de quatre-vingt-dix mille hommes. El-Mançoùr envoya Djomhoùr el-'Idjli à la tête de dix mille hommes; la rencontre eut lieu entre Hamadhan et Réi; Djomhoùr tua soixante mille hommes et fit prisonniers, en tant que femmes et enfants, un nombre que Dieu seul sait. Sinfâd y fut tué; il ne s'était écoulé que soixante-dix jours entre sa révolte et sa mort.

# MORT D'ABOU-DÂOUD KHÂLID BEN IBRAHIM

Abou-Dâoud pensa se diriger vers la Transoxiane et prit le commandement de l'armée marchant vers Merw. Pen-

1. Vers cités dans Mas'oùdi, id. op., t. VI, p. 184, avec variantes; Ibn-el-Athir, t. V, p. 364.

dant qu'il était installé pour se reposer dans un pavillon du bourg de Kochmâhen', des troubles éclatèrent la nuit parmi les troupes. Pour les apercevoir, Abou-Dâoud se pencha en s'appuyant sur une brique qui glissa, de sorte qu'il tomba sur la nuque et se la brisa. El-Mançour chargea de le remplacer son fils el-Mehdi; il lui ordonna de s'établir à Réi et de confier le gouvernement du Khorasan à 'Abdel-Djabbar ben 'Abd-er-Raḥman el-Harithi'.

### RÉVOLTE DES RÂWENDITES

Des Khorassaniens établis dans la ville d'el-Hâchimiyya se révoltèrent en proférant des paroles d'une portée énorme, telles que celles-ci: « Abou-Dja'far [el-Mançoùr] est notre Dieu, il nous donne la vie et nous fait mourir, nous fait boire et manger. » Ils croyaient aussi à la métempsycose et disaient que l'esprit d'Adam s'était transporté chez 'Othman ben Nahik, et qu'Abou 'l-Héitham ben Mo'âwiya était Gabriel. Ils s'approchèrent du palais du khalife et se mirent à faire des tournées rituelles tout autour en criant: « Voilà le palais de Notre Seigneur! » Cette manifestation déplut à el-Mançoùr. Ils attaquèrent le peuple en tuant les individus à coups de sabre. El-Mançoùr se mit à la tête de ses affranchis et massacra les Râwendites en masse. Ce jour-là, Ma'n ben Zâïda ifit preuve du plus valeureux courage en sa présence.

<sup>1.</sup> Entre Merw et Âmol de l'Oxus, à un relais de distance de la première; envahi par les sables à l'époque de Yâqoût, Lex. geogr., s. h. v.; Barbier de Meynard. op. laud., p. 490; Içtakhri, p. 263, 281; Ibn-Hauqal, p. 316; Moqaddési, p. 348.

<sup>2.</sup> La forme concise de la phrase ne permet pas de se rendre compte des événements; cf. Ibu-el-Athir, t. V, p. 385, 386.

<sup>3.</sup> Sur ce grand seigneur arabe, célèbre par sa générosité, voir la notice que lui a consacrée Ibn-Khallikan, Wafayat, n° 742; trad. de Slane, t. III, p. 398.

RÉVOLTE DE MOḤAMMED ET IBRAHIM, DESCENDANTS D'EL-ḤOSĖÏN BEN ʿALĪ, CONTRE LE KHALIFE EL-MANÇOÙR

Abou 'l-'Abbàs réservait ses faveurs à 'Abdallah ben el-Hasan' et avait pour lui des sentiments généreux. Un jour, il fit apporter une corbeille pleine de joyaux et la partagea avec lui. C'est alors qu''Abdallah composa ces vers:

Ne vois-tu pas un renard qui le soir bâtit des châteaux qui seront utiles aux Banou-Noféila?

Il espère vivre aussi longtemps que Noé, mais les ordres de Dieu descendent chaque nuit '!

Ces paroles enflammèrent de colère Abou 'l-'Abbâs, qui exila le poète à Médine. Quand el-Mançour fut investi du pouvoir, il fit rechercher activement les deux fils de celui-ci, Mohammed et Ibrahîm; quant à lui, il se cacha, et on s'abstint de le rechercher. Pendant que le khalife se trouvait au Hédiaz pour les fêtes du pèlerinage, il ordonna de poursuivre leur père 'Abdallah ben el-Hasan, ainsi que Dâoud et Ibrahim: on les lui amena; ils étaient à er-Rabadha. 'Abdallah ben el-Hasan, qui était un vieillard d'un grand age, demanda la permission de le voir, mais on la lui refusa; on les soumit à des châtiments jusqu'à ce qu'ils eurent dénoncé ceux d'entre eux qui s'étaient cachés dans les deux montagnes de Taïy [Adjà et Selma]. Le khalife les envoya chercher; on prit douze hommes qu'il fit transporter tous à Koûfa et emprisonner dans une chambre étroite où personne ne pouvait s'asseoir et où les excréments des uns tombaient sur les autres; ni l'air extérieur n'entrait, ni l'atmosphère empestée par les souillures ne pouvait être renouvelée. Ils moururent jusqu'au dernier.

<sup>1.</sup> Petit-fils d'el-Hasan, fils d'Ali; sa généalogie est donnée plus loin. Cf. Aghani, t. XVIII, p. 203 et suiv.

<sup>2.</sup> Cf. Aghani, t. XVIII, p. 206 (version différente sur les conséquences de ces vers).

Mohammed, fils d''Abdallah ben el-Hasan, se révolta à Médine', rassembla des troupes auxquelles il assigna une solde, et prit le nom de Mehdi. Le khalife envoya contre lui Isà ben Mousa et Hamid ben Qahtaba ben Chébib à la tête des troupes du Khorasan; ils assiégèrent Médine pendant plusieurs jours et livrèrent différents combats. Ensuite Mohammed, fils d''Abdallah, sortit et dit à sa famille: « Si le ciel laisse tomber une seule goutte de pluie, brûlez les bureaux de l'administration, car je serai tué. » Il se tint debout en face de l'ennemi et dit : « O Persans (désignant par là les Khorassaniens), vous avez préféré au fils du prophète de Dieu les pièces d'or et d'argent; je suis Mohammed, fils d''Abdallah, fils d'el-Hasan, fils d'el-Hasan, fils d''Ali ben Abi-Tâlib.» [A ces mots], les troupes du Khorasan se disjoignirent, et 'Isâ ben Mousa craignit qu'elles ne se révoltassent; alors Hamid ben Qahtaba ben Chébib et-Ta'yi cria: « Si tu es Mohammed ben 'Abdallah, je suis Hamid ben Qahțaba ben Chébib de la tribu de Taïy, [celui qu'on appelle en persan] musulmân-kochènd[è] « le massacreur de musulmans. » Alors ils chargèrent contre lui tout d'un coup, le tuèrent et lui coupèrent la tête en la tailladant depuis la base de la nuque, de sorte que les entrailles y restaient suspendues, ainsi que les parties adjacentes : on la porta ainsi au khalife. On dit qu'au moment de la révolte de Mohammed ben 'Abdallah, un nuage brûlant se leva et jeta des gouttes, et les bureaux furent détruits par le feu.

# RÉVOLTE DE SON FRÈRE IBRAHIM BEN 'ABDALLAH A BAÇRA

C'est à la tête de trente mille hommes, et suivant d'autres, de soixante-dix mille, qu'Ibrahim ben 'Abdallah se révolta à Baçra. Le khalife eut très peur et sit préparer des montures pour s'enfuir; il transporta à Damas les bureaux de

<sup>1.</sup> En 145 hég. Cf. Ibn-el-Athir, t. V, p. 402 et suivantes.

l'administration et les membres de sa famille; il envoya 'Isà à la rencontre d'Ibrahîm, tout en désespérant de l'affaire; il dit: « Voyez-vous que ce que nous avons appris est faux, quand on disait: Le pouvoir restera toujours chez nous, à tel point que nos enfants joueront avec lui? » Ce à quoi 'Îsà répondit: « C'est facile! Ne crains rien, car la victoire vous appartiendra. » En effet, il ne se passa pas longtemps avant que 'Îsà apportât la tête d'Ibrahîm. Alors el-Mançour se mit à parodier les vers du poète:

Elle a jeté son bâton et mis fin à ses aventures; c'est ainsi que le voyageur se sent réjoui du retour!

C'est aussi de là (de Médine) que partit Idrîs ben 'Abdallah ben el-Hasan ben el-Hasan ben 'Ali ben Abi-Tâlib pour se rendre dans le Maghreb, où ses descendants règnent encore aujourd'hui.

#### RÉVOLTE D'OSTAD-SIS DANS LE KHORASAN

On dit qu'environ trois cent mille combattants appartenant à la tribu des Ghouzz et levés dans les régions de Hérât, de Bâdhghîs, de Gendj-Rostâq, du Sidjistân et des cantons voisins, se rassemblèrent, munis de bêches, de pelles et de haches; ils étaient commandés par Ostâd-Sîs, et s'emparèrent de la plus grande partie du Khorasan. Le khalife expédia contre eux Khâzim ben Khozeïma, qui leur livra un combat violent; il en tua quatre-vingt-dix mille sur le champ de bataille; il les mit en déroute, dispersa leur cohésion et fit captifs leurs enfants.

- 1. Vers cités dans Ibn-el-Athir, t. V, p. 436.
- 2. Le même chiffre dans Ibn-et-Athir, t. V, p. 452.
- 3. District entre Badhghis et Merw-er-Roudh. Yaqout, dans Barbier de Meynard, Dictionnuire de la Perse, p. 495; Méraçid, t. II, p. 513.
- 4. Voir sur le mot marr, pl. murour, le glossaire des Fragmenta historicorum arabicorum de de Goeje, t. I, p. 84,

# MORT D'OMAR BEN HAFC IBN ABI-COFRA EN AFRIQUE

Le khalife avait nommé gouverneur d'Afrique 'Omar ben Hafç Ibn Abi-Çofra'. Deux Abâdites, Abou-'Âdi et Abou-Hâtim se révoltèrent contre lui à la tête de quatre cent mille Berbères et Maghrèbins; trois cent quinze mille étaient des fantassins, quatre-vingt-cinq mille étaient montés à cheval; ils le vainquirent, le tuèrent et s'emparèrent du Maghreb. El-Mançour expédia contre eux Yézid ben Hâtim à la tête de cinquante mille hommes', et dépensa soixante-trois millions de dirhems pour équiper le corps expéditionnaire, par charges de mulet, deux mille quatre-vingts charges, chaque charge étant de trente mille [dirhems]. Abou-'Âdi et Abou-Hâtim furent tués, leurs têtes portées devant le khalife, qui régna tranquillement dans le Maghreb.

Abou-Dja'far [el-Mançoùr] construisit la ville de Baghdadh en l'an 145, et le palais d'el-Khold (le Paradis) en 157'. Il transporta les marchés de Médinet-es-Sélàm à la porte d'el-Karkh et à celle d'el-Mohawwal'.

Il fit entourer d'un fossé et d'un mur d'enceinte la ville de Koûfa; il fit creuser un fossé autour de Baçra. Il destitua 'Isà ben Moûsa, fit prêter serment en faveur de son fils Mohammed el-Mehdi, et ensuite en celle d'Îsa ben Moûsa. Il mourut sur le chemin de la Mecque, au puits de Méimoûn. C'est sous son règne qu'Abd-er-Rahman, fils de Mo'awiya ben Hicham ben 'Abd-el-Mélik, se rendit

<sup>1.</sup> L'an 151; voir Ibn-el-Athir, t. V, p. 457.

<sup>2.</sup> Soixante mille dans Ibn-el-Athir, t. V, p. 459; l'an 154, p. 460. Yézid ben Hatim appartenait à la famille de Qabiça ben Abi-Çofra, frère d'el-Mohalleb.

<sup>3.</sup> Cf. G. Salmon, l'Introduction topographique à l'histoire de Bagdadh, p. 45, 51.

<sup>4.</sup> Le même ouvrage, p. 44, 58, qui donne la date précise d'après Mohammed ben Mouss el-Khowarezmi.

en Espagne, l'an 160, et y régna, ainsi que son fils Hicham, pendant vingt ans. C'est en 138 qu''Abd-er-Rahman était arrivé dans ce pays'. Cette branche des Oméyyades règne encore en Espagne aujourd'hui'.

#### LES KHALIFES 'ABBASSIDES

Le premier d'entre eux est Abou 'l-'Abbâs 'Abdallah ben Mohammed ben 'Alî ben 'Abdallah ben el-'Abbas; il fut intronisé le vendredi 12 rébi I 132; il fut surnommé el-Mortadà; son grand-père 'Ali était surnommé es-Sedidiad Dhou'th Thafanat, le père de celui-ci, 'Abdallah el-Habr, et l'ancêtre el-'Abbâs, dit Dhou 'r-Ra'y « l'homme aux bons conseils » était fils d''Abd el-Mottalib dit Chéibat el-Hamd. Sa mère était Raïta, fille d''Obéid-allah [ben 'Abdallah] ben 'Abd-el-Madân. C'est lui dont les traditions ont dit que le khalifat lui avait été transmis. Abou 'l-'Abbâs était un homme de grande taille, à la peau blanche, d'un beau visage; il était né à Charât' sous le règne de Hichâm ben 'Abd-el-Mélik. Arrivé à Koûfa, il s'établit à Hammam-A'yon, à l'endroit où était le camp d'Abou-Salama, et qu'il appela el-Hachémiyya; puis il transporta sa résidence à el-Hîra, et de cette ville à el-Anbâr, où il construisit une ville. Il mourut en 136, après un règne de quatre ans et huit mois; il était âgé de vingt-quatre ans. Il laissa, comme héritage, quatre chemises, cinq caleçons, quatre voiles de turban, trois robes de bourre de soie. Abou-Dolama prononça son oraison funèbre:

<sup>1.</sup> Cf. Cl. Huart, Histoire des Arabes, t. II, p. 144; Ibn-el-Athir, t. V, p. 479.

<sup>2.</sup> En 355 de l'hégire. C'était el-Hakam II el-Mostançir billah, qui régnait à Cordoue; son règne fut le plus brillant de la dynastie.

<sup>3.</sup> Région de la Syrie, entre Damas et la route de Médine, où était située la bourgade d'el-Homéima, apanage des 'Abbasides sous la dynastie des Oméyyades. Cf. Yaqout, Moschtarik, éd. Wüstenfeld, p. 270; ci-dessus, p. 61, n. 4.

Qui saura bien se conduire en supportant ta perte? Quant à moi, ni ma tristesse ni ma patience ne sont ce qu'il faudrait.

Ils trouveront des remplaçants, mais je sais bien que si je vivais un siècle je ne trouverais personne pour tenir ta place.

Après ta mort, j'ai mendié auprès des hommes, mais le plus généreux m'a paru avare auprès de toi '.

La femme d'Abou 'l-'Abbàs dit au poète : « Il n'y a que toi et moi qui ayons été éprouvés par sa mort .» Abou-Dolàma, qui était facétieux, ajouta : « Il n'y a pas de mal : tu as un enfant de lui, et le mien n'est pas de lui. » Elle avait, en effet, eu de lui Moḥammed ben Abi 'l-'Abbàs. Il fut enterré dans son château, à El-Anbàr.

L'histoire de Khorrazâdh porte qu'il vécut jusqu'à trentetrois ans: Dieu sait mieux la vérité! Il détestait de verserle sang et montrait de la prédilection pour les membres de la famille du prophète. Il était l'ami intime de Soléīman, fils de Hicham ben 'Abd-el-Mélik, et d'Abdallah, fils d'el-Ḥasan ben el-Ḥasan ben 'Ali ben Abi-Tàlib; celui-ci s'asseyait à sa droite et l'Oméyyade à sa gauche. Quand 'Abdallah lui eut récité les vers commençant par ces mots: « Ne vois-tu pas un renard, etc '. », il l'exila à la Mecque. Ensuite lorsqu'il composa, Sodéif dit:

Que ce que tu vois de la part des hommes ne te rende pas présomptueux, car sous les hommes il y a une maladie quelconque.

- 1. Vers cités, avec variantes, dans le Kitâb el-Aghâni, t. IX, p. 131; le dernier se retrouve encore p. 123, avant dernière ligne, et p. 124, 1. 25.
- 2. Khorrazadh ben Darchad, arithmeticien, esclave de Sehl ben Bichr le Juif. Cf. Fihrist, p. 276; et sur l'orthographe de son nom, Ibn-Khallikan, n° 849; trad. de Slane, t. IV, p. 411. Le biographe arabe était sur le point de donner l'étymologie exacte de ce nom; il a reculé devant la conclusion que son savant traducteur a donnée pour lui, ibid., note 7.
  - 3. Ci-dessus, p. 84.
- 4. Sodeif ben Meimoun, affranchi des Khoza'a et chaud partisan des \bbassides. Sur ce petit poète de la Mecque, voir l'Aghani, t. XIV, p. 162; Fihrist, p. 151; Ibn-Qoteïba, p. 185.

Dépose le sabre et cesse de les frapper du fouet : tu ne verras pas d'Oméyyade sur le dos de la terre!

Puis il donna l'ordre de mettre à mort Soleiman.

## ABOU-DJA'FAR EL-MANÇOÛR

On prêta serment à son frère Abou-Dja'far el-Mançour, qui s'appelait 'Abdallah, fils de Mohammed l''Abbaside, en l'an 137; sa mère était une barbarine nommée Sellâma. Il naquit dans le pays de Charât, sous le règne d'el-Wélid ben 'Abd-el-Mélik ben Merwân; il était plus âgé de dixhuit ans qu''Abou 'l-'Abbas. On rapporte qu'il était brun, maigre, de grande taille, laid de visage, d'apparence mal bâtie, d'un caractère sordide, la plus avare des créatures, grand amateur d'or et d'argent, prodigue du sang d'autrui, infidèle à ses engagements, traître dans ses pactes, ingrat, impitoyable. Il avait beaucoup circulé sur la terre, avait été en relations avec beaucoup de gens, avait écrit des traditions prophétiques et les avait enseignées dans les mosquées, avait commis des actes bas et fait des métiers déshonorants : il avait mené des chevaux par la bride; Soléiman ben Habib lui avait fait donner des coups de fouet'. En gros et en détail, c'était un homme vil, sordide, laid, méchant.

Lorsque le pouvoir lui eut été confié, il ordonna de changer l'habillement et d'allonger les bonnets; alors on s'avisa de mettre des roseaux à l'intérieur pour les faire paraître plus grands. Abou-Dolâma, pour le satiriser, a dit:

Nous espérions que le souverain nous augmenterait ; l'imâm élu a augmenté la longueur de nos bonnets.

Tu les vois, sur les crânes des hommes, semblables à des maisons de juifs, recouverts de burnous.

Il donna l'ordre de dresser la statistique des maisons de Koufa et d'attribuer à chaque maison une pension de cinq

1. Sur cet incident, voir Mas'oudi, Prairies d'or, t. VI, p. 166,

dirhems. Une fois leur nombre connu, il fit percevoir quarante drachmes par chacune. On dit alors:

Vive le traitement que nous a réservé le khalise! Il a partagé cinq entre nous, et perçoit quarante!

Il fit plus d'une fois le pèlerinage de la Mecque, fit une visite à Jérusalem; il bâtit la ville de Mopsueste et celle d'er-Râfiqa à Raqqa', de la grandeur de Bagdad. Il fit élargir les rues et les faubourgs de Médine, et ordonna de démolir ce qui dépassait l'alignement; il agrandit la mosquée. Il rassembla des richesses telles que personne ne l'avait fait avant lui; c'est pour cela qu'on l'appella le Père aux oboles. Il partit pour le pèlerinage revêtu de l'iḥrâm; une douleur le prit au puits de Mémoun, et alourdit son ventre; puis une étoile filante s'abattit sur ses traces, vers le lever du soleil, et il mourut. Transporté à la Mecque, il y fut enterré la tête découverte. Il laissa, en tant qu'espèces, neuf cent soixante millions de dirhems, sans compter les autres catégories de biens; on n'en avait jamais rien vu.

Certaines personnes prétendent que pendant le voyage, un Bédouin se tint devant lui, six jours avant sa mort, et lui récita ces vers :

Abou-Dja'far, le temps de ton trépas est venu, tes années sont écoulées, l'ordre de Dieu sera fatalement exécuté.

Abou-Dja'far, un devin ou un astrologue pourrait-il, par ses ruses, détourner de toi le destin?

On dit aussi que ce fut une voix mystérieuse qui les lui communiqua pendant son sommeil. Merwân ben Abi-Hafça' prononça son éloge funèbre :

Abou-Dja'far, que notre Dieu te bénisse! Ta mort est le plus grand des événements.

2. Sur ce poète, voir l'Aghani, t. IX, p. 36 et suiv.

<sup>1.</sup> Sur ces deux villes, séparées l'une de l'autre par un faubourg, voir Yaqout, Moschtarik, p. 197, Méraçid, t. I, p. 454.

Les deux créations lourdes, les hommes et les génies, ont pleuré lorsqu'il s'est arrêté dans sa marche; jamais, avant toi, les hommes et les génies n'avaient pleuré un mort!

#### HISTOIRE D'ABOU-MOSLIM, LE MISSIONNAIRE

On n'est d'accord ni sur son nom, ni sur son pays; la majorité affirme qu'il s'appelait 'Abd-er-Rahman ben Mos-lim, qu'il naquit à Ispahan et qu'il fut élevé chez Idrîs ben 'Isà, ancêtre d'Abou-Dolaf. Il resta avec les enfants de ce-lui-ci, à l'école, jusqu'à ce qu'il eut appris à réciter le Qorân par cœur et à rapporter des poésies. D'autres disent, au contraire, qu'il s'appelait Abou-Ishaq Ibrahim ben 'Othman, et que sa mère était Wachila, fille d'un tel. Certains affirment qu'il était originaire d'une bourgade des environs de Merw, tandis que d'autres certifient qu'il était d'origine arabe; on dit aussi qu'il était un esclave. Quant à Abou-Dolâma, il rattachait son origine aux Kurdes, puisqu'il l'en a accusé dans ses satires'.

Au sujet de son signalement et de son aspect extérieur, on a dit qu'il était de courte taille, à la peau brune et mince, doux d'apparence, le dos large et les jambes courtes. On ne le voyait jamais rire ni plaisanter; lors d'une grande victoire, on ne pouvait voir son contentement sur son visage; au milieu des plus graves défaites, on ne l'en voyait pas attristé. Il était dur de cœ ir, impitoyable; son fouet était son sabre. Ses massacres portèrent sur toutes les catégories d'individus. Il commença, dans le Khorasan, par les Arabes de Modar et les anéantit; il continua par ceux du Yémen et de Rabi'à, puis les juges, les lecteurs du Qoran, les rois, les seigneurs terriens, les satrapes, les chrétiens, les Démawendiyya, les Néhawendiyya et les Juifs. Il fit mettre à mort, les mains liées, six cent mille hommes,

<sup>1;</sup> Comparer Mas'oudi, Prairies d'or, t. VI, p. 59.

de ceux que l'on connaît, sans compter ceux que l'on ne connaît pas ni ceux qui furent tués à la guerre et dans les séditions.

A sa mort, il ne laissa ni une maison, ni un champ, ni un esclave, ni une servante, ni une pièce d'or ou d'argent. Il avait chez lui trois femmes, avec lesquelles il n'avait commerce qu'une fois l'an: « Il suffit à l'homme, disait-il, de se circoncire lui-même une fois l'an. » Avec cela, le plus jaloux des hommes; personne, sauf lui, n'entrait dans son palais. Il y avait là des fenêtres d'où il jetait à ses femmes ce dont elles avaient besoin. On dit que, la nuit où sa femme lui était amenée en procession, il ordennait d'égorger le cheval qui l'avait amenée et de brûler la selle, pour qu'aucun homme ne put s'en servir après elle.

« J'entrai de nuit chez Abou-Moslim, raconte Ibn-Chobroma; je vis un exemplaire du Qoran sur ses genoux, et un sabre dans sa main. » « Ibn-Chobroma, me dit-il, en montrant les deux objets, il n'y a que ces deux choses : crains-tu ceci, ou le sabre? » — « Que Dieu fasse du bien à l'émir! Qui est le plus brave des hommes? » — « Tout peuple, répondit-il, dans l'accroissement de sa puissance. »

Il avait peu d'avidité, mais il était grand mangeur; chaque jour, dans sa cuisine, on faisait cuire trois mille pains [?] appelés ma'âzif et cent moutons, sans compter les bœufs et les poulets; il avait à son service cent cuisiniers; mille deux cents bêtes de somme transportaient la batterie de cuisine. Quand il partit pour le pèlerinage de la Mecque, il fit proclamer ceci : « Je retire ma protection à quiconque allumera du feu. » En effet, il se chargea de nourrir et d'abreuver, à l'aller comme au retour, son armée et tous ceux qui l'accompagnaient. Les Bédouins s'enfuyaient devant lui, et pas un seul ne restait aux aiguades, ayant entendu dire qu'il était assoifé de sang. Ils se récitaient les uns aux autres un vers de Naçr ben Sayyar qui s'appliquait à lui:

A celui qui te demandera quelle est la religion de ces gens-là, réponds : Leur religion, c'est de tuer les Arabes.

Merwan ben Mohammed avait écrit aux Mecquois en satirisant Abou-Moslim et en affirmant qu'il brûlait les Qorans et démolissait les mosquées. Lorsqu'ils apprirent son arrivée, ils sortirent pour le voir. Arrivé à l'enceinte de l'oratoire sacré, il descendit de sa monture, retira ses sandales et se mit à marcher pieds nus, par respect pour la Maison sainte; il offrit un sacrifice tel que bien peu de rois en avaient fait autant. Les Mecquois dirent : « Nous n'avons jamais vu de souverain honorer à ce point l'oratoire sacré. »

Abou-Moslim était né en l'an 102; il fut assassiné en 137, à l'âge de trente-cinq ans. Il laissa une fille appelée Fâțima', que les Khorrémites prirent sous leur tutelle; ils prétendent que de sa descendance naîtra un homme qui s'emparera de la terre entière et ravira leur empire aux 'Abbassides. Le poète' a dit:

Ô Abou-Modirim. Dieu ne change pas pour l'homme ses bienfaits avant que celui-ci ne les ait transformés.

Sous le règne du khalife bien dirigé, tu as commis une trahison; n'est-ce point l'habitude de tes ancêtres les Kurdes?

O Abou-Modjrim, tu m'as fait craindre une attaque soudaine; mais le lion fauve t'a pris en flanc avec ce dont tu me menaçais.

#### EL-MEHDI

Après el-Mançour, on prêta serment à son fils El-Mehdi, Mohammed ben Abi-Dja'far, en l'an 159 : on lui remit le sceau du khalifat, le bâton et le manteau du prophète. Il fut, comme son surnom l'indique, bon directeur et bien dirigé; il fit disparaître les injustices, assista à toutes les prières solennelles, distribua les trésors d'el-Mançour dans la voie du bien, restitua le patronage de la famille d'Abou-

<sup>1.</sup> Cf. t. IV, p. 29.

<sup>2.</sup> Abou-Dolâma, voir ci-dessus, p. 92.

Bakra au prophète, et celui de la famille de Ziyâd, rattachée [arbitrairement] à Abou-Sofyan, à 'Obéid, de la tribu de Thaqif, disposition qu'il fit connaître aux villes et aux métropoles. Il fit agrandir les mosquées de la Mecque et de Médine, lors de son pèlerinage, il distribua aux deux villes saintes trente millions de dirhems, sans compter ce qu'on lui avait amené des richesses de l'Egypte et du Yémen. Mohammed ben Soléiman lui faisait apporter de la neige du territoire de Mossoul, ce que personne n'avait encore fait avant lui. Il ordonna d'enlever les tribunes séparées se trouvant dans les mosquées, et de raccourcir les chaires à la hauteur qu'avait celle du prophète. Il institua des hôpitaux et [les] attribua aux aveugles, aux mutilés, aux faibles. Il envoya son fils Hâroûn diriger la campagne d'été scontre les Grecs] à la tête de cent mille hommes soldés, sans compter les volontaires, les domestiques, les marchands et les pillards; ils massacrèrent quarante-cinq mille Grecs, et enlevèrent tellement de butin qu'une bête de somme se vendait un dirhem, une cotte de mailles, ou vingt sabres, pour la même somme. Ils les contraignirent à payer un tribut annuel de soixante-dix mille pièces d'or. Ibn-Abi-Hafça a dit:

Tu as fait le tour de la Constantinople des Grecs en appuyant ton cou sur elle, et ses murs ont été revêtus de déshonneur.

Tu ne l'as pas désirée jusqu'à ce que ses rois te payent la capitation, pendant que les marmites des Arabes bouillaient.

Beaucoup de gens estiment que cette victoire est celle que Dieu avait promise [dans le Qorân]. Sous son règne, un homme appelé Yousouf el-Baram se révolta; il séduisit beaucoup de monde, rassembla une cohue de gens de toute espèce et se prétendit prophète: le khalife envoya contre lui des troupes qui dispersèrent ce ramassis et le firent prisonnier. El-Mehdi ordonna qu'il fut mis en croix '.

<sup>1.</sup> Cf. Ibn el-Athir, t. VI, p. 28. Ces événements eurent lieu l'an 160.

Hakim el-Moqanna se révolta également; il professait la croyance à la métempsycose; beaucoup de gens le suivirent. Ce Hakim était un courtaud borgne, originaire de la banlieue de Merw, d'un village appelé Kara; il ne montrait pas à ses compagnons son visage toujours voilé, et c'est pour cela qu'on le surnommait el-Moganna'. Il prétendait que l'esprit de Dieu, qui avait été d'abord dans Adam, s'était transporté successivement à Seth, Noe, Abraham, Moise, Jésus, Mahomet, 'Ali, Mohammed ben el-Hanafiyya et enfin lui-même. Il réussissait assez bien dans les tours de passe-passe et les incantations, et séduisit les gens à intelligence faible qu'il attira dans son parti. El-Mehdî le fit poursuivre; il s'en alla dans la Transoxiane, se fortifia dans le château de Kachch, y réunit des provisions de bouche et de fourrage, et envoya des missionnaires au milieu du peuple; il préténdait faire revivre les morts et connaître le monde mystérieux de l'au-delà. El-Mehdî insista dans sa poursuite, de sorte qu'il fut assiégé. Quand l'investissement le serra de près, il sit prendre du poison à toutes ses femmes et à tous ses esclaves, et en but lui-même; tous moururent jusqu'au dernier. Son corps fut porte au khalife. Il avait promis à ses adeptes que son esprit se transporterait dans le moule d'un homme grisonnant, monté sur une bête grise; qu'il reviendrait au bout de tant d'années et leur soumettrait la terre entière. Ses partisans l'attendent toujours; on les appelle les Mobayyida (les blanchis).

Les Mohammira tentèrent une révolte dans le Khorasan; ils étaient menés par un individu nommé 'Abd-el-Wahhâb, qui s'empara de cette province et des contrées avoisinantes et s'y livra à des massacres étendus. El-Mehdi envoya contre lui 'Amr ben el-'Alâ qui le tua et dispersa ses troupes. C'est également sous le règne du même khalife que parurent les Zindiqs, dont il fit mettre à mort quelques-uns, admettant les autres à résipiscence.

Il fit reconnaître pour ses successeurs son fils Mousa el-

Hâd, et après lui son frère Haroun er-Rachid. El-Mehdi stant tombé malade, se fit transporter dans le Masabadhan pour y faire une cure d'air; il y mourut et son corps fut transporté sur un battant de porte, car on n'avait pas pu trouver de cercueil. Hasana [sa favorite] fit couper les cheveux à ses esclaves et se vêtit de cilices au milieu de ses servantes; elle ne quitta pas le deuil jusqu'à sa mort; or, c'était une des plus belles femmes du monde. Abou 'l-'Atâhiya a dit:

Le soir, elles étaient vêtues de vêtements à ramages, le matin elles revêtirent des cilices! Le taureau donneur de coups de cornes, quand même il vivrait longtemps, sera un jour frappé à son tour!

Si tu dois te plaindre, ô infortuné, gémis sur toi-même, car tu mourras, quand même tu atteindrais l'âge de Noé.

Le signe de la mort brille entre les deux yeux de tout être vivant; tandis que nous vivons inconscients, la mort arrive matin ou soir.

El-Mehdi mourut en l'an 166°, à l'âge de quarante-huit ans, après dix ans et un mois de règne. On a dit de lui:

Le tombeau le plus excellent, après celui de Mohammed, prophète de la bonne direction, est celui qui s'élève à Másabadhân.

Je m'étonne de ces mains qui ont jeté de la poussière au dessus de lui, au matin, qu'elles ne soient pas devenues privées de doigts.

#### EL-HÂDÎ

On prêta serment à el-Hâdî. Hâroun se chargea de présider à la cérémonie, car le nouveau khalife était à Djordjân, et il revint à Baghdad en utilisant les chevaux de la poste.

El-Hosein, fils d'Ali ben el-Hasan [ben el-Hasan] ben Alt ben Abi-Talib, se révolta contre lui à Médine, entouré

2. Lire 169, et quarante-trois ans pour son âge. Sur les différentes causes attribuées à sa mort, voir Ibn-el-Athir, t. VI. p. 54.

<sup>1.</sup> Les deux premiers vers dans Ibn-el-Athir, t. VI, p. 55; Mas'oudi, op. laud., t. VI, p. 226. L'Aghant donne la pièce entière, t. III, p. 178; les six vers de notre texte sont les vers 14, 15, 16, 17, 11 et 12; mais le motif donné pour la composition de ces vers est tout différent.

des 'Alides Yaḥya, Idrîs, Isma'îl que l'on appelait Taba-taba, 'Alî, 'Omar surnommé el-Aftas (au nez écrasé); ils expulsèrent l'agent du fisc et pillèrent le trésor public. El-Hosein marcha ensuite sur la Mecque. El-Hadî lui dépêcha Mousa ben 'Isa qui l'atteignit à une parasange de la Mecque, le mit a mort et apporta sa tête au khalife; tous les membres de la famille d'Abou-Tâlîb qui l'accompagnaient se dispersèrent; Idrîs, fils d'Abdallah ben el-Hasan ben el-Hasan ben 'Alî ben Abi-Tâlîb se rendit en Espagne et s'en empara'; son frère Yaḥya ben 'Abdallah se réfugia dans les montagnes du Déilem'. Quant à Idrîs, il prit le gouvernement de cette région, et ses descendants y règnent encore'; Yaḥya reçut une sauvegarde de Haroun, qui le ramena du pays où il était; mais ensuite Haroun le trahit et lui fit bâtir une colonne sur le ventre.

El-Hadi se fâcha contre Mousa ben 'Isa en ce qu'il avait, sans son consentement, fait mettre à mort el-Hosein ben 'Ali, et renoncé à le lui amener pour voir ensuite ce qu'il devrait faire; il fit main basse sur ses biens et les villages qu'il possédait. Ce khalife poursuivit les Zindiqs, qu'il fit massacrer en masse; parmi eux se trouvait Ized-Ayâdâr, secrétaire de Yaqtin ben Mousa, qui, jetant les yeux sur le peuple qui sautillait pendant les tournées rituelles, s'écria: « Comme ils ressemblent à des bœufs foulant l'aire! » C'est à ce sujet qu'un poète a dit:

Que penses-tu d'un infidèle qui compare la Ka'ba à une aire à battre le blé?

Un autre a dit:

- 1. C'est au Maroc que se rendit Idris, dont le fils, nommé comme lui Idris, fonda la dynastie des Idrissites,
  - 2. Cf. Ibn-el-Athir, Chronicon, t. VI, p. 85.
- 3. Ils ne possédaient plus, à cette époque, que la forteresse de Hadjaren-Nasr (Alhucema); le Maroc avait été conquis par les Fâtimites. Cf. Cl. Huart, *Histoire des Arabes*, t. II, p. 200.

Manès est mort depuis des siècles, mais voici qu'Ized-Ayâdár vient de paraître.

Abou-Khâlid accomplit le pèlerinage à la Maison sainte, par craînte d'être tué ou couvert d'opprobre

Cet individu, j'en jure par Dieu, voudrait que la maison de Dieu fût en enfer!

Dans sa religion, il ne tue pas les serpents, par pure infidélité, ni les passereaux dans sa maison.

Il ne fait pas de mal à la souris dans son trou; il dit : L'esprit de Dieu git même dans les souris.

El-Hâdi ordonna de l'exécuter et de placer son corps sur un pilori; le madrier qui le portait tomba sur un pèlerin et le tua, ainsi que son âne. Le khalife mourut à 'Isà-Âbâdh', l'an 170, à l'âge de vingt-trois ans, après un an et un mois de règne.

#### HÂROÙN ER-RACHID

On prêta serment à Hâroûn le jour même où mourut el-Hâdî et où naquit son fils el-Ma'moûn; dans une seule journée, il mourut, il naquit, et il fut intronisé un khalife. Après être monté sur le trône, Hâroûn choisit pour ministre Yaḥya, fils de Khâlid ben Barmek; il nomma gouverneur du Khorasan Dja'far, fils de Mohammed ben el-Ach'ath ben Qaīs; il prodigua les sauvegardes aux 'Alides; il fit percevoir le cinquième en faveur des Hachémites; il distribua mille [pièces] aux hommes et cinq cents aux femmes; il tint la balance égale entre leur descendance réelle et leurs affranchis; il constitua des pensions en faveur des descendants des Mohâdjirs et des Ançârs. Il rebâtit Tar-

<sup>1.</sup> Écrit habituellement 'Isabadh; quartier à l'est de Bagdad, sur la rive gauche du Tigre, ainsi nommé d'après 'Îsa, fils d'el-Mehdi; celuici y avait construit, en 164, pour son fils un pavillon appelé Qaçres-Sélam. Cf. G. Salmon, l'Introduction topographique, p. 45, 127 et note 2; Yaqout, Geograph. Wörterbuch, t. III, p. 752.

sous et y installa Abou-Soleiman l'eunuque à la tête d'une troupe d'affranchis.

El-Wélid ben Tarif ech-Châri' se révolta contre lui en Mésopotamie et s'empara de ce pays ainsi que de l'Arménie et de l'Adherbaidjan; il mit en déroute plusieurs expéditions dirigées contre lui par Hâroun et les anéantit; il disait:

Je suis el-Wélîd, fils de Tarif ech-Châri; c'est votre injustice qui m'a fait sortir de ma demeure.

Les troubles qu'il causa durerent près de dix ans; ensuite un certain Bédouin, ayant saisi l'occasion, l'assassina traîtreusement et porta sa tête à Hâroun, qui fit une visite pieuse à la Mecque pour remercier Dieu des épreuves qu'il lui avait réservées et dont il venait de l'affranchir. Cela se passait en l'an 179. La sœur de la victime, el-Fâri'a bent Tarif', prononça en ces termes son oraison funèbre:

Allons, 6 gens, aux inimitiés et au malheur, au secours de la maison quand elle est livrée à la destruction!

A cette pleine lune, entre tous les astres, quand elle se couche, à ce soleil qui ensuite est sur le point de s'éclipser.

A ce lion, lorsqu'on le porte sur le brancard vers la fosse creusée et le toit qui la recouvre.

La tribu de Djocham a pleuré lorsqu'elle s'est élevée sur les hauteurs, entourée d'hommes contre toute terreur.

O arbre du Khabour, qu'as-tu à te couvrir de feuilles? On dirait que tu ne t'attristes pas de la mort d'Ibn-et-Tarif?

C'était un brave qui n'admettait pour viatique que la crainte de Dieu, et pour fortune que des lances et des sabres 3.

Dans le Khorasan, Hamza ech-Chari, qui vivait à Badh-ghis, se révolta contre le khalife, commit des dégâts, atta-

<sup>1.</sup> C'est-à-dire « le Kharédjite ». Cf. Ibn-el-Athir, Chronicon, t. VI, p. 97.

<sup>2.</sup> Nommée Léila par Ibn-el-Athir, ibid., p. 98.

<sup>3.</sup> Les deux derniers vers se retrouvent dans Ibn-el-Athir, op. laud., t. VI. p. 98; les autres y sont différents.

qua 'Isà ben 'Ali ben 'Isà', dispersa ses troupes, qu'il massacra copieusement; la déroute d''Isà ne s'arrêta qu'à Kâboul et à Qandahâr. Abou 'l-'Odhâfir a dit:

'Isa a failli être Dhou 'l-Qarnéin (Alexandre), car il a atteint les deux Orients et les deux Occidents.

Il n'a pas laissé Kaboul ni le Zabolistan, non plus que les contrées avoisinantes, jusqu'aux deux Arachosies.

Hamza se noya plus tard dans une rivière du Kirmân; ses partisans se nomment Hamziyya. Abou 'l-Khaçîb se déclara indépendant à Nasâ, s'empara de cette ville ainsi que d'Abiverd, Toûs, Sarakhs, Nisâpour; il dévasta et ravagea la contrée; ses armées devinrent fortes, et son pouvoir solide. Hâroûn envoya contre lui 'Isa ben 'Alî, qui le tua, fit prisonniers sa famille et ses enfants, et lui apporta la tête du rebelle; la situation du Khorasan redevint calme.

Les Khorrémites se remuèrent dans l'Adherbaidjàn; le khalife choisit, pour les combattre, 'Abdallah ben Mâlik, qui en massacra trente mille et emmena prisonniers leurs femmes et leurs enfants; Hâroûn les rejoignit à Qirmisîn et ordonna de tuer les prisonniers et de vendre les femmes et les enfants.

El-Fadl ben Yahya demanda au Khâqân sa fille en mariage; à cette proposition, le chef turc entra dans une violente colère; les Khazares sortirent de leur pays par Bâb-el-Abwâb, tombèrent sur les musulmans et les tributaires, emmenerent captifs cent quarante mille hommes, tuèrent un nombre tel d'hommes, de femmes et d'enfants, que Dieu seul pourrait le supputer; ils brûlèrent les villes et les villages; ils causèrent au monde musulman un désastre tel qu'on n'en cite pas de pareil, ni avant, ni après.

<sup>1.</sup> Envoyé par son père 'Ali ben 'Îsà, gouverneur du Khorasan; cf. Ibn-el-Athir, id. op., t. VI, p. 103.

#### HISTOIRE DES BARMÉKIDES

On dit que les Barmékides appartenaient à une grande famille de Balkh, de celles qui étaient chargées de l'administration du Béhar 'et du temple du feu; on les a appelés les Barmek, comme qui dirait les gardiens et les chambellans du temple : Le premier de cette famille qui fut chargé de fonctions officielles sous le règne d'Abou 'l-'Abbas, fut Khâlid ben Barmek, administrateur de l'impôt foncier: cela passa à plusieurs d'entre eux jusqu'au règne de [Hârounl er-Rachid, qui confia la charge de ministre à Yalya, fils de Khâlid, et le gouvernement du Khorasan, en y comprenant toutes les régions adjacentes en dehors de la porte de Bagdad', à son fils el-Fadl ben Yahya; un autre fils du même, Dja'far ben Yahya, fut garde des sceaux. Quelqu'un a dit : «Le ministère est l'apanage des Barmékides, il n'en reste plus rien. » Plus tard, Hâroûn se fâcha contre eux et les détruisit. On n'est pas d'accord sur la cause qui porta le khalife à prendre cette mesure. Certains disent que les Barmékides voulurent manifester publiquement le zindiqisme, troubler l'organisation de l'empire et conférer le pouvoir à 'Othmân ben Néhîk le débauché; c'est pour cela que Hâroun les fit exécuter. D'autres prétendent que le khalife était l'intime de Dja'far, à telles enseignes qu'il fit faire pour son favori une tunique avec deux plis par devant, que Hâroûn et Dja'far revêtaient, tellement le premier avait

<sup>1.</sup> Vihara, monastère bouddhique. On voit qu'à l'époque de notre auteur, on n'avait pas encore perdu le souvenir de l'origine de ce temple, appelé plus tard Nau-béhar.

<sup>2.</sup> Cette explication très nette justifie l'étymologie du nom de Barmek proposée par M. H. Kern, paramaka « supérieur ». Cf. L. Bouvat, les Barmécides. Paris, 1912, p. 30 et 123.

<sup>3.</sup> Il y a un bourg, non loin de Baghdad, qui porte le nom de Khorasan et le doit à cette circonstance qu'il était la première étape sur la route de cette province. Cf. Cl. Huart, Histoire de Bagdad, p. 196.

confiance dans le second et était intime avec lui. Hâroûn avait pour sa sœur 'Abbâsa des sentiments de piété fraternelle et de propension tels qu'il ne pouvait se passer d'elle; il la fit épouser à Dja'far à la condition qu'il ne consommerait pas le mariage; il fit cela pour que Dja'far pût la voir sans voile, quand elle assistait à la séance. Or le destin voulut qu'elle conçût de lui et enfanta deux jumeaux. Hâroûn, outré de colère, ordonna de couper la tête à Dja'far et de jeter son frère el-Fadl et son père [Yahya] en prison à Raqqa, où ils moururent tous deux incarcérés. Il ordonna de porter à Bagdad le corps de Dja'far, de le couper en deux moitiés et de le suspendre au pilori à côté de sa tête; puis on le jeta dans le feu.

Il envoya des instructions à ses agents dans toutes les régions, dans toutes les villes, pour faire arrêter les Barmékides, leurs partisans, leurs enfants, leurs affranchis et interroger tous ceux qui leur appartiendraient. Il ordonna de s'assurer d'eux, de détruire leurs biens, de les confisquer au profit de la cassette particulière, d'envoyer des espions rechercher ceux qui avaient disparu et s'étaient cachés, et d'employer les ruses pour s'en saisir. Lorsqu'il apprenait qu'on les avait arrêtés, tous ou la plus grande partie d'entre eux, il écrivait à chacun de ses agents une lettre roulée et cachetée, portant comme suscription l'ordre d'y jeter les yeux tel jour de telle année, et d'exécuter les ordres qui y étaient renfermés. C'est ainsi qu'ils furent tous mis à mort le même jour. Puis il prescrivit d'enfermer 'Abbasa dans une caisse et de l'enterrer vivante dans un puits. Il fit venir ses deux enfants, qui ressemblaient à deux perles; on les lui amena: il les considera longtemps, se consulta et se mit à pleurer; puis il les fit jeter dans le puits, qu'il fit combler sur eux.

El-Açma'i a dit, à propos des Barmékides :

Dans une réunion, quand on parle de polythéisme, les visages des Barmékides resplendissent.

Quand on lit en leur présence un chapitre du Qoran, ils citent les traditions de la famille de Barmek.

Hâroun accomplit le pèlerinage en compagnie de ses deux fils, Mohammed el-Amin et 'Abdallah el-Ma'moun; il fit dresser par écrit un acte conférant la succession au premier, et après lui au second; il fit comparaître des témoins, et suspendit l'acte à la Ka'ba. Ibrahim el-Mauçili' a dit:

La meilleure des choses, c'est une solution; ce qu'il y a de plus juste, c'est la fin,

Une affaire dont les termes s'exécutent dans la Ka'ba, la Maison sainte.

Il avait constitué héritier présomptif Mohammed, qu'il avait surnommé el-Amîn, et qui était alors âgé de cinq ans ; cela se passait en l'an 175. Selm el-Khâsir a dit:

Dieu a prêté son concours au khalife lorsqu'il a construit le palais du khalifat en l'honneur du prince brillant, d'excellente race.

Dans le berceau de la crainte de Dieu, les hommes et les génies ont prêté serment à Mohammed, fils de Zobéida, fille de Dja'far.

Voici un vers d'Aban ben Ḥamid el-Lahiqi:

Les années pour lui n'ont pas été insuffisantes ni trop courtes pour parvenir à ce rang ; Jésus avait, dès le berceau, reçu le don de prophétie!

En l'an 186, il fit prêter serment en faveur de son fils el-Qàsim, pour succéder à el-Ma'moun, et il lui donna le surnom d'el-Mou'taman, de sorte qu'il y eut trois héritiers présomptifs, el-Amin, puis el-Ma'moun et enfin el-Mou'taman.

Râsi', sils de Leith et petit-fils de Nacr ben Sayyar, se

<sup>1.</sup> Sur les rapports de ce célèbre musicien avec la famille des Barmékides, voir L. Bouvat, les Barmécides, p. 51, 70.

<sup>2.</sup> La biographie de ce poète est donnée par l'Aghani, t. XXI (éd. Brünnow). Cf. également une note de M. G. de Slane dans sa traduction d'Ibn-Khallikan, t. I, p. 22; G. Salmon, l'Introduction topographique, p. 94, n. 1.

révolta à Samarqand et s'empara de la Transoxiane '. Hâroun nomma gouverneur du Khorasan Harthama ben A'yan et le chargea de régler l'affaire de Râfi'. Il envoya el-Ma'moun à Merw, et se mit en marche en personne. Arrivé à Tous, il y mourut et y fut enterré, en l'an 193, à l'âge de quarante-sept ans, après vingt-trois ans, deux mois et quelques jours de règne. Abou 'ch-Chic composa son élégie funèbre :

Le soleil s'est couché au levant; dis à mes yeux qui pleurent; Nous n'avons jamais vu de soleil se coucher là où il doit se lever.

A la mort de Haroun, le peuple prêta serment à ses trois fils, étant donné qu'on serait fidèle au pacte conclu, les uns à l'égard des autres.

## MOHAMMED EL-AMÎN

On prêta donc serment à el-Amîn, mais il rompit le pacte et trahit; il chargea son fils Mousà, enfant en bas-age, du gouvernement de l'Irâq; il lui donna le nom de en-Nâtiq bi'l-haqq « celui qui dit la vérité », et ordonna de prier pour lui du haut des chaires, tandis qu'il interdisait de le faire en faveur d'el-Ma'moun. Il donna l'ordre de supprimer les pièces d'or et d'argent qu'el-Ma'moun avait fait frapper au Khorasan. El-Fadl ben er-Rebi' excita l'inimitie entre lui et el-Ma'moun; Bekr ben el-Mo'tamir fit luire à ses yeux la possibilité de détrôner celui-ci. Il chargea 'Ali ben 'Îsà ben Mâhân du département de la guerre en lui faisant prêter serment en faveur de son fils en-Nâțiq bi'l-haqq; il le prit sous sa protection, l'invita à se porter à la rencontre d'el-Ma'moun et lui remit une chaine d'or avec ces mots : « Assure-toi d'el-Ma'moun et n'attente pas à sa vie jusqu'à ce que tu me l'amènes ». Il lui donna en espèces deux

<sup>1.</sup> En 190, Ibn-el-Athtr, t. VI, p. 133.

millions de dinars, sans compter les meubles et les bagages.

El-Ma'moun ayant eu vent de ces dispositions, prit le titre de prince des croyants, cessa de verser le montant de l'impôt foncier à el-Amin, fit enlever son nom des broderies en lettres entrelacées, ainsi que des monnaies d'or et d'argent; il expédia Tahir ben el-Hoséin et Harthama ben A'yan à la rencontre d''Alî ben 'Isà; la bataille eut lieu à Réi; ils massacrèrent ses troupes et s'emparèrent de son argent. Tähir ben el-Hosein ecrivit à el-Fadl ben Sehl, ministre d'el-Ma'moun : « Je t'écris, ayant la tête d'Ali ben 'Isà sur mes genoux et son sceau à mon doigt; louange à Dieu, seigneur des mondes! » El-Fadl ben Sehl se leva immédiatement, entra chez el-Ma'moun et le salua du titre de khalife; alors celui-ci envoya à Tâhir des présents et des sommes d'argent, ainsi que des renforts en hommes et en généraux; il lui conféra les titres de Possesseur des deux mains droites et Maître de la cavalerie de la religion; il lui ordonna de partir pour l'Irâq. En conséquence, Tâhir prit la route d'el-Ahwaz et Harthama celle de Holwan.

El-Ma'moun accorda une haute position à el-Fadl ben Sehl; il lui donna le gouvernement de l'Orient, depuis la montagne de Hamadhan jusqu'à celles de Siqin' et du Tibet en longueur, et depuis le golfe Persique et l'Océan indien jusqu'à la Caspienne et au Déilem en largeur; il lui remit un drapeau qui avait une hampe dont le fer avait deux branches, et lui donna le titre de Possesseur des deux Directions, celle de la guerre et celle de l'administration.

Lorsque Tâhir arriva à el-Ahwâz et s'en empara, puis s'étendit dans la direction de Wâsîț et que Harthama eut pris Holwân, les soldats firent du tumulte autour de Mo-

<sup>1.</sup> Chikhini; cf. Journal of the R. Asiatic Society, 1873, t. VI, p. 97, 113; Içtakhri, Bibl. geogr. arab., t. I, p. 290, dernière ligne, et t. IV, p. 426; passage parallèle dans Tabari, Annales, III, p. 841, l. 1), écourté dans Ibn-el-Athir, t. VI, p. 177.

hammed el-Amín, qui leur distribua la solde de vingtquatre mois; néanmoins ils l'assaillirent pendant qu'il était au palais de Khold. l'en firent sortir, le destituèrent et l'emprisonnèrent avec sa mère et ses enfants dans la ville d'el-Mançour. Il s'écria: « La nouvelle étonnante est venue le onze du mois de rédjeb! ». Après cela, ils le firent sortir de nouveau et lui prétèrent serment de nouveau; sa détention avait duré deux jours.

Le monde se troubla; T'Alide Ibn-Tabâṭabâ se révolta à Koûfa et arbora les drapeaux blancs'; il avait avec lui un Bédouin des Banou-Chétbân, appelé Abou's-Sérâyâ; ils s'emparèrent de Koûfa et de la Babylonie. Après cela Ibn-Tabâṭabâ mourut; il s'appelait en réalité Moḥammed ben Ibrahîm ben Isma'îl' ben el-Ḥasan ben el-Ḥoséīn ben 'Alī ben Abi-Tālib (que la satisfaction de Dieu s'étende sur eux tous!). Il avait fait graver sur son sceau et ses monnaies: « Dieu aime ceux qui combattent en ligne dans sa voie, comme s'ils étaient une construction bien cimentée' »; et au milieu: « Le petit Fâtimite. »

'Alî, fils de Mohammed ben Dja'far ben Mohammed ben 'Alî ben el-Hoseïn ben 'Alî ben Abi-Tâlîb (que Dieu soit satisfait d'eux!) leva l'étendard de la révolte à Baçra et arbora les drapeaux blancs, tandis que le fils d'el-Aftas, el-Hoseïn ben el-Hasan ben el-Hoseïn ben 'Alî ben Abi-Tâlîb (que le salut soit sur eux!) en faisait autant à la Mecque dont il s'empara en y arborant le drapeau blanc; il dirigea même le pèlerinage de l'an 200. A Médine, ce fut Mohammed ben Soleïmân ben Dâoud ben el-Hasan ben el-Hoseïn ben 'Alî ben Abi-Tâlîb (que le salut de Dieu soit sur eux!) qui prit la ville et adopta la couleur blanche. Dans le Yémen, on vit Ibrahîm ben Mousa ben Dja'far ben Moham-

<sup>1.</sup> C'est en 199 que cette révolte eut lieu, après la mort d'El-Amin.

<sup>2.</sup> Ajouter ici: ben Ibrahim; cf. Ibn-el-Athir, t. VI, p. 212.

<sup>3,</sup> Qor., ch. Lxi, v, 4.

med ben Mohammed se révolter, prendre le pays et déployer l'étendard blanc. En Syrie, 'Ali ben 'Abdallah ben Khâlid ben Yezid ben Mo'awiya se déclara indépendant en prêchant pour lui-même.

Tàhir et Harthama assiégèrent Mohammed el-Amin et combattirent ses partisans, pendant un an, à Bagdad. Ceuxci furent tués; la pénurie d'argent se fit sentir, et le pouvoir du khalife diminua. Tâhir écrivit à el-Ma'moun pour lui demander l'ordre de mettre à mort Mohammed : el-Ma'moun lui envoya une chemise dans laquelle on n'avait pas découpé de rond [à l'emplacement du col]; le général comprit que le khalife lui ordonnait de faire disparaître son frère. L'armée s'occupa spécialement du palais de Mohammed, qu'elle entoura. El-Amin s'adressa à Harthama pour lui demander une sauvegarde; ce général la lui accorda et lui garantit que les Musulmans y seraient fidèles. Tahir vint en hâte, et chargea un brûlot de naphte et de pierres; mais il chavira avec tout ce qui était dedans. Harthama monta dans une barque qui était là tout près, et Mohammed el-Amîn gagna à la nage la rivière de Baçra', où il fut arrêté par les partisans de Tâhir. Amené en présence de ce général, il fut exécuté la nuit même; sa tête fut envoyée au Khorasan. et le pouvoir tout entier passa entre les mains d'el-Ma'moun.

El-Ma'moun envoya chercher [l'imâm] 'Alî ben Mousa ben Dja'far, le fit venir au Khorasan, le déclara son héritier présomptif, lui donna le surnom de Rida et lui fit épouser sa fille Omm-Habiba. Il adopta la couleur verte pour ses vêtements et ses habits, ainsi que les drapeaux, et il ordonna d'abandonner la couleur noire. Cette mesure fut extrêmement pénible aux Hâchémites; les Abbassides se mirent en colère: « Le pouvoir sortira de notre famille pour passer aux mains de nos ennemis », dirent-ils; ils déposèrent el-Ma'moun et prêtèrent serment à Ibrahim ben

el-Mehdi, qu'ils décorèrent du nom d'el-Mobarek « le béni ».

El-Ma'moun se mit en route pour l'Irâq; arrivé à Sarakhs, il y fit mettre à mort traitreusement el-Fadl ben Sehl dans le bain. 'Ali ben Mousa er-Rida mourut à Tous et fut enterré auprès du tombeau de Haroun [er-Rachid]; on n'est pas d'accord au sujet de la cause de sa mort; les uns disent qu'il fut empoisonné, les autres qu'il mangea du raisin et en mourut.

El-Ma'moun entra à Bagdad portant encore la couleur verte; il ordonna d'y renoncer et de reprendre la couleur noire. Il déposa [son frère] el-Qàsim el-Mou'taman. Moḥammed el-Amin avait été mis à mort en l'an 198, à l'âge de vingt-huit ans et quelques jours, après un règne de quatre ans et quatre mois, plus quelques jours; on dit aussi cinq ans. Le poète' a dit:

Les tromperies du ministre, la débauche du souverain, la sottise du conseiller ont perdu l'empire.

Bekr est le conseiller, Fadl le ministre ; ils ajoutent à une situation qui suffirait à supprimer le chef!

C'est en l'année 202 que l'on prêta serment à Ibrahim ben el-Mehdi; il sortit pour aller rejoindre el-Hasan ben Sehl et le trouva à Wâsit. Ensuite el-Ma'moûn se fit prêter serment à Bagdad. Le règne d'Ibrahim avait duré un an et onze mois; el-Ma'moûn fit son entrée à Bagdad en l'an 204.

## ABDALLAH EL-MA'MOTIN

Ce sut donc en l'an 204 que l'on renouvela entre les mains d' 'Abdallah el-Ma'moun le serment d'allégeance déjà prêté

1. C'était un poète aveugle de Bagdad, connu sous le nom d'Alt ben Abi Talib, ce qui faisait de lui l'homonyme du gendre du prophète; cf. Mas'oùdt, Prairies d'or, t. VI, p. 488. Les deux vers cités sont les deux premiers de la poésie dont Tabart, III, 804, donne seize vers; au second, interversion dans le premier hémistiche, et dans le deuxième. نايدان au lieu de بريدان

à Merw lorsque son frère avait voulu le déposer. Il mena une bonne conduite, s'occupa des affaires du peuple, tint des séances pour juger les procès, dirigea la prière en personne et prononça lui-même la khotba. Il déposa son frère el-Qasim et fit prêter serment, en qualité d'héritier présomptif, en faveur de son autre frère Abou-Ishag el-Mo'tacim. Ses lettres étaient ainsi intitulées : « De la part d''Abdallah el-Ma'moun, prince des croyants, et de son frère [qui sera] khalife après lui, Abou-Ishaq el-Mo'taçim.» Il ordonna de soumettre à des examens les gâdis et les professeurs de traditions musulmanes'; son héraut proclama la suspension de la protection de la loi pour ceux qui parlaient de Mo'âwiya en bien et le préféraient à un quelconque des compagnons du prophète. Il revivifia la science antique, fit traduire [les ouvrages scientifiques] en arabe, et produisit au grand jour l'astronomie et la philosophie. Il était par lui-même un homme de merite, intelligent et d'un esprit vif; il avait la peau blanche que couvrait une rougeur, il avait de grandes pupilles noires, une longue barbe mince; un grain de beauté noir se montrait sur sa joue.

Abou-Ishaq [el-Mo'taçim] ordonna d'employer les Turcs au service; on achetait ces esclaves cent et deux cent mille [pièces d'argent] par tête.

Sous son règne, les Khorrémites se mirent en mouvement. Bâbek prétendit que l'esprit de Djâwidhân était entré en lui. Ele Ma'moun envoya contre lui Mohammed ben Homeïd, qui fut tué ainsi que la plus grande partie de ses soldats.

Une famine éprouva le peuple; le prix du boisseau [de blé] atteignit vingt pièces d'or. Avant cette famine, on avait aperçu une comète. A la suite de cette calamité, une mortalité subite enleva beaucoup de monde.

El-Ma'moun réussit à s'emparer d'Ibrahim ben el-Mehdi

<sup>1.</sup> Cf. Tabari, III, 1112. Il s'agissait de savoir s'ils admettaient que le Qoran fut créé.

<sup>2.</sup> Cf. Mas'oudi, Prairies d'or, t. VII, p. 90 (an 212).

qui était déguisé en femme et marchait flanqué de deux femmes; il lui pardonna, lui accorda sa sauvegarde, et l'invita à sa table'. Ibrahim a dit

Celui qui fait partage des belles qualités les a recueillies des reins d'Adam, en faveur du septième imâm (khalife).

Tu as pardonné à celui dont les pareils ne sont pas l'objet de pardon, sans qu'un intercesseur ait intercédé auprès de toi .

Il fit plus d'une incursion sur le territoire des Grecs et y conquit des forteresses et des citadelles; il mourut au cours d'une de ces expéditions, et fut transporté à Tarsous. Le poète a dit:

Ils l'ont laissé au tertre de Tarsoûs comme ils avaient laissé son père à Toûs.

Penses-tu que les étoiles aient été utiles à el-Ma'moûn ou à son ministre circonvenu 3 ?

C'était en 218, après un règne de vingt ans à partir du moment où fut tué Moḥammed [el-Amin]; il avait quarante-huit ans. Sa mère était une femme de Bâdhghis nommée Marâdjil. El-Ma'moùn avait été battu par son père pour quelque chose; aussi er-Raqqâchi', dans sa satire, a-t-il dit:

Ce n'est point une esclave, connaissant les négociants au marché, qui l'a enfanté;

Non, il n'a pas été puni, il n'a pas trahi, il n'a pas été tyran dans ses jugements.

- 1. Sur cette aventure, voir le mémoire que lui a consacré Barbier de Meynard dans le Journal Asiatique, mars-avril 1869.
  - 2. Cf. Mas'oudi, Prairies d'or, t. VII, p. 64.
- 3. Ces deux vers, intervertis et avec des variantes considérables, sont cités par Massoudt, id. op., t. VII, p. 101, et attribués par lui à Abou Sa'id Makhzoumi; cf. également Kitâb el-'Oyoun, éd. de Goeje et P. de Jong, p. 379; lbn Țiqțaqa, Fakhrî, p. 264 (cf. traduction E. Amar, p. 381); Yâqout, Geogr. Wörterbuch, au mot Tarsous.
  - 4. El Fadl ben 'Abd ec-Camad; cf. Aghant, t. XV, p. 35 et suiv.

## ABOU-ISHAQ EL-MO'TAÇIM BILLAH

Il s'appelait, ue son nom, Monammed ben Haroun, et il lui fut prêté serment en 218. Un grand nombre d'habitants de l''Irâq-'adjémi, des gens connus de Hamadhan, de Mâ-sabadhan, de Mihridjan-[Qadhaq], se convertirent à la religion des Khorrémites et formèrent des réunions. Le khalife envoya contre eux Ibrahim ben Ishaq ben Moç'ab, qui massacra soixante mille d'entre eux, et fit prisonniers soixante mille femmes et enfants; le reste s'enfuit sur le territoire des Grecs.

El-'Abbâs, fils d'el-Ma'moun, se révolta et invita le peuple à le reconnaître; beaucoup de généraux lui prêtèrent serment. El-Mo'taçim le fit emprisonner et ordonna de le maudire du haut des chaires; il lui donna le surnom de « maudit »; el-'Abbâs mourut en prison. Les Turcs firent du tumulte autour du khalife; il ordonna de rétablir les cabinets réservés dans les mosquées où se tenaient les prières solennelles; puis il décida de s'établir à Sâmarrâ où il se bâtit un palais qu'il adopta comme demeure. Il fit mettre à mort Bâbek le Khorrémite en l'an 223.

## HISTOIRE DE BÂBEK LE KHORRÉMITE

On rapporte qu'il n'avait pas encore atteint la maturité. Sa mère était une pauvre femme borgne d'un village de l'Adherbaidjân; un Nabatéen du Sawâd, nommé 'Abdallah, s'éprit d'elle; elle conçut de ses œuvres, et ce Nabatéen fut tué avant la naissance de Bâbek. Sa mère mit celui-ci au monde, et travailla pour gagner sa vie jusqu'à ce qu'il attei-

<sup>1.</sup> Ce récit est probablement tiré des Akhbar Babek de Waqid ben 'Amr et-Témimi, ouvrage aujourd'hui perdu qui a été résumé par le Fihrist, t. I, p. 343-344. Comparer celui de Tabari, III, p. 1232, ligne 8 et suiv.

gnit la somme de son effort; il devint un garçon circonspect; les gens du village louaient ses services pour patre leurs troupeaux, en lui donnant la nourriture et le vêtement. On prétendit que sa mère alla un jour lui porter à manger alors qu'il faisait la sieste à l'ombre d'un mur; elle vit les poils de son corps tout hérissés, et une goutte de sang découlant de l'extrémité de chaque poil. « Il arrivera de grandes choses à mon fils », dit-elle.

Il y avait, dans ces mêmes montagnes, un groupe de Khorrémites commandé par deux chess qui luttaient l'un contre l'autre et étaient toujours en opposition; l'un s'appelait Djawidhan et l'autre 'Imran'. Le premier, étant venu pour quelque affaire au village qu'habitait Babek, le vit et aperçut en lui, par le moyen de la physiognomonie, le caractère de la bravoure : il loua ses services à sa mère et l'emmena dans son canton. On dit que la femme de Djawidhan tomba amoureuse de lui, lui dévoila les secrets de son mari et lui donna la connaissance de ses trésors cachés. Il ne se passa que peu de temps avant qu'une guerre n'éclatât entre Djawidhan et 'Imran; le premier fut atteint d'une blessure dont il mourut. La femme de Djawidhan prétendit que son mari avait désigné Bâbek pour lui succéder au pouvoir, et que son esprit était passé chez celui-ci : « Ce que mon mari vous avait promis, dit-elle, la victoire et le triomphe, tout cela aura lieu, grâce à celui-ci » (car les Khorrémites, matin et soir, attendent toujours de se mettre en mouvement).

Le peuple de Djawidhan suivit Babek et crut au témoignage de la femme. Babek ordonna à ses partisans dans les cantons et les villages, qui y étaient en petit nombre et méprisés, et auxquels il avait distribué des sabres et des poignards, de rentrer dans leurs bourgades et leurs demeures, et d'attendre le dernier tiers de la nuit; à ce moment-là, ils

<sup>1.</sup> Abou 'Imran dans le Fihrist, loc. laud.

devaient se précipiter sur le peuple et ne laisser personne, homme, femme, garçon, enfant, proche ou éloigné, sans le tailler et le tuer. Ces gens agirent suivant l'ordre donné, et le matin les habitants de ces villages se trouvèrent tués par les mains des Khorrémites; on ne savait pas qui avait donné l'ordre de le faire et quel était le motif de cette exécution. Une terreur immense, une frayeur épouvantable s'emparèrent du peuple. Sans tarder, Bâbek les expédia dans les régions un peu plus éloignées pour y massacrer tout ce qu'ils y trouveraient, de quelque catégorie que ce fût, jeunes ou vieux, musulmans ou tributaires. Ses partisans s'endurcirent au massacre; les brigands, les routiers, les vauriens, les fauteurs de troubles. les adeptes de sectes dévoyées se joignirent à lui; ses troupes grossirent à ce point que les cavaliers s'y montèrent à vingt mille, sans compter les fantassins. Son autorité s'étendit sur des villes et des bourgades; il se mit à faire des exemples parmi le peuple, à brûler par l'incendie, à s'absorber dans les désordres, la cruauté et l'insouciance; il mit en déroute des armées nombreuses envoyées par le dépositaire du pouvoir exécutif, il fit exécuter un grand nombre de ses généraux. Certains livres affirment qu'il massacra, parmi les faits dont on a conservé le souvenir, un million d'êtres humains, hommes, femmes et enfants. On mentionne dans l'histoire que le total des personnes tuées par Babek s'éleva à deux cent cinquante-cinq mille cinq cents hommes; mais Dieu sait mieux la vérité!

El-Mo'taçim chargea el-Afchin de mener la campagne contre Babek; il lui confia le gouvernement de tout l''Irâq-'adjemi; il lui attribua un présent de dix mille dirhems pour chaque jour où il monterait à cheval, et de cinq mille pour chaque jour où il ne monterait pas, sans compter les rations, les cadeaux, les munitions, et tout ce qu'il pourrait retirer des finances de la province; au moment où il se mit en route, le khalife lui fit un don d'un million de dirhems.

El-Afchin le combattit pendant un an; Babek fut mis en déroute plus d'une fois, mais il revint à la charge pour enfin se réfugier à el-Bedhdh, qui est une ville très forte. Lorsque son destin fut près d'être achevé et que ses affaires devinrent gênées, il en sortit en fuyant avec sa famille et ses enfants, dans la direction de l'Arménie. Bien qu'il fût habillé en marchand, Sehl ben Sempad le chrétien, un des patrices de cette contrée, le reconnut. Ce Sehl avait été jadis fait prisonnier par lui, et il avait cherche à se racheter au moyen d'une somme considérable; mais Bàbek avait refusé. après avoir violé la mère, la sœur et la femme du prisonnier en sa présence; car c'est ainsi qu'agissait ce maudit, lorsqu'il avait fait prisonnier quelqu'un, avec les femmes de sa famille. Or Sehl le fit arrêter et l'envoya à el-Afchin. El-Mo'taçim avait institué une récompense de deux millions de dirhems en faveur de celui qui amènerait Bâbek vivant, et d'un million pour celui qui lui apporterait sa tête: en conséquence, el-Afchin fit remettre à Sehl ben Sempad deux millions de dirhems, et il lui donna l'autorisation de nommer les gouverneurs de sa région'.

El-Afchin envoya Babek à el-Mo'taçim, alors à Sâmarra; le khalife ordonna de lui couper les mains et les pieds et de le suspendre au pilori, en l'an 223. Certaines personnes prétendent que ce maudit Babek, quand on lui eut coupé les mains, éclaboussa son visage de son sang et se mit à rire, pour montrer aux assistants que ce supplice ne lui causait pas de douleur et que son esprit n'en sentait rien. La prise de Babek fut une des plus grandes victoires de l'islamisme; l'anniversaire du jour où il fut arrêté devint une fête pour les musulmans; c'était le vendredi 14 ramadan 223°. El-

<sup>1.</sup> Je crois que c'est la le sens; le verbe a embarrassé tous les auteurs de dictionnaires, sans en excepter Dozy.

<sup>2.</sup> Cette date est inexacte; il faut lire le vendredi 10 ramadan 222 (17 août 837), date, non de l'arrestation de Bâbek, mais de la prise d'el-Bedhdh; cf. Tabari, III, p. 1197, lignes 10 et 11.

Mo'taçim éleva el-Afchin à une haute dignité, le couronna d'une tiare et lui fit porter deux ceintures ornées de perles et de joyaux; il lui donna deux bracelets et vingt millions de dirhems; il ordonna aux poètes de le louer et se chargea de les récompenser. Voici des vers composés à cette occasion':

Toute gloire, en dehors des bienfaits dont il l'a comblé, appartient aux fils de Kaous', descendants des Persans.

El-Afchin n'est qu'un glaive que la prédestination divine a dégainé dans la main d'el-Mostaçim.

Il n'a laissé dans el-Bedhdh, en fait d'habitants, que des exemples semblables à ceux d'Irem.

Sous le règne de ce khalife, les Grecs se mirent en campagne et vinrent camper à Sozopétra; el-Mo'taçim marcha en personne contre eux, s'empara d'Amorium, massacra trente mille hommes et en fit prisonniers trente mille. A propos de cette victoire, et-Tà'î a dit:

Le sabre donne des nouvelles plus sûres que les livres.

Un autre poète a dit à la même occasion:

L'imam a dressé le minaret de la vraie religion, et a rendu muet la simandra d'Amorium.

La religion s'est trouvée raffermie, et le briquet de la bonne direction a fait jaillir du feu.

Abou-Harb el-Mobarqa se révolta en Syrie; le khalife envoya contre lui un corps expéditionnaire qui massacra vingt mille de ses partisans et l'amena à el-Motaçim, qui était alors à Samarra; on crucifia le rebelle, qui professait la croyance à la métempsycose.

Plus tard, el-Mo'taçim se fâcha contre el-Afchin, qui avait entretenu une correspondance avec Mâzyâr, ispeh-

1. Ces vers sont d'el-Hoséin ben ed-Dahhak el-Bahili, et ont été composés après la prise d'Amorium. Voir Tabari, III, p. 1256.

<sup>2.</sup> El-Afchin s'appelait Khaidhar ben Kaous; cf. Tabari, III, p. 1105, Dhahabi, Moschtabih, p. 181, note 3; Dinawari, el-Akhbar ef-Tiwal, p. 398, 1. 9.

bed du Tabaristan, et lui avait demandé de se déclarer en état de rébellion: car el-Afchin voulait transférer l'empire aux Persans. Le khalife le fit mettre à mort et crucifier en face de Bàbek. On s'aperçut qu'il n'avait pas été circoncis, et on retira de sa maison des idoles que l'on détruisit par le feu '.

El-Mo'taçim mourut en l'an 226, après un règne de huit ans et huit mois; il laissa huit fils et huit filles. C'est lui qui fit mettre à la question Ahmed ben Mohammed ben Hanbal (que Dieu soit satisfait de lui!) et le fit frapper à coups de fouet. Sous son règne mourut Ibrahim ben el-Mehdi. Ce khalife avait vécu quarante-huit ans.

## HÂROÛN EL-WÂTHIQ-BILLAH

On prêta serment à Hâroûn el-Wâthiq-billah, celui dont et-Tâ'î a dit: « Hâroûn, on dirait des hommes faibles (hâ-roûna), et il mourut. » Sous son règne, el-Bohtori se distingua comme prince des poètes; un feu s'avança de l'Orient, avec un bruit comme celui du vent; il entoura des maisons, qui furent incendiées; puis un vent violent le suivit, qui démolit des maisons; beaucoup de gens périrent de peur. El-Wâthiq mourut en l'an 232, après un règne de cinq ans et neuf mois, à l'âge de trente-deux ans.

## EL-MOTAWAKKIL 'ALA'LLÂH

Dja'far ben Abi-Ishaq, el-Motawakkil 'ala'llah, fut intronise et fit prêter serment en faveur de ses trois fils, Moham-

- 1. El-Afchin, originaire d'Ochrosana, était probablement bouddhiste d'origine et avait continué de pratiquer secrétement la religion de ses pères. Voir dans lbn-Khaldoùn, t. III, p. 268-269, de curieux détails sur son interrogatoire, qui ne se trouvent pas dans Tabari et ses continuateurs.
  - 2. Plutôt en 227; cf, Tabari, III, p. 1322; Ibn-el-Athir, t. VI, p. 373.

med ben Dja'far el-Montaçir billah, Ibrahim ben Dja'far el-Mo'ayyad billah, et Abou-'Abdallah ben Dja'far el-Mo'tazz billah; il institua la succession ainsi: d'abord el-Montaçir, ensuite el-Mo'tazz, et enfin el-Mo'ayyad; il leur donna à chacun le gouvernement de plusieurs provinces, l''Irâq, le Hedjaz et le Yémen à el-Montaçir, le Khorasân, Réi et l''lraq-'adjémi à el-Mo'tazz, les thèmes de Syrie à el-Mo'ayyad.

Sous son règne, Ishaq ben Isma'îl se révolta à Tiflis; le khalife envoya contre lui Boghâ l'ainé, qui mit à mort Ishaq et brûla la ville, bâtie entièrement de bois de sapin; l'incendie brûla plus de cinquante mille hommes'.

Un violent tremblement de terre agita le sol; le Djébel el-Aqra' se divisa en plusieurs morceaux et tomba dans la mer; la plupart des habitants de Lattaquié moururent de cet écroulement. Les étoiles s'émietterent [en tombant sur la terre].

El-Motawakkil fit sortir Ahmed ben Hanbal de prison, lui donna un présent et l'envoya à Bagdad. Il exila Ahmed ben Abi-Do'âd et saisit ses biens. Abou 'l-'Atâhiya a dit:

Si, dans tes opinions, on aime à retrouver la droiture, si ta ferme résolution s'appuie sur le concours divin,

Il y a dans l'étude de la jurisprudence, si tu t'y confines, assez d'occupation pour que tu ne sois pas tenté de dire : Le livre de Dieu est créé .

El-Motawakkil adressa aux habitants de Bagdud une lettre qui fut lue du haut des chaires, et qui prescrivait d'abandonner toute dispute au sujet du Qorân, toute personne disant qu'il était créé ou incréé devant être mise

<sup>1.</sup> Cf. Tabari, III, p. 1414 et suiv.; Ibn-el-Athir, t. VII, p. 44.

<sup>2.</sup> Le Casius, sur la côte de Syrie. Cf. [A. Socin], Palæstina und Syrien (Bædeker, 1875), p. 45. Détails plus circonstanciés dans Țabari, III, p. 1439.

<sup>3.</sup> Ces deux vers cités dans Tabari, III, p. 1411.

hors la loi. Yahya ben Aktham chargea Hassan ben Qals', qui était borgne, des fonctions de juge du canton oriental, et Sawwar ben 'Abdallah, qui était également borgne, de celles de juge du canton occidental. Un poète' s'écria:

J'ai vu, en fait de choses énormes, deux juges qui sont une nouveauté dans le monde.

Ils ont partagé la cécité en deux moitiés (ils sont deux moitiés d'aveugle), comme ils se sont partagé les fonctions de juge des deux quartiers de la ville.

Sous son règne, apparut à Sâmarra un homme qui s'appelait Mahmoud ben el-Faradj en-Naisâbourî, et qui prétendit être Dhou 'l-Qarnéin; il avait avec lui un Qorân dans lequel il avait écrit certaines paroles. Dix-sept hommes 'le suivirent dans cette croyance. On lui dit: « Comment, entre tant de monde, as-tu été choisir Dhou 'l-Qarnéin? » Il répondit: « Parce qu'il y a à Bagdad deux personnes qui se prétend ent prophètes, et qu'il m'a déplu d'être le troisième. » On lui donna quelques légers soufflets, et il se repentit, ainsi que ses adeptes '.

El-Motawakkil bâtit el-Motawakkiliyya, s'y transporta et la considéra comme sa résidence habituelle. Une nuit qu'il était ivre, il en fut pris par surprise et mis à mort. On a dit à ce propos:

Le temps de sa mort est arrivé, alors que ses yeux étaient endormis; que n'est-elle venue le trouver, alors que les lances étaient brisées!

Que ses ennemis ne sont-ils venus à visage découvert, tandis que le brandon de la guerre brûlait et que les braves échangeaient des coups de sabre ?

- 1. Hayyan ben Bichr dans Tabari, ibid.
- 2. El-Djammaz, d'après Tabart, III, p. 1412.
- 3. Vingt-sept, d'après Tabari, III, p. 1394; Ibn el-Athir, t. VII, p. 33.
- 4. Version différente dans les auteurs cités ci-dessus.
- 5. Vers de Yézid ben Mohammed el-Mohallebi, d'après Mas'oùdi, Prairies d'or, t. VII, p. 280, qui cite le premier, plus deux autres que ne donne pas notre texte.

Il fut tué l'an 247, après un règne de quatorze ans, dix mois et quelques jours, à l'âge de quarante ans. On dit que son fils el-Montaçir employa la ruse pour le faire périr, et qu'il ne vécut que six mois après lui. Di'bil ben 'Ali el-Khozà'i a rapporté, d'après el-Hasan, que celui-ci, la nuit où el-Motawakkil fut assassiné et el-Montaçir intronisé, [entendit] quelqu'un dire:

Il est mort un khalife que personne ne regrettera, il s'en est levé un autre dont personne ne se réjouira.

Le premier est passé, mais le mauvais augure le suit; le second s'est dressé, et en même temps le mauvais sort et la vie pénible.

#### EL-MONTAÇIR

La prestation de serment en faveur d'el-Montaçir fut le signal de la déposition d'el-Mo'tazz et d'el-Mo'ayyad. Il mourut au bout de six mois, à l'âge de vingt-quatre ans.

# [EL-MOSTA'ÎN-BILLAH]

Puis Ahmed ben Mohammed ben el-Mo'taçem fut intronisé; il fit jeter en prison el-Mo'tazz et el-Mo'ayyad, et relâcher el-Hasan, fils d'el-Afchin, ses frères et ses affranchis; il les revêtit de robes d'honneur. Il confia à Mohammed ben Tâhir ben 'Abdallah le gouvernement du Khorasân. Un tumulte s'éleva parmi les affranchis et les mercenaires, qui brisérent la porte de la prison, en firent sortir el-Mo'tazz et déposèrent el-Mosta'în, qui avait régné deux ans et neuf mois'. C'est sous son règne qu'el-Hasan ben Zéid se révolta au Tabaristan'.

<sup>1.</sup> Trois ans et huit ou neuf mois, selon Mas'oudi, id. op., t. VII, p. 324.

<sup>2.</sup> En 250. Sur cet événement, voir Tabart, III, p. 1523; Ibn-el-Athir, t. VII, p. 85; Mas'oùdi, id. op., t. VII, p. 842 et suivantes.

#### EL-MO'TAZZ

On reconnut comme khalife Abou-'Abdallah el-Mo'tazz; puis les Turcs et les Ferghaniens' s'assemblèrent et le déposèrent après un règne de quatre ans et neuf mois.

#### EL-MOHTADI

On prêta serment à el-Mohtadi-billah, Mohammed ben Haroun el-Wathiq, en l'an 255. Il fut assassiné en 256; il régna onze mois, jusqu'au moment où mourut el-Mo'tazz. Sous son règne, el-Borqo'i' se montra à Baçra et y réunit les Zendjs qui se terraient dans les contrées basses et marécageuses; son pouvoir devint considérable.

#### EL-MO'TAMID

Ensuite ce fut le tour d'el-Mo'tamid-'ala'llah, dont le nom était Ahmed ben Dja'far el-Motawakkil, en l'an 266'; parmi les descendants des khalifes, il y eut les fils d'el-Wâthiq, d'el-Mo'tazz, d'el-Motawakkil, d'el-Montaçir. d'el-Mosta'în, d'el-Mo'taçim, et d'el-Mo'tamid, qui prêtèrent serment entre ses mains. Il mourut en 279, après un règne de vingt-trois ans.

Pendant son khalifat, l'importance des Zendjs à Baçra devint considérable; el-Hasan ben Zéid s'empara de Réi, du Djourdjan et du Tabaristan'; Ya'qoûb ben el-Léith' se révolta dans le Sidjistan; Ahmed ben 'Abdallah el-Khodjis-

- 1. Mas'oudi, Prairies d'or, t. VII, p. 397, établit au contraire que le parti des Ferghaniens était opposé à celui des Turcs.
  - 2. Ce surnom du chef des Zendjs ne se trouve pas ailleurs.
  - 3. Lire 256.
  - 4. En 256 et 257; cf. Ibn-el-Athir, t. VII, p. 166, 171.
- 5. Surnommé eç-Çaffar (le chaudronnier), fondateur de la dynastie des Çaffarides.

tâni s'empara du Khorasan; Sarheb el-Djammâl se révolta, ainsi que ses frères Mançour et No'mān, et s'empara de Merw et de Sarakhs.

Deux Alides levèrent à Médine l'étendard de la révolte; l'un se nommait Mohammed et l'autre Hasan'. Ils firent un grand massacre des habitants de Médine, et réclamèrent aux survivants dix mille dinars; les femmes, les enfants, les faibles moururent de faim. On cessa de faire la prière pendant plusieurs semaines dans la mosquée du prophète. Les Bédouins mirent la main sur le voile de la Ka'ba et le pillèrent; puis ils allèrent retrouver les Zendjs à Baçra. Les tribus de Fézâra, de Qaïs et de Taï attaquèrent la caravane des pèlerins, la mirent au pillage, enlevèrent les femmes, emmenèrent les chameaux, et tuèrent énormément de monde; ceux qui en réchappèrent avaient un membre coupé ou une blessure.

Un Alide se révolta dans l'Adherbaidjan et prit le nom d'er-Râfi' billah; il s'empara de toute la province; il rassembla les Kurdes et les convia à l'erreur. Ahmed ben Touloun se déclara indépendant en Egypte et se révolta contre l'autorité exécutive. Râfi' [ben Harthama] ben A'yan causa des ravages dans les régions du Khorasan les plus lointaines. 'Abdallah, fils d'el-Wâthiq, alla trouver Ya'qoub ben el-Lêīth pour lui demander son appui contre el-Mo'tamid; c'est cette démarche qui incita Ya'qoub à venir attaquer Bagdad. Naçr ben Ahmed ben Asad' Châhân-Khodhâi fut l'objet d'une correspondance pour la province de Transoxiane. Chacun des personnages que nous venons de nommer a une histoire et une chronique.

El-Mo'tamid fit preter serment en faveur de son fils Dja'far

<sup>1.</sup> Lire 'Al1; ils étaient deux frères, fils d'el-Hoséin, d'ou probablement l'erreur de l'auteur ou du copiste. Cf. Ibn-el-Athir, t. VII, p. 289. Cette révolte eu lieu en 271.

<sup>2.</sup> Le Samanide. Sa généalogie est donnée par Ibn-el-Athir, t. VII, p. 192.

ben Ahmed et lui donna le titre de el-Mofawwad-ila'llah; il institua, comme héritier présomptif après son fils, son frère Abou-Ahmed el-Mowaffaq-billah. A la mort de ce dernier, el-Mo'tamid destitua son fils el-Mofawwad et assura l'héritage à Abou 'l-'Abbàs, fils d'el-Mowaffaq, qu'il décora du titre d'el-Mo'tadid-billah. El-Mo'tamid mourut en 279.

## EL-MO'TADID

La même année, on prêta serment à el-Mo'tadid-billah, qui mourut en 286', après un règne de six ans, six mois et vingt jours. De son temps, Zikrôyè ben Mihrôyè, à la tête de la tribu de Kelb, vint attaquer la caravane des pèlerins, les massacra et enleva les femmes et les enfants: puis il marcha sur Koûfa. Le sultan leva contre lui un corps expéditionnaire; Zikrôyè lutta pendant cinq mois, puis il fut pris, conduit à Bagdad pour être montré au public en guise de punition, et enfin enfermé dans une prison où il mourut. Après sa mort, son corps fut mis au pilori, puis volé par les Qarmates.

#### **EL-MOKTAFI**

El-Moktafi-billah, 'Ali ben Ahmed fut ensuite reconnu comme khalife; il resta en fonctions cinq ans, sept mois et quelques jours; il mourut en 294'; il portait la konya d'Abou-Mohammed.

- 1. Date erronée; lire 289, et neuf ans pour le règne de ce khalife. Cf. Mas'oùdi, *Prairies d'or*, t. VIII, p. 113; *Fakhri*, éd. Derenbourg, p. 349; trad. Amar, p. 444; Ibn-el-Athir, t. VII, p. 354.
- 2. Sur ces événements, voir Ibn-el-Athir, t. VII, p. 353, 374, 378, et Cl. Huart, Histoire des Arabes, t. I, p. 335.
- 3. Date inexacte; lire 295, et porter à six ans sept mois le règne d'el-Moktaft. Cf. Mas'oùdi, *Prairies d'or*, t. VIII, p. 214, *Fakhrt*, &d. Derenbourg, p. 351; trad. Amar, p. 447 (la date de 296 est une faute typographique); Ibn·el-Athfr, t. VIII, p. 6.

#### EL-MOQTADIR

Après lui, el-Moqtadir-billah Abou 'l-Fadl Djâ'far monta sur le trône; jamais un plus jeune prince n'avait été reconnu comme khalife'. Sous son règne, les affaires du khalifat se gâtèrent. Il régna vingt-cinq ans'.

#### EL-QÅHIR

El-Qàhir-billah eut les yeux crevés; il ne régna qu'un an et six mois.

### ER-RÂDI

Er-Radi-billah, Mohammed ben Dja'far el-Moqtadir, fut ensuite intronisé et règna sept ans 3.

#### EL-MOTTAQI

El-Mottaqi-billah, Ibrahim ben Dja'far el-Moqtadir, fut un souverain intègre.

#### **EL-MOSTAKFI**

Il fut déposé et eut les yeux crevés '.

- 1. Il avait treize ans.
- 2. Moins deux semaines.
- 3. Moins trois semaines. Sur le nom d'Ahmed que lui donne le Fakhri, voir une note de M. E. Amar, p. 484, n. 3 de sa traduction. Quant à le croire fils d'el-Mo'tadid, c'est une erreur du Fakhri que n'a pas relevée le traducteur.
- 4. Sur les ordres du Bouïde Mo'izz ed-daula, auquel il avait confié les fonctions d'émir el-omarà. Cf. Fakhri, éd. Derenbourg, p. 389; trad. Amar, p. 498.

## EL-MOTI

El-Moțî'-billah fut intronisé huit jours avant la fin de djoumâda II 334' et abdiqua le mercredi 13 dhou 'l-qa'dé'; il s'entêta et se déposa lui-même sans y être forcé'.

- 1. Le jeudi 12, dit Ibn-el-Athir, t. VJII, p 339, l. 8; lire probablement jeudi 22.
- 2. Même date, sans indication de férie, dans Ibn-el-Athir, t. VIII, p. 469, 1. 2.
- 3 L'abdication d'el-Moți ayant eu lieu en 363, et la date de la composition du Liere de la Création étant 355, il faut que ces derniers mots aient été ajoutés par le copiste.

## ADDITIONS ET CORRECTIONS

Texte arabe, p. 81, ligne 11. La comparaison de ce passage avec Al-Ja'qubi, Historiw, t. II, p. 441, l. 9, montre qu'il faut suppléer vi avant le nom de Salît; el-Mançour reproche à Abou-Moslim de s'être fait passer, non pour Salît lui-même, mais pour un de ses enfants. Corriger en conséquence la traduction, p. 81, l. 11.

Texte français, p. 83. Retrancher Abou devant le nom d'el-Héltham ben Mo'àwiya; ce nom était déjà cité correctement t. V, p. 138.

P. 116. Le nom complet d'Abou-Harb el-Mobarqa' est Abou-Harb Tèmim el-Lakhmi, Al-Ja'qubi, *Historia*, t. II, p. 586.

# INDEX GÉNÉRAL

## DES SIX VOLUMES

- AARON, frère de Moïse, III, p. 4, 53, 85, 88 et suiv., 94, 95; IV, p. 121, 222.
- ABÂBIL (oiseaux), III, p. 188.
- 'ABADA ben Mas'oud, IV, p. 179.
- Abâpites, Abâpiyya, secte khâridjite, V, 141, 146; VI, p. 67.
- ABÂKHA, nom de la mère de Moïse, III, p. 83.
- 'ABALAT, surnom des enfants d''Abd-Chems, IV, p. 104.
- ABÂN. traditionniste, I, p. 163; II, p. 54; V, p. 17.
- ABÂN ben Çâlib, II, p. 162.
- ABÂN ben Ḥamtd el-Lāḥiqī, poète, vers cités, IV, p. 43; VI, p. 104.
- ABÂN ben Merwân, VI, p. 29.
- ABÂN ben 'Othman, fils du khalife, V, p. 83, 220.
- ABAN ben Taghlib, II, p. 97.
- ABARKOUH, ville du Fârs, III, p. 57.
- ABÂTIH, section des Qoréschites, IV, p. 103.
- 'ABBAD, fils d'Abd-Manaf, IV, p. 104.
- 'Aввар ben Soleiman, docteur mo'tazelite, V, p. 151.
- ABBâdân, ville de Babylonie, IV, p. 54.
- 'ABBâDIYYA, secte mo'tazélite, V, p. 149, 151.

- 'ABBAS (lire IBN-) II, p. 97.
- el-'Abbàs, fils d''Abd-el-Mottalib, III, p. 65; IV, p. 121, 175, 179, 180, 181, 216, 217, 219; V, p. 7, 8, 25, 64, 67, 69, 71, 74, 78, 101, 108, 138, 178, 195; VI, p. 57, 88. Vers cités, II, p. 195; V, p. 29. Ses enfants, V, p. 8. Épouse Omm el-Fadl, sœur de Maimouna, V, p. 15. Son fils 'Abdallah, V, p. 221, 226, 236. Sa maison ajoutée à la mosquée de Médine, IV, p. 81.
- 'ABBAS (Enfants ou descendants d'), II, p. 158, 164.
- el-'Abbas, fils d''Alt, V, p. 77.
- el-'ABBâs, fils d'el-Ma'moûn, VI, p. 112.
- el-'ABBâs ben Mirdås es-Solami. poète, vers cités, IV, p. 220, 221; V, p. 111.
- el-'ABBAs es-Serradj, traditionniste, II, p. 93.
- el-'ABBAS (Fadl, fils d'), V, p. 61.
- 'ABBASA, sœur de Hâroûn er-Rachid, VI, p. 103.
- 'ABBASSIDES, V, p. 126; VI, p. 56, 57 et suiv., 94, 108. (Puis-ance des) censée prophétisée par le Qorán, II, p. 153.
- 'ABD, fils de Qoçayy, IV, p. 103, 118.

- 'ABDALLAH, nom donné par le prophète à Abou-Bekr, V, p. 79.
- 'ABDALLAH, fils du prophète, IV, p. 130.
- 'ABDALLAH l'ainé, fils d''Othmân ben 'Affân et de Roqayya, tué par un coq, V, p. 19, 22, 83.
- 'ABDALLAH le cadet, fils d''Othmân, V, p. 83.
- 'ABDALLAH, nom de l'Antéchrist, II, p. 166.
- 'ABDALLAH, Nabatéen du Sawâd, père de Bâbek, V. p. 112.
- 'ABDALLAH el-Ḥabr, père d' 'All es-Sedjdjåd, V, p. 88.
- 'ABDALLAH ben el-'Abbâs, traditionniste, III, p. 13; V, p, 8, 15, 108, 130, 143, 198, 222, 227, 235; VI, p. 57. Voir Ibn-'Abbâs.
- 'ABDALLAH ben 'Abdallah ben 'Omar, V, p. 94.
- 'ABDALLAH ben 'Abd-el-Asad, nom d'Abou-Salama, frère de lait du prophète, V, p. 98.
- 'ABDALLAR ben 'Abd-el-Mélik, fils du khalife, VI, p. 37.
- 'ABDALLAH, fils d''Abd-el-Mottalib et père du prophète, IV, p. 108 et suiv.; V, p. 5, 6, 7, 8, 17, 84.
- 'ABDALLAH ben Abi-Hadrad, IV, p. 212.
- 'ABDALLAH ben Abi-Rabi'a, envoyé des Qoréichites en Abyssinie, lV, p. 141 et suivantes.
- 'ABDALLAH, fils d'Abou-Bekr, IV, p. 168; V, p. 80.
- 'ABDALLAH, fils d'Abou-Râfi', V, p. 25.
- 'ABDALLAH ben Abi 's-Sarh el-Qoracht, V, p. 128.
- 'ABDALLAH, fils d''Alt, V, p. 77.
- 'ABDALLAH, fils d''Alt, fils d''Abdallah ben el-'Abbâs, V, p. 109; VI, p. 66, 70 et suiv., 76, 77, 78.
- 'ABDALLAH ben 'Âmir el-Azdî, chef

- des Sabéens, III, p. 136, 137. Voir 'Amr ben 'Âmir Mozaïqiya.
- 'ABDALLAH ben 'Amir ben Koréiz, compagnon du prophète, general arabe, III, p. 176; V, p. 113, 203 et suiv., 217; VI, p. 1, 2, 3. Il reconstruit en argile la mosquée de Baçra, IV, p. 84.
- 'ABDALLAH ben 'Amr, nom d'Abou-Horéïra, V, p. 117.
- 'ABDALLAH ben 'Amr ben el-'Âç, V, p. 110; VI, p. 4.
- 'ABDALLAH ben el-Az'ar, un des hypocrites de Medine, IV, p. 169.
- 'ABDALLAH ben Çoûrt, juif de Mêdine, IV, p. 169.
- 'ABDALLAH ben Damar el-Ḥaḍrami, père d'el-'Ala, V, p. 105.
- 'ABDALLAH ben Dja'far ben Abi-Tâlib, V, p. 12, 101; VI, p. 58 — Épouse une fille d'Alt, V, p. 78.
- 'ABDALLAH ben Djahch, IV, p. 137, 172; V, p. 9.
- 'ABDALLAH ben Djobéïr, IV, p. 188, 189, 191; V, p. 125.
- 'ABDALLAH ben Djod'an, IV, p. 128; V, p. 103.
- 'ABDALLAH ben el-Ḥārith, frère de lait du prophète, IV, p. 125; V, p. 9.
- 'ABDALLAH ben el-Ḥārith ben Qaïs, vers cités, lV, p. 141.
- 'ABDALLAH ben el-Ḥārith [Abou-Dho'aïb], père de Ḥalima, V, p. 9.
- 'ABDALLAH ben el-Ḥasan, petit-fils d''Alt, II, p. 89; VI, p. 84.
- 'ABDALLAH ben Hodhafa es Sahmi, envoyé par Mahomei a Khosrau-Parwiz, III, p. 173; IV, p. 212, 224.
- 'ABDALLAH ben el-Hosein ben el-Hasan, Vi, p. 67.
- 'ABDALLAH ben el-Kawwâ, directeur de la prière chez les Khâridjites, V, p. 143, 227, 230.

- 'ABDALLAH ben Kéïsân, traditionniste, IV, p. 124.
- 'ABDALLAH ben Khalid ben Asid ben Raii'a, V, p. 208.
- 'ABDALLAH ben Khazim, gouverneur du Khorasan, VI, p. 24, 27, 28.
- 'ABDALLAH ben Lobana, traditionniste, II, p. 155.
- 'ABDALLAH ben Malik, VI, p. 101.
- 'Abbasside, nom du khalife el-Mançour, VI, p. 90.
- 'ABDALLAH el-Ma'moun, le khalife, VI, p. 104, 105, 109 et suivantes.
- 'ABDALLAH ben Mas'oûd, traditionniste, II, p. 93, 94, 161, 181; III, p. 65; IV, p. 137, 192; V, p. 61, 97, 99, 189, 210, 212. — Voir Ibn-Mas'oùd.
- 'ABDALLAH ben el-Mobârek, traditionniste, II, p. 153.
- 'Abballah ben Mohammed el-Abhari, docteur mo'tazélite, V, p. 150.
- 'Abdallah ben Mohammed Abou-Hachem, fils de Mohammed ben el-Ḥanafiyya, V, p. 78.
- 'ABDALLAH ben Moslim ben Qotérba, auteur du Licre des Connaissances, II, p. 138. — Voir Ibn-Qotérba.
- 'ABDALLAH ben Morra, traditionniste, II, p. 94.
- 'ABDALLAH ben el-Mout', gouverneur de Koûfa pour 'Abdallah ben ez-Zobeïr, VI, p. 21.
- 'ABDALLAH ben Obayy Ibn-Saloùl el-Khazradjt, chef du parti hypocrite à Médine, IV, p. 114, 169, 184, 187, 201.
- 'ABDALLAH ben 'Omar, fils du khalife et traditionniste, I, p. 186, 194; II, p. 40, 95, 98, 145, 152, 164, 174, 181; IV, p. 92; V, p. 93, 130, 132, 169, 198, 217, 232, 234; VI, p. 6. Voir Ibn-'Omar.

- 'ABDALLAH ben Onéïs, IV, p. 206.
- 'ABDALLAH ben Oréiqit el-Leïthi, guide de Mahomet à sa sortie de la Mecque, IV, p. 160.
- 'ABDALLAH ben 'Otba ben Mas'oùd, VI, p 39.
- 'ABDALLAH, fils d'Othman ben 'Affan et de Roqayva, fille du prophète, IV, p 200.
- \*Abdallah ben Qaïs, nom d'Abou-Mousa el-Ach'ari, V, p. 104.
- 'ABDALLAH ben Qami'a, IV, p. 190.
- ABDALLAH ben Rawaha, IV, p. 156, 178, 199, 207, 214, 215; V, p. 39, 122, 123. Vers cités, IV, p. 199.
- 'ABDALLAH ben Sabâ, fondateur d'une secte chi'îte, V, p. 131, 135.
- ABDALLAH ben Sa'd ben Abt-Sarl, IV, p. 217, V, p. 199, 206, 207, 208.
- ABDALLAH ben Sélâm, traditionniste d'origine juive, I, p. 139; II, p. 3; V, p. 123, 124. — Voir Ibn-Sélâm.
- 'Abdallah ben Tähir, IV, p. 74, 196.
- 'ABDALLAH ben Wahb er-Rasibt, chef des Kharidjites, V, p. 143, 144, 230.
- 'ABDALLAH, fils d'el-Wâthiq, VI, p. 182.
- 'ABDALLAH ben Yezid, traditionniste, II, p. 181.
- 'ABDALLAH ben Zam'a ben el-Aswad ben el-Mottalib, V, p. 63.
- 'ABDALLAH ben Zéïd, inventeur de l'adhán ou appel à la prière, IV, p. 174; V, p. 172.
- 'ABDALLAH ben ez-Ziba'rà, poète, vers cités, III, p. 189.
- 'ABDALLAH ben ez-Zobeir, II, p. 176; IV, p. 79, 171; V, p. 81, 86, 93, 108, 219; VI, p. 7, 9, 14 et suiv., 21, 25, 26, 27.
- 'ABDALLAH ben ez-Zobelr ben 'Abdel-Mottalib, V, p. 8.

- 'ABDALLAH ben ez-Zobéir el-Asadi, vers cités, VI, p. 32.
- 'ABD EL-ACHALL, IV, p. 194.
- 'ABD-EL-ASAD ben Hilâl el-Makhzoûmt, gendre d''Abd-el-Moţţalib, V, p. 8.
- 'ABD-EL-Aziz ben Merwan, V, p. 94; VI, p. 47, 55.
- 'ABD-CHEMS, nom d'Abou-Horeïra, V, p. 117.
- 'ABD-CHEMS, fils d''Abd-Manâf, IV, p. 104.
- 'ABD-CHEMS, fils d'Abou-Lahab, V, p. 8.
- 'ABD-CHEMS, nom propre de Saba, ancêtre des Sabéens, III, p. 136; IV, p. 110.
- 'Abb-Ed-Dâr, fils de Qoçayy, IV, p. 103, 119, 120. — (Les fils d'), IV, p. 188.
- 'Abd-el-Djabbar ben 'Abd-er-Raḥman el-Ḥārithi, gouverneur du Khorasan, VI, p. 83.
- 'ABD-EL-DIABBAR ben el-'Ala, traditionniste, II, p. 96.
- 'Abd-el-Ḥamid ben 'Abd-er-Raḥman ben Zeid ben el-Khaṇab, gouverneur de l'Irâq, VI, p. 58.
- 'ABD-EL-Ka'BA, nom d'Abou-Bekr, V, p. 79.
- 'ABD-Kolâl ben Mothawwib, roi du Yémen, III, p. 181.
- 'ABD-Manar, nom d'Abou-Talib, V, p. 7.
- 'ABD-Manar, fils du prophète et de Khadidja, IV, p. 130; V, p. 17.
- 'ABD-MANAF, fils de Qoçayy, IV, p. 103, 104, 107, 118. — (Pensions des descendants d'), V, p. 178.
- 'ABD-Manât, fils de Kinâna, IV, p. 102.
- 'ABD-EL-MÉLIK ben Hichâm, V. p. 12.
- 'ABD-EL-MÉLIK ben Merwan, khalife oméyyade, V, p. 80, 134; VI,

- p. 20, 24 et suiv., 29, 31, 33, 35 et suiv., 58.
- 'ABD-EL-MÉLIK ben 'Omélr el-Léithi, VI, p. 24.
- 'ABD-EL-MÉLIK, fils d''Othman, V, p. 83.
- 'ABD-EL-Méstip ben Çaloubâ le Ghassânide, V, p. 176.
- 'ABD-EL-MOTTALIB, fils de Hâchem et grand-père de Mahomet, III, p. 171, 188; IV, p. 79, 105 et suiv., 121, 124, 125; V, p. 5, 74; VI, p. 88. — (Les fils d'), IV, p. 143, 220, 221; V, p. 7.
- 'ABD-FL-Moun'im ben Idris, traditionniste, II, p. 142.
- 'ABD-EL-'Ozzà, fils de Qoçayy, IV, 103, 104, 118.
- 'ABD-EL-QADDOUS, traditionniste, II, p. 151.
- 'ABD-EL-QAI'S, tribu, IV, p. 192; V, p. 38, 191.
- 'ABD-ER-RABB EL-KÉBIR, chef khâridjite, VI, p. 33.
- 'ABD-ER-RAHMAN (Père d'), surnom d''Abdallah ben Mas'oùd, II, p. 181.
- 'ABD-ER-RAHMAN, fils d'el-'Abbâs, V, p. 8.
- 'ABD-ER-RAHMAN, fils d''Abdallah ben Mas'oûd, V, p. 99.
- 'ABD-ER-RAHMAN, filsd Abou-Bekr, V, p. 13, 80; VI, p. 7.
- 'ABD-ER-RAHMAN ben el-Ach'ath, V, p. 113; VI, p. 35, 38, 39. Il se révolte contre el-Hadjdjadj, II, p. 164, 165.
- 'ABD-ER-RAHMAN ('Abd-er-Rahm) ben Ahmed el-Marwazi, traditionniste demeurant à Merw, I, p. 136; II, p. 93.
- 'ABD-ER-RAHMAN ben el-Aswad ben 'Abd-Yaghoûth, V, p. 232.
- 'ABD-ER-RAHMAN ben 'Attâb ben Asid, V, p. 110, 111.
- 'ABD-ER-RAHMAN ben 'Auf, com-

- pagnon du prophète, IV, p. 136, 207; V, p. 25, 80, 89, 197 et suiv.
- 'Abd-ен-Rанмаn ben Çakhr, nom d'Abou-Horéira, V, p. 117.
- 'Abd-er-Ramman ben Djobair, II, p. 151.
- 'ABD-ER-RAHMAN ben Hanbal el-Djomalii, vers cités, V, p. 208.
- 'ABD-ER-RAHMAN ben el-Hasan, II, p. 152.
- 'ABD-ER-RAHMAN ben Ḥassan, fils du poète et de Chirin (Sirin), sœur de Marie la Copte, V, p. 18, 124. — Vers cité, VI, p. 24.
- 'ABD-ER-RAHMAN ben Ka'b ben Mâlik, II, p. 95.
- 'ABD-ER-RAHMAN, fils de Mo'âwiya ben Hichâm ben 'Abd-el-Mélik, fonde la dynastie des Oméyyades d'Espagne, IV, p. 69; VI, p. 87, 88.
- 'ABD-ER-RAHMAN ben Moldjam, assassin d''Alt, V, p. 236, 237. Voir *Ibn-Moldjam*.
- 'ABD-ER-RAHMAN ben Moslim, nom d'Abou-Moslim, VI, p. 92.
- 'ABD-ER-RAHMAN ben No'aim el-Ghifari, gouverneur du Khorasan, VI, p. 48.
- 'Abd-er-Rahman ben 'Odéis el-Balawi, V, p. 210.
- 'ABD-ER-RAHMAN ben Samora el-Qoracht, compagnon du prophète, s'empare de Zarandi, VI, p. 44.
- 'ABD-ER-RAHMAN ben Zeid ben Aslam, traditionniste, III, p. 61.
- 'ABD-ER-RAZZÁQ, traditionniste, II, p. 164; V, p. 137, 138.
- 'ABD-BL-WAHHAB, chef des Mopammira, VI, p. 96.
- 'ABD-EL-WAHHAB ben 'Ata el-Khaffai, commentateur du Qoran, II, p. 156.
- 'ABD-YALLL, fils d' 'Amr, chef de la tribu de Thaqtf, IV, p. 145.

- 'ABDASI, localité sur le Tigre, IV, p. 70.
- Abdias, prophète d'Israël, III, p. 6. Abel, III, p. 12.
- ÅBESKON (Port d'), IV, p. 62.
- 'ÂBESKON, nom de la mer Caspienne, IV, p. 52.
- el-ABHARI ('Abdallah ben Moḥammed), V, p. 150.
- Abi-Borda (Abou), fils d'Abou-Mousà el-Ach'ari, VI, p. 39.
- 'ABID ben el-Abraç, poète anté-islamisme, III, p. 206.
- ABIGAÏL, prophétesse, II, p. 109; III, p. 6.
- Abikhemni, fausse leçon pour m'naḥmānā, V, p. 31 et note 6.
- ABIWERD, ville du Khorasan, IV, p. 75; VI, p. 101.
- 'ABLA, épouse d''Abd-Chems, IV, p. 104.
- el-Ablaq, château de Téimâ, IV, p. 66.
- Abna (Race des), V, p. 164.
- Abou 'L-'Abbâs, konya d''Abdallah ben el-'Abbâs, V, p. 108.
- ABOU 'L-'ABBÂS 'Abdallah es-Saffâḥ, khalife abbasside, II, p. 158; IV, p. 97; V, p. 109; VI, p. 59, 60, 66, 69 et suiv., 84, 88, 90, 102.
- ABOU'L-'ABBÂS es-Sâmiri, V, p. 155.
- ABOU 'L-'ABBAS es-Serradj, II, p. 154.
- ABOU'L-'ABBAS, fils d'el-Mowaffaq, reçoit le titre d'el-Mo'tadid-billaḥ, VI, p. 123.
- ABOU-'ABDALLAH, SURNOM d'el-Hoséin, VI, p. 7, 10. — Surnom d''Amr ben el-'Âç, V, p. 234. — Surnom de Selman, V, p. 114. — Surnom de Thauban, V, p. 25. — Surnom d'ez-Zobéir ben el-'Awwam, V, p. 85, 220.
- ABOU-'ABDALLAH ben Dja'far (el-

- Mo'tazz-billah), fils d'el-Motawakkil, VI, p. 118, 121.
- ABOU-'ABDALLAH ben Kollâb, traditionniste, V, p. 158.
- ABOU-'ABDALLAH el-Mâzinî possédait une copie du Pentateuque, V, p. 30.
- ABOU-'ABD-ER-RAHMAN, surnom d''Abdallah, fils d''Omar, V, p. 93.
- ABOU- ABD-ER-RAHMAN el-Andalost raconte une incursion des Turcs (Normands) en Espagne, IV, p. 61.
- Abou-'Abd-er-Rauman el-Badjalt, traditionniste, cité, I, p. 136.
- Abou-'Abd-er-Rahman ben Thatlaba, IV, p. 155; V, p. 118.
- Авои 'L-'Âç, fils du grand Oméyya, IV, p. 104.
- Авои 'L-'Âç ben Hichâm (el-'Âç), frère d'Abou-Djehl, IV, p. 182.
- ABOU'L-'¢ el-Qâşim ben er-Rébi', gendre de Mahomet, IV, p. 168, 179; V, 19, 20, 21.
- Авои-'Âut, Abádite, VI, p. 87.
- ΑΒΟU-'ΑΓΑΚ, IV, p. 182, 183.
- ABOU-AHMED, frère d'Abdallah ben Djahch, IV, p. 137.
- ABOU-AHMED el-Mowaffaq-billah, frère d'el-Mo'tamid, VI, p. 123.
- ABOU 'L-AHWAÇ, traditionniste, II, p. 93.
- ABOU-'ALI el-Djobbá'i, docteur mo'tazélite, V, p. 150, 151.
- ABOU 'L-'ÂLIYA, traditionniste, II, p. 150, 153, 179, 184.
- ABOU'L-'ALIYYA, commentateur du Qorân, cité, I, p. 180.
- Abou-'Âmir, surnom d'el-Moundhir, fils d'en-No'mân, III, p. 203.
- ABOU-'ÂMIR le moine, V, p. 128.
- ABOU-'ÂMIR el-'Âmilt, V, p. 224.
- ABOU-'ÂMIR el-Fâsiq, IV, p. 189.
- Abou-'Ama, fils du grand Oméyya, IV, p. 104.

- Abou-'Amr, konya de Djérir, V, p. 185.
- ABOU-'AMR ben el-'Alâ, traditionniste, IV, p. 126.
- Abou-'Arafa el-Ḥaḍrami, syrien, VI, p. 28.
- ABOU-ASMA er-Rahbt, traditionniste, II, p. 156, 158.
- ABOU L-Aswad es-Solami, V, p. 223.
- ABOU 'L-'ATÁHIYA, poète, vers cités, VI, p. 97, 118.
- ABOU 'L-A'WAR es-Solami, IV, p. 203.
- ABOU-AYYOOB el-Ançâri, IV, p. 80, 168; V, p. 122, 235. Mort sous les murs de Constantinople, VI, p. 6.
- Abou 'L-Bakhtart ben Hichâm, IV, p. 138.
- ABOU-BAKRA Nofar' ben el-Harith, esclave du prophète, V, p. 23. Sa famille, VI, p. 94, 95.
- ABOU-BARÂ, le joûteur de lances, IV, p. 197.
- Abou-Barza el-Aslami, IV, p. 13.
- Abou-Beihas Heiçam ben Djâbir, fondateur d'une secte khâridjite, V, p. 145.
- ABOU BEKR, le Véridique, IV, p. 136, 141, 148, 153, 157, 159 et suiv., 167, 168, 176, 178, 180, 192, 201, 210, 215, 216, 220, 223; V, p. 22, 61, 63, 64, 66 et suiv., 74, 76, 79 et suiv., 84 et suiv., 90, 91, 95, 98, 101, 111, 113, 119, 121, 128, 129, 131, 139, 140, 157, 161 et suiv., 169, 170, 176, 177, 178, 192, 199, 210, 233, 243; VI, p. 51, 60. Son khalifat, V, p. 161 et suiv. (Vers attribués à), IV, p. 173.
- ABOU-BEKR, konya d''Abdallah ben ez-Zobeîr, V, p. 86; VI, p. 14, 27.
- ABOU-BEKR, tils d''Alt, V, p. 76.
- ABOU BEKR ben 'Abdallah ben Abi-Moleïka, V, p. 64.

- Abou-Beke ben 'Ayyach, traditionniste, II, p. 160.
- ABOU-BEKR el-Ikhchtd1, docteur mo'tazélite, V, p. 150.
- ABOU-BEKR ben Zayyan, traditionniste, cité, I, p. 136.
- Abou-Bichr Matta ben Younous, traditionniste, I, p. 137; II, p. 93.
- ABOU-BORDA, fils d'Abou-Moûsà el-Ach'art, V, p. 104; VI, p. 40.
- ABOU-ÇÂLIH ben Badhan, traditionniste, II, p. 94, 96, 102, 154, 187, 195; V. p. 108.
- Abou-Chadjara el-Hadrami, II, p. 147.
- ABOU-CHAHMA, fils d'Omar, V, p. 93, 94.
- Abou 'ch-Chic, poète, vers cités, VI, p. 105.
- ABOU-DAOOD Khâlid ben Ibrahtm edh-Dhohlt, gouverneur du Khorasan pour el-Mançour, VI, p. 74, 75, 82, 83.
- AROU'D-DERDA, sa prédication à l'occasion d'un tremblement de terre à Damas, II, p. 35.
- ABOU-DHARR el-Ghifári, compagnon du prophète, V, p. 42, 95, 96, 97, 127, 130, 132, 209, 212.
- ABOU-DJABIR, traditionniste, II, p. 150.
- Abou-Djād (Lettres de l'), V, p. 148.

   Prétendu roi de Madyan, III, p. 79.
- ABOU-DJA'FAR el-Ahwal, surnommé le Démon de la Voûte, docteur anthropomorphiste; son opinion sur la nature du corps de Dieu, V, p. 77. Voir Chéitan et-Tâq et Démon de la Voûte.
- ABOU-DJA'FAR el-Mançoûr, khalife abbasside, II, p. 158; IV, p. 29, 80; V, p. 109, 138; VI, p. 59, 66, 70, 71, 75 et suiv., 87, 90 et suiv. — Il fonde Baghdad, IV, p. 96.
- ABOU-DJA'FAR er-Råzt, traditionniste, II, p. 143, 184.

- ABOU-DJEHL ben Hicham el-Makhzoumi, surnommé Abou 'l-Ḥa-kam, IV, p. 138, 145, 156 et suiv., 171, 175, 178 et suiv.; V, p. 91, 99, 100, 111.
- ABOU-DJELDA, traditionniste, II, p. 150.
- ABOU-DODJANA, IV, p. 189.
- Авои 'p-DoнA, traditionniste, cité, I, p. 136.
- ABOU-DOLÂMA, poète, vers cités, VI, p. 88, 89, 90.
- ABOU-DOMÉTRA, esclave du prophète, V, p. 23, 26.
- ABOU'L-FADL, konya d'el-'Abbas, V, p. 108.
- Abou 'L-Fapl Dja'far el-Moqtadirbillah, khalife abbasside, VI, p. 124.
- ABOU 'L-GHAMOÛÇ, poète contemporain du prophète, vers cités, II, p. 110.
- ABOU-HÂCHEM, VI, p. 67.
- ABOU-HACHIM, docteur mo'tazelite, V, p. 151.
- ABOU-HACHIM 'Abdallah ben Mohammed, fils de Mohammed ben el-Hanaflyya, V, p. 78.
- ABOU-HACHIM Bekr ben Mahan el-Marwazt, VI, p. 60. Voir Bekr ben Mahan.
- ABOU-HAFÇ, konya d''Omar, V, p. 91.
- ABOU-HAFÇ, konya d''Omar ben Sa'd ben Abi-Waqqâç, VI, p. 22.
- Abou-Hâla Hind ben Zorâra, second mari de Khadidja, IV, p. 130; V, p. 11.
- ABOU-IIAMID de Samarqand, général des Abbassides, VI, p. 68, 69.
- Abou-Hani, traditionniste, I, p. 136.
- Abou-Hamza, konya d'Anas ben Malik, V, p. 120.
- ABOU-HANIFA, le jurisconsulte, son opinion sur le lieu et la substance

- de Dieu, I, p. 76; V, p. 137, 152, 154.
- ABOU-HANIFA Harb ben Qaïs, assassin d'Abou-Moslim, VI, p. 80.
- ABOU-HANZHALA, surnom d'Abou-Sofyan, IV, p. 217.
- Abou-Hanzhala el-'Oqaïli (Abou-Harb), V, p. 128.
- Abou-HARB, fils du grand Oméyya, IV, p. 104.
- ABOU-HARB el-Mobarqa', rebelle de Syrie, VI, p. 116, 126.
- ABOU 'L-ḤASAN, surnom d' 'Alt, IV, p. 222.
- ABOU-HATIM, Abadite, VI, p. 87.
- ABOU-HATIM Sahl ben Mohammed, grammairien de Baçra, II, p. 105.
- ABOU 'L-HÉITHAM ben Mo'awiya, VI, p. 83. — Lire el-Heitham.
- ABOU 'L-HÉITHAM ben et-Tayyihân, IV, p. 155, 156; V, p. 118, 127.
- ABOU-HODBA, poète, vers cité, VI, p. 66.
- ABOU-HODHAIFA (Moùsà ben Masoùd Nahdi), exegète du Qoran, auteur d'un livre sur les traditions du prophète, I, p. 138, 162; II, p. 2, 17. — Son livre, cité, III, 6, 13, 38, 39, 43, 64, 80, 82, 103; IV, 97.
- ABOU-HODHAIFA ben 'Otba, emigre de la Mecque, IV, p. 172; V, p. 101.
- ABOU'L-HODHÉIL el-'Allâf, docteur mo'tazélite, son opinion humoristique sur le néant, I, p. 34; sur la possibilité pour Dieu d'être injuste et tyrannique, I, p. 98; cité, I, p. 175; son opinion sur le pont Çirât, I, p. 192; sur la balance du jugement dernier, V, p. 193; sur la fixation de la terre mouvante, II, p. 49; cité, II, p. 112; son opinion sur l'homme, II, p. 113; cité, V, p. 151.

- ABOU-HORÉIRA, compagnon du prophète, cité, I. p. 72, 179; rapporte une tradition au sujet du paradis, I, p. 178; explique un passage du Qorân relatif à la résurrection, I, p. 184; cité, II, p. 47, 55, 98, 152, 154, 162, 172; III, p. 65; V, p. 117, 163, 180, 191; tradition rapportée par lui, IV, p. 99. Sa mort, VI, p. 6.
- Abou-Horéira er-Ráwendi, fondateur d'une secte chi'ite, V, p. 138.
- Abou 'L-Hoséin el-Khayyât, son opinion sur l'homme, II, p. 113.
- Abou-Ibrahim ben Qaïs, premier mari de Maïmoùna, V, p. 15.
- Abou'L-'Îç, fils du grand Oméyya, IV, p. 104.
- Abou 'L-'Îç, fils de la sœur de Khadidja, IV, p. 104.
- ABOU-IDRIS el-Khaulant, compagnon du prophète, 11, p. 149, 150, 152.
- ABOU-'IKRIMA, prédicateur abbasside, VI, p. 60.
- Abou-'Îsă el-Içbahânî, fondateur d'une secte juive, IV, p. 33.
- Abou-Ishaq, traditionniste, cité, I, p. 155.
- Abou-Ishaq, konya d'el-Mokhtar ben Abi-'Obéïd, VI, p. 23.
- Abou-Ishaq, konya de Sa'd ben Abi-Waqqaç, V, p. 87.
- Abou-Ishaq Ibrahim ben 'Othmân, prétendu nom d'Abou-Moslim, VI, p. 92.
- ABOU-ISHAQ el-Mo'taçim, khalife abbasside, VI, p. 110, 112.
- ABou-Ishaq en-Nazhzham, docteur mo'tazélite, V, p. 151.
- ABOU-ISHAQ es-Sabi'i, VI, p. 36.
- ABOU-ISHAQ eth-Thaqaft, lecteur du Qoran, VI, p. 21.
- ABOU-KABCHA, esclave du prophète, V, p. 23, 26. (Fils d'),

- sobriquet de Mahomet, IV, p. 140; V, p. 98.
- ABOU 'L-KHACIB, rebelle du Khorasan, VI, p. 101.
- ABOU-KHÂLED, konya d'Ized-Ayâdâr, VI, p. 99.
- Abou-Khàled, surnom de Yézid, fils d''Abd-el-Mélik ben Merwân, khalife Oméyyade, VI, p. 69.
- Abou 'L-Khobéib, surnom d''Abdallah ben ez-Zobéir, VI, p. 8.
- ABOU-KOHÉILA, mari de la prophétesse Sadjáh, V, p. 174.
- ABOU-LAHAB 'Abd-el-'Ozzá, fils d''Abd-el-Mottalib et oncle du prophète, IV, p. 143, 145, 182; V, p. 7. — Ses enfants, V, p. 8.
- Abou-Leilà, surnom de Mo'awiya II, VI, p. 18.
- ABOU-LOU'LOU'A, meurtrier d''O-mar, V, 94, 196, 197, 202, 208.
- ABOU-MERYEM es-Sa'dt, chef khâridjite, V, p. 144.
- ABOU-MODJRIM, sobriquet satirique donné à Abou-Moslim, VI, p. 82, 94.
- ABOU-MOHAMMED, konya d''Abder-Rahman ben 'Auf, V, p. 89.
- Abou-Mohammed, konya d'el-Hadjdjådj, VI, p. 29.
- ABOU-MOHAMMED, konya d'el-Hasan, fils d''Ali, V, p 77, 242.
- Abou-Mohammed, konya d'el-Moktafi, VI, p. 123.
- Авои-Монаммви, konya de Talha, V, p. 84.
- ABOU-MOHAMMED 'Ali ben 'Abdallah ben el-'Abbâs, surnomme Sedjdjåd, VI, p. 58. Sa mort, VI, p. 61.
- Abou-Mohammed eç Çâdiq, prédicateur abbasside, VI, p. 60.
- ABOU-MOHAMMED ben Yoûsouf es-Soûrt, vers cités, V, p. 152.
- Abou'l-Moqawwim el-Ançârî, traditionniste, II, p. 54.

- ABOU-MOSLIM, chef de la prédication abbasside, II, p. 157; IV, p. 29; V, p. 141; VI, p. 56,62 et suiv., 68, 71, 73 et suiv., 92 et suiv.
- ABOU L-Moundhir, konya d'Obayy ben Ka'b, V, p. 121.
- ABOU-Mocsà el-Ach'arf, l'un des mouhâdjirs ou émigrés de la Mecque, I, p. 169; IV, p. 110; V, p. 104, 144, 178, 185, 187, 188, 190, 191, 195, 196, 203, 206, 226, 228, 231 et suiv.; VI, p. 2, 44. Il s'empare de Suse, III, p. 119.
- Abou-Moosà el-Baghawt, II, p. 156.
- ABOU-Moûsâ el-Baghdâdt el-'Okbart, fondateur d'une secte juive, IV, p. 33.
- ABOU-MOWAIHIBA, affranchi du prophète, II, p. 99; V, p. 23, 26, 59.
- Abou-Na'ama, konya de Qatari, chel khâridjite, VI, p. 34.
- ABOU-NAÇR el-Harachi, savant égyptien, II, p. 144, 145.
- Abou-Nédlih, konya d''Amr ben 'Abasa, V, p. 94.
- ABOU-Nowas, poète, vers qui lui sont attribués, I, p. 168.
- ABOU-'OBAIDA, traditionniste, IV, p. 126.
- Авои-'Овеїр ben Mas'oud ben 'Amr eth-Thaqaft, V, p. 179, 180.
- Abou-'Obřída, fils d''Abdallah ben Mas'oûd, V, p. 99.
- Abou 'Obeida ben 'Abdallah ben Mas'oud, VI, p. 36.
- ABOU-'OBÉÏDA ben el-Djerrâḥ, II, p. 157; IV, p. 137, 207, 215; V, p. 67, 68, 90, 176, 181, 192, 193, 194.
- ABOU-'OBÉIDA (Ma'mar ben el-Mothannà), lexicographe, V, p. 2.
- ABOU'L-'ODHAFIR, poète, vers cités, VI, p. 101.
- Abou-Онаїна Sa'id ben el-'Âç, père de Khâlid ben Sa'id, IV, p. 182; V, p. 98.

- ABOU-OMÂMA, traditionniste, II, p. 97.
- Abou-'OMAR le marchand de toile, un des premiers adeptes de la prédication abbasside, VI, p. 60.
- ABOU-'OMÂRA, konya de Ḥamza, V, p. 8, 100.
- ABOU-'OTHMÂN el-Djâhizh, V, p. 152.
- ABOU-'OWÂNA, traditionniste, cité, I, p. 137.
- ABOU-'OYAÏNA (lire Ibn-'Oyaïna), II; p. 151.
- ABOU-QâBoûs, surnom d'en-Notmân, fils d'el-Moundhir, III, p. 206.
- ABOU-Qaïs Çirma ben Abi-Anas, V, p. 127.
- ABOU'L-Qâsim, surnom du prophète, IV, p. 130, 198; V, p. 17.
- ABOU'L-QASIM el-Ka'bi, auteur des Principes des preuces, ministre d'Aḥmed ben Sahl, prince de Balkh, I, p. XII, 125.
- ABOU'L-QASIM Mohammed, fils' d'Alt ben Abi-Talib, VI, p. 19.

   Voir Mohammed ben el-lla-naflyya.
- ABOU-QATADA el-Ançari, IV, p. 216; V, p. 169.
- ABOU-QILABA, traditionniste, II, p. 156, 158.
- ABOU-QOBAÏS (Montagne d'), à la Mecque, IV, p. 127, 174.
- Авои-Qона́ға, père d'Abou-Bekr, V, p. 79. — (Fils d'), Abou-Bekr, V, p. 84. — (Famille d'), V, p. 213.
- ABOU-QOLÂMA, traditionniste, II, p. 94.
- ABOU-QORAÏB, traditionniste, II, p. 164.
- ABOU-Râfi', affranchi du prophète, IV, p. 134, 168; V, p. 20, 23, 25.
- Abou-Rézin el-'Oqaïli, traditionniste, cité, I, p. 137.
- Abou-Riyan, le fabricant de fiè-

- ches, un des premiers adeptes de la prédication abbasside, VI, p. 59, 60, 62.
- ABOU 's-SAIB, konya d' Othmân ben Mazh'oûn, V, p. 105.
- Abou-Sa'to el-Fayyoûmt (le gaon Saadiah), IV, p. 33.
- ABOU-SA'ID el-Khodrt, compagnon du prophète, II, p. 145; V, p. 129, 142.
- Abou-Sa'to el-Maqbart, II, p. 164.
- ABOU-SALAMA. le vinaigrier, prédicateur abbasside, VI, p. 60.
- ABOU-SALAMA ben 'Abd-el-Asad, IV, p. 156, 194; V, p. 8, 9, 14, 98.
- ABOU-SALAMA, fils d''Abd-er-Raḥman ben 'Auf, jurisconsulte, V, p. 89.
- ABOU-SALAMA es-Sabi't, VI, p. 65, 67, 69.
- ABOU-SALAMA Hafe ben Soleimân, VI, p. 70, 71. — (Camp d'), VI, p. 88.
- ABOU-SARH (Fils d'), V, p. 209, 211, 212. Voir Sa'td ben 'Oqba.
- Abou 's-Sérâyâ, Bédouin des Banou-Chéibân, VI, p. 107.
- ABOU-SIM'AN, traditionniste, III, p. 103.
- ABOU-SOFYÂN ben Ḥarb, chef de la Mecque, frère de lait du prophète, IV, p. 104, 127, 137, 138, 147, 156, 157, 174, 175, 184, 186, 191 et suiv., 199, 203, 206, 217, 218, 221; V, p. 9, 23, 111; VI, p. 95. (Famille d'), les Oméyyades, VI, p. 18, 60.
- ABOU-SOLÉÏMÂN l'eunuque, gouverneur de Țarsoûs, VI, p. 100.
- ABOU-SORÉIMA, traditionniste, II, p. 146.
- ABOU-SOTRA ben Edhem ben Qaïs, premier mari de Maïmoûna, V, p. 15.
- ABOU-ŢALḤA, l'Auxiliaire, V, p. 67, 121.

- ABOU-TALIB, père d''Ali et poète anté-islamique, IV, p. 121, 125, 126, 128, 138, 139, 143 et suiv.; V, p. 3, 7, 8, 12, 74, 75. Vers cités, IV, p. 109, 126, 144; V, p. 3. (Fils d'), surnom d''Alt, V, p. 221. (Famille d'), VI, p. 98.
- Abou-Tàlib eç-Çoûft, VI, p. 54. Vers cités, V, p. 135.
- Abou-Temmâm le Taïyite, vers cités, IV, p. 111, 112.
- Abou-Thomama, konya de Moséilima, V, p. 170, 173.
- ABOU 'T-TOFÉÏL, traditionniste, II, p. 93, 96, 146.
- ABOU-TOURÂB, surnom d''Alt, IV, p. 172.
- ABOU'L-WALID, traditionniste, cité, I, p. 137.
- Abou 'i.-Wétth, surnom de Hichâm, khalife oméyyade; VI, p. 50.
- Abou-Ya<sup>c</sup>lā, konya de Ḥamza, V, p. 100.
- ABOU'L-YAQZHÂN, traditionniste, cité, V, p. 81, 98.
- ABOU 'L-YAQZHÂN, honya d' 'Am-mar ben Yasir, V, p. 102, 224.
- Abou-Yasır, fils d'Akhtab, juif de Médine, IV, p. 169.
- ABOU-YÉZID el-Basţâmt, mystique, II, p. 81.
- Abou-Zéïd el-Ançâri, philologue de Baçra, II, p. 105.
- ABOU 'z-ZOBÉIR, traditionniste, II, p. 96.
- ABOU-ZHOBYÂN, traditionniste, cité, I, p. 136, 145.
- el-Abrach, surnom de Djadhima, roi de Hira, III, p. 198.
- Авкана, fils de Çabbâḥ, roi du Yémen, III, p. 183.
- ABRAHA Dhoù 'l-Manar, roi du Yémen, III, p. 178.
- ABRAHA el-Achram, chef des Abys-

- sins, III, p. 186 et suiv., 190; IV, p. 123.
- ABRAHAM, III, p. 1, 4, 8, 10, 14, 49 et suiv., 65 et suiv., 73, 77, 89, 149; IV, p. 34, 79, 116, 149, 152, 154; V, p. 32, 33, 34, 131; VI, p. 42, 96. Il y en a un dans chaque terre, II, p. 40. (Temps écoulé entre) et Moïse, II, p. 139, 140, 141. Assimilé à Afrêdhoùn. III, p. 147.
- (Histoire d'), III, p. 47 et suiv. - (Religion d'), III, p. 85; V, p. 115. — Il construit le temple de la Mecque, IV, p. 77, 78. — Son tombeau à Hébron, IV, p. 83. — (Cœur d'), attribut des élus, I, p. 179.
- ABRIQ (Tephrikè, Divrighi), cru source de l'Euphrate, IV, p. 54.
- ABRIZ dans la province d'Adherbaïdjân, IV, p. 94.
- el-Автан, torrent près de la Mecque, I, p. 160; IV, p. 174.
- el-Abwa, relais entre la Mecque et Médine. IV, p. 125, 171.
- ABYOUNA (Anila), mère d'Abraham, III, p. 49.
- ABYSSINIE, IV, p. 47, 52, 66, 69, 143, 168, 211; V. p. 12, 14, 19, 43, 90, 98, 99, 101, 104, 109. (Première et seconde émigration en), IV, p. 140.
- ABYSSINS, III, p. 28, 185, 186, 192, 193, 195; IV, p. 65, 222. (Apparition des) aux derniers jours, II, p. 148, 179, 180. S'emparent du Yémen, III, p. 172. (Peau noire des), IV, p. 93. Ils détruiront la Mecque, IV, p. 97; le Yémen, IV, p. 98.
- el-'Âç, fils du grand Oméyya, IV, p. 104.
- el-'Âç, père d''Amr ben el-'Âç, conquérant de l'Égypte, V, p. 110.
- el-'Âç ben Wâll es-Sehmi, IV, p. 127, 138, 157.
- el-Açbagh ben 'Abd-el-'Aziz, frère d''Omar II, VI, p. 47.

el-A'chā, poète, vers cités, III, p. 31, 33, 37, 111, 136, 173, 205, 208; IV, p. 111, 112.

A'chà Hamdan, poète, vers cités, VI, p. 35, 36.

Achab, roi de Ba'lbek, III, p. 101. el-Ach'ar, fils de Saba, lV, p. 110. — Tribu, V, p. 104.

el-Ach'arî (Abou-Moûsà). — Voir Abou-Moûsà.

Ach'arites (Famille des), IV, p. 110.

el-Ach'ath ben Qaïs el-Kindi, compagnon du prophète, V, p. 113, 165, 189, 227. — Épouse la sœur d'Abou-Bekr, V, p. 79. — Vers cités, V, p. 226.

Аснват (Élisabeth), fille d'Imran, III, p. 120, 121, 123.

Achban (Espagnols), 111, p. 28.

ACHER, tribu d'Israël, III, p. 5.

Achghaniens (Arsacides), III, p. 159 et suivantes.

el-'Âchir (Prairie d'), V, p. 137.

Асик, fils de Dârâ, III, р. 159.

ACHMA'ATH (pris pour un homme), sa doctrine, IV, p. 32, 35.

ACHMA'ATHIYYA, secte de Juiss, IV, p. 32.

el-Achmat, fondateur d'une secte chi'îte, V, p. 141.

ACHMATIYYA, secte chi'îte, V, p. 141.

Achnuwâr, roi des Huns Éphtalites, III, p. 169, 170.

el-Achtar en-Nakha'1, V, p. 125, 210, 223, 224, 232.

'ÂÇIM, fils d''Abdallah ben 'Omar, V, p. 94.

'Acim ben Dharr, traditionniste, II, p. 160.

'Âçım, fils d''Omar ben el-Khaţţab et grand-père d''Omar ben 'Abdel-'Aztz, V, p. 93, 94; VI, p. 46.

'Âcım ben Thâbit ben Abi 'l-Aqlaḥ, IV, p. 195, 196, 207.

'ÂÇIM, fils d'ez-Zobéir, V, p. 86.

'Açmā bint Merwan, poétesse palenne, IV, p. 182.

el-Açma'ı, grammairien, cité, II, p. 105; IV, p. 115; Vl, p. 47. — Vers cités, VI, p. 103, 104.

A'çon, descendant de Qaïs, IV, p. 115.

ACRE, IV, p. 48.

'Âp, ancien peuple arabe, II, p. 27, 28; III, p. 20, 30, 41, 138, 185; V, p. 41, 136. — 'Âd l'ancien, III, p. 33 et suivantes. — 'Âd (les autres), III, p. 35, 38. — (Monuments de l'époque d'), II, p. 138; III, p. 109.

'ADAL (Tribu d'), IV, p. 102, 195.

ADAM, II, p. 4, 137, 142, 145, 168, 170; III, p. 1 et suiv., 7, 11 et suiv., 14, 45; IV, p. 23, 25, 77, 150, 154; V, p. 7, 28, 29, 138; VI, p. 83, 96, 111. — Il y en a un dans chaque terre, II, p. 40; nombre des Adams, II, p. 53. — Sa place dans la chronologie, II, p. 56. -Autorisé à formuler un souhait, II, p. 62. — Il est de création récente, II, p. 65. - Son origine, I, p. 137; II, p. 66. — Il provient du limon, qui est son terminus a quo, I, p. 143. — Sa forme, II, p. 70, 71, 89. — Il reste quarante ans sans vie entre la Mecque et Tarf, II, p. 77. — Les anges se prosternent devant lui, II, p. 78. - Il donne des noms aux êtres, II, p. 82, 83. — Il entre dans le paradis terrestre, II, p. 83; il en est chassé, II, p. 85. — Sa postérité, 11, p. 86. — Civilisations antérieures à Adam, II, p. 136; créatures ayant vécu avant lui, voir Pré-Adamites. — Durée de sa vie, II, p. 139. — Temps écoulé entre lui et Noé, II, p. 141. -Sa création comparée à celle de Jésus, III, p. 26. — Sa taille, III, p. 23. — (Tunique de vie d'), III, p. 73. — Sa stature, attribut des

- élus, I, p. 179. Adam et Éve, leurs vétements créés dès le début de la création, selon certains Juifs, I, p. 134.
- el-'Ары, chamelle de Mahomet, V, p. 27.
- Adana, ville de Cilicie, IV, p. 49, 72.
- 'ADDA's, jeune chrétien de Ninive, esclave à Tâif, IV, p. 126, 163; V, p. 127.
- 'ADEN, ville d'Arabie, IV, p. 47, 59.

   Origine de son nom, IV, p. 96.

   (Le feu qui sortira des profon-
- deurs d'), II, p. 146, 181. Âdher-Yasin, III, p. 6, 101.
- Adherbaïdjân, province de Perse, III, p. 167; IV, p. 49 et suiv., 53, 55, 71, 74, 92; V, p. 178, 185, 191; VI, p. 100, 101, 112, 122. (Places frontières de l'), IV, p. 86. Sa destruction future, IV, p. 98.
- 'Api ben Abi 'z-Zaghbâ, émissaire de Mahomet, IV, p. 175.
- 'Ant ben 'Amr, IV, p. 110.
- 'Adi, fils de Dja'far ben Abi-Tâlib, V, p. 101.
- 'Ant, fils de Ḥātim le Taïyite, fut le premier à donner à 'Omar le titre de commandeur des croyants, V, p. 112, 178.
- 'Ant, fils de Naçr et petit-fils d'es-Sâtiroûn, III, p. 198.
- 'Add ben Zeïd el-Ibâdt, poète chrétien de Hira, III, p. 206 et suiv. — Vers cités, I, p. 140; II, p. 51, 60; III, p. 161, 175, 202.
- 'Adiyy, frère de Ka'b et ancêtre du khalife 'Omar, IV, p. 103.
- Adjà et Selmà, les deux montagnes de Taïy, VI, p. 84.
- 'Adjarradiyya, secte kharidjite, V, p. 141, 145.
- el-Adjfor, station sur la route de la Mecque, IV, p. 85.
- Adjnadžin (Bataille d'), V, p. 98.

- Adjyad, ravin de la Mecque, IV, p. 117; V, p. 87.
- 'Adnan, sa généalogie, IV, p. 101, 116.
- ADRAK, fille de Yezdegird III, V, p. 205.
- 'Adwan, descendant de Qais, IV, p. 115.
- ÆLIA (Temple d'), V, p. 193.
- el-Archin, général d'el-Mo'taçim, VI, p. 114 et suivantes.
  - 'Affân, père d''Othman, V, p. 82.
  - Afrahân, roi de Perse antérieur à Hôchèng, II, p. 142.
  - Aprasiyab le Turc, III, p. 151, 152.

     Il fait combler les sources du Sidjistan, II, p. 138.
  - Afrèdhoùn, roi de Perse, III, р. 147 et suiv., 177.
  - AFRIQUE, VI, p. 87. Afrique propre, IV, p. 48; V, p. 207, 208. (Mer de l'), IV, p. 54. Sa destruction future, IV, p. 98.
  - Africals, construit Africaiya, IV, p. 95.
  - Aprilogya (Carthage), IV, p. 49, 68, 69. Construite par Afriqis, IV, p. 95.
  - AFTANDJÈS (Antiochus), III, p. 212.
  - el-Aftas (Fils d'), surnom de l'Alide el-Hoséin ben el-Hasan ben el-Hoséin, VI, p. 107.
  - AGABUS, prophète d'Antioche, III, p. 6, 130.
  - AGAR, III, p. 51, 62 et suiv.; IV, p. 106; V, p. 34.
  - AGATHODÉMON, origine des Harrâniens, II, p. 131; III, p. 9.
  - AGNIHÔŢRÎYYA, secte de l'Inde, IV, p. 13.
  - Анавісн, ilotes des Qoréfchites, IV, p. 193, 202.
  - Aulif, branche des Thaqif, IV, p. 116.
  - Анмвр, nom du prophète dans le Qoran, IV, p. 156; V, p. 29, 84.

- Анмко ben 'Abdallah el-Khodjistant, rebelle, VI, p. 121.
- AHMED ben Abi-Do'ad, VI, p. 118.
- AHMED, fils de Dja'far ben Abi-Talib, V, p. 101.
- Aumed ben Dja'far, el-Mo'tamid 'Ala'llah, VI, p. 121,
- AHMED ben Målik, tradiționniste, V, p. 74.
- AHMED ben Mançoûr er-Ramâdi, traditionniste, cité, I, p. 137.
- Anmed ben Mohammed ben Hanbal, jurisconsulte, chef de l'école hanbalite, V, p. 157; VI, p. 117, 118.
- Aumed ben Mohammed ben elliadjdjådj es-Sidjzi, traditionniste de Chirdjån, II, p. 161.
- Aumed ben Mohammed, el-Mosta'in-billah, VI, p. 120.
- AHMED ben et Tayyib es Sarakhst (Abou '1 - Abbâs), auteur d'un traité sur les Harrâniens, I, p. 132; IV, p. 20.
- Анмер ben Touloun, se déclare indépendant en Égypte, VI р. 122.
- AHMED ben Yaḥyā, son opinion sur l'homme, II, p. 113. — Voir Ibn-er-Rawendt.
- el-Ahnar ben Qaïs, V, p. 206, 221, 226. — (Palais d') à Merw-er-Roudh, V, p. 206.
- el-Augab, nom' d'un djinn, IV, p. 146.
- el-Aṇṇir, province d'Arabie, III, p. 30. — Vallée où aura lieu la résurrection, II, p. 196.
- Ahriman, nom du mauvais principe chez les Mazdéens, I. p. 80; IV, p. 84. Fin de son royaume, II, p. 131.
- el-Ausi, contrée de l'Arabie, IV, p. 67.
- el-A#wac, poète, vers cités, VI, p. 49.
- el-Ahwaz, ville de Susiane, IV,

- p. 48, 72, 74; V, p. 185, 187; VI, p. 106. (Rivière d'), IV, p. 54.
- el-Auzan, titre d'un chapitre du Qoran, V, p. 14.
- 'ÂICHA, fille d'Abou-Bekr, épouse du prophète, II, p. 173, 194; IV, p. 79, 101, 132, 137, 168, 171, 200 et suiv.; V, p. 3, 10, 11, 12, 36, 60, 61, 63, 65, 66, 80, 81, 111, 129, 199, 212, 218 et suiv., 231. — Elle rapporte une tradition du prophète, I, p. 137. — Sa mort, VI, p. 6.
- 'Âïcha, fille d' 'Othmân, V, p. 83.
- 'Àicha, fille de Talha ben 'Obéidallah, épouse de Moç'ab, fils d'ez-Zobéir, V p. 86.
- 'Alph, le même que 'Attq ben 'Abdallah, V, p. 11.
- Aïka (Gens de l'), III, p. 79.
- Aïla, port de la mer Rouge, I, p. 196; IV, p. 66, 68.
- AïLoûq, prophète, III, p. 6.
- AIMANT (Montagnes d'), IV, p. 89.
- 'Aïn-Chems (lire Râs el-'Aïn), IV, p. 71.
- 'Aïn ET-TAMR, localité de Syrie, III, p. 208.
- 'Aïn-Zarba, IV, p. 71. Voir Anazarbe.
- 'Ainéin, localité en face de Médine, IV, p. 186.
- AJDAHAQ, le même qu'ed-Dahhak, III, p. 47, 146, 148, 149.
- Aкнаснів, montagne près de la Mecque, IV, p. 157.
- AKHLÂŢ, ville d'Arménie, IV, p. 50, 72, 86.
- el-Akhnas ben Charlq, fondateur d'une secte khâridjite, IV, p. 146, 176; V, p. 146.
- AKHNASIYYA, secte kharidjite, V, p. 141, 146.
  - 'AKK, père d' 'Adnan, IV, p. 101.
- Aklos, fils de Rabi'a, IV, p. 115.
- el-'Ala ben el-Hadrami, agent de

Mahomet au Baḥrein, III, p. 208; IV, p. 213; V, p. 28, 105, 175, 180, 191.

ALAINS, IV, p. 50, 55, 62, 63.

ALAMOUT (Forteresse d'), II, p. 163.

Albourz (Montagne d'), qui entoure la terre, III, p. 146.

ALDERMASILA, III, p. 13.

ALEP, ville de Syrie, IV, p. 55; V, p. 138; VI, p. 73.

ALEXANDRE, III, p. 82, 157, 181, 211; IV, p. 51. — Son règne, II, p. 139. — (Ère d'), IV, p. 124. — Il bâtit dix villes, IV, p. 95; rebâtit Ctésiphon, IV, p. 94. — Assimilé à Dhou 'l-Qarnéin, III, p. 48. — Voir Dhou'l-Qarnéin.

ALEXANDRE d'Aphrodisias, commentateur d'Aristote, cité, I, p. 21.

ALEXANDRIE d'Égypte, II, p. 137; III, p. 158; IV, p. 48, 55, 63, 68; V, p. 194, 200. — (Phare d'), merveille du monde, IV, p. 87. — Bâtie par Alexandre, IV, p. 95.

'All, prétendant Alide, VI, p. 98.

'Alt ben Abt-Talha, traditionniste, II, p. 153.

'ALI, fils d'Abou-Tâlib, II, p. 53, 57, 63, 93, 96, 103, 146, 152, 158, 160, 162, 163, 173, 176, 180; III, p. 6, 164; IV, p. 106, 136, 156, 157, 168, 172, 174, 178, 184, 188 et suiv., 192, 202, 207, 210, 222 et suiv.; VI, p. 3, 12, 22, 57, 59, 60, 67, 70, 96. — Il est Dieu pour certains docteurs, I, p. 77. — Sa lumière, la première chose créée, selon les chi'ites, I, p. 140. — Son opinion sur le tonnerre, I, p. 163. - Sa réponse au sujet de Dhou'l-Qarnein, III, p. 82. - Son opinion sur le monde, II, p. 57. - Sa prédiction au sujet de Baçra, IV, p. 99. - Il rend la justice dans la mosquée de Baçra, IV, p. 81. - Vers qui lui sont attribués, IV, p. 203. - Sa famille, VI, p. 72. — Ses partisans, persécution dirigée contre eux, VI, p. 6.

'All ben Abi-Tâlib, poète aveugle de Baghdad, VI, p. 109, note 1.

'Alt (Zéin el-'Abidin), fils d'el-Hoséin, son opinion sur l'époque de l'existence de Dieu, I, p. 67. — Surnommé 'Alt le cadet, VI, p. 12.

'ALI ben 'Abdallah ben el-'Abbås (Abou-Moḥammed), surnommé Sedjdjåd, VI, p. 57, 58, 59, 88.— Sa mort, VI, p. 61.

'ALI ben 'Abdallah ben Khalid, prétendant oméyyade, VI, p. 108.

'All ben 'Abdallah el-Qasri, auteur du Liere des Conjonctions célestes, 11, p. 87.

'Alt ben Ahmed, el-Moktast-billäh, VI, p. 123.

'All ben 'Îsâ ben Mâhân, ministre de la guerre sous el-Amîn, VI, p. 105, 106.

'Alt ben el-Kirmânt, VI, p. 54, 63, 64, 65.

'All, fils de Mohammed ben Dja'far, Alide, VI, p. 107.

'Alt ben Mourâd, traditionniste, cité, I, p. 179.

'All ben Moùsà ben Dja'far, surnommé er-Ridà, huitième imam, VI, p. 108, 109.

'Alt ben Zeid, traditionniste, II, p. 145.

ALIDES, VI, p. 68.

'ÂLIDJ, désert de sable, III, p. 30, 32.

ALLAH, nom de Dieu chez les Arabes païens, I, p. 55.

Almageste de Ptolémée, II, p. 8, 41.

'ALQAMA ben 'Abda, poète antéislamique, vers cités, III, p. 209.

'ALQAMA ben Modjazzaz el-Modlidjt, IV, p. 221.

el-'Algami, fils de Haubar, III, p. 99.

- 'ALYA, prophète, III, p. 6.
- 'Amâ, nuage et brouillard, I, p. 137.
- el-A'mach, traditionniste, I, p. 136, 138, 182; II, p. 94; III, p. 19.
- AMALECITES, III, p. 64, 101, 177; IV, p. 64.
- AMBAR, ville sur l'Euphrate, III, p. 198. Voir el-Anbar.
- ÂME UNIVERSELLE (Monde de l'), sa position au-dessus des sphères, II, p. 44.
- AMID (Diarbékir), IV, p. 49, 71.
- 'ÂMIL, nom d'un personnage de la légende de Moise, III, p. 93.
- 'ÂMILA, fîls de Saba, IV, p. 110, 111.
- Amim, ancien peuple, III, p. 29. el-Amin (Moḥammed), khalife ab-
- basside, VI, p. 104 et suiv., 111. Âmina bint Wahb, mère du prophète, IV, p. 109, 128.
- ÂMINA, fille d'Alt ben 'Abdallah ben el-'Abbâs, VI, p. 81.
- 'Âmir, tribu à laquelle appartenait Lébid ben Rabi'a el-'Âmiri, IV, p. 116.
- 'ÂMIR, traditionniste, II, p. 152.
- 'ÂMIR ben 'Abd Qaïs, sa réponse au khalife 'Othmân sur le lieu du séjour de Dieu, I, p. 69.
- 'Âmir ben el-Adbat, IV, p. 212.
- 'ÂMIR ben 'Âmir el-Baçrî, poète chi'îte, vers cités, II, p. 161, note 2.
- 'ÂMIR ben Foheira, esclave d'Abou-Bekr, IV, p. 137, 160.
- 'Âmir ben Ḥimyar, IV, p. 111.
- 'Âmir ben Isma'il, meurtrier de Merwan II, VI, p. 73.
- 'Amlto, roi de Djadts, III, p. 30.
- 'Ammân ben Bodell, chef des Chi'ites du Khorasan, VI, p. 61.
- 'Ammân ben Yâsir, IV, p. 137.
- ÂMOL, sur l'Oxus, ville du Khorasan, IV, p. 49, 75, 99.

- Amorium, ville d'Asie Mineure, IV, p. 49; VI, p. 116.
- Amos, prophète, III, p. 6.
- 'AMR, nom propre de Hâchem, fils d''Abd-Manâf, IV, p. 104, 120, 121.
- 'Amr, fils du grand Oméyya, IV, p. 104.
- 'Ama ben 'Abdallah el-Ḥaḍrami, un des combattants de Nakhla, IV, p. 172, 173.
- 'AMR ben 'Abd-Woudd, IV, p. 203.
- 'Amr ben el-'Âç, IV, p. 215, 224. —
  Il est envoyé par les Qoréïchites
  en Abyssinie, IV, p. 141 et suiv.
   Il bâtit la mosquée du VieuxCaire, IV, p. 84. Sa mort, VI,
  p. 3.
- 'Amr, fils d''Âdt, III, p. 199 et suivantes.
- 'Ama ben 'Âidh, aïeul maternel du prophète, III, p. 188.
- 'AMR ben el-'Ala, general d'el-Mehdi, VI, p. 96.
- 'Ama ben 'Âmir Mozaïqiyâ, chef des Sabéens, III, p. 181, 197, 210; IV, p. 114, 115.
- 'Amr ben 'Anbasa, IV, p. 136.
- 'Amr ben Asad, oncle paternel de Khadidja, IV, p. 129.
- 'Amn ben 'Auf, fraction des Aus, IV, p. 114.
- 'Amr ben Dînâr, traditionniste, II, p. 52, 98.
- 'Amr ben el-Ḥamiq, partisan d''Ali, VI, p. 6.
- 'Ama ben Haram, IV, p. 187.
- 'Amr ben el-Harith, vers cités, IV, p. 117, 118.
- 'AMR, fils d'Ḥimyar, IV, p. 111.
- 'AMR, fils de Hind, III, p. 205.
- 'Ama ben Hobeira el-Fazari, gouverneur des deux 'Iraqs et du Khorasan, VI, p. 49, 50.
- 'Amr, fils de Hodjr el-Kindt, III, p. 182.

- 'Amn, fils de Khazradj, IV, p. 113.
- 'Amr ben Loquim (Tribu d'), III, p. 38.
- 'AMR, fils de Ma'dt-Karib, poète yéménite, vers cités, III, p. 185.
- 'Amr ben Målik, phylarque de la tribu de Salth, III, p. 210.
- 'AMR el-Maqçoûç, docteur qadarite, Vl, p. 17, 18.
- 'Amr ben el-Moundhir, roi de Ḥira, III, p. 205.
- 'AMR ben Oméyya le Damrite, IV, p. 197, 198, 206, 213.
- 'Amr, fils de Saba, IV, p. 110.
- 'Amr ben Sålem el-Khozâ't, IV, p. 216.
- 'Amr ben Tobba', roi du Yémen, III, p. 180, 181.
- 'AMR ben et-Tofail, IV, p. 197, 198.
- 'Anabis, surnom de cinq fils du grand Oméyya, IV, p. 102.
- 'Anân, docteur juif, sa doctrine, IV, p. 32, 34, 35.
- 'Ananiyya, secte de Juiss, IV, p. 32.
- Anas ben Målik, traditionniste, cité, I, p. 163; II, p. 97, 162; IV, p. 180; VI, p. 12.
- Anaxagore, sa théorie de l'homogénéité des molécules, I, p. 127. — Son opinion relativement au monde, II, p. 130.
- Anaximandre de Milet, son opinion sur l'origine des animaux, 11, p. 65. Sur la fin du monde, 11, p. 130.
- Anaximènes pense que l'air est le principe des êtres, I, p. 127. Son opinion sur la fin du monde, II, p. 130.
- ANAZARBE, ville de Cilicie, IV, p. 86. Voir 'Ain-Zarba'.
- el-Anbar, ville de l''Iraq, capitale d'Abou 'l-'Abbas es-Saffah, IV, p. 48, 94, 97; VI, p. 78, 88, 89.

- 'Annasa ben Abi-Sofyan (Famille d'), IV, p. 98.
- Ançârs (Aus et Khazradj), II, p. 85; IV, p. 100, 113, 155, 156, 184, 189; VI, p. 15, 99.
- Ançınă, ville d'Égypte, IV, p. 48.
   Ses colonnes, merveille de la Haute-Égypte, IV, p. 89.
- Andékāb, ville de Perse, IV, p. 73.
- ANGE de la mort, I, p. 162. Préposé aux mers, façon dont il produit le flux et le reflux, I, p. 162; II, p. 43. Attributs des anges, I, p. 156 et suivantes.
  - Angora, ville où mourut le poète Imrou oul-Qaïs, 111, p. 204.
- Anila (Abyoûna), mère d'Abraham, III, p. 49.
- Anmâr, fils de Nizâr, IV, p. 102, 110.
- Anman, fils de Saba, IV, p. 110.
- Anne, fille de Fáqoûz, III, p. 123.
- Anne (La prophétesse), fille de Phanuel, III, p. 6.
- Anôchè-Rèwân, surnom de Chosroès I<sup>o</sup>, III, p. 185, 190, 191, 195, 201 et suiv.; IV, 124, 125.
- el-'Anga (Famille d'), III, p. 209; IV, p. 113.
- 'Ans, fils de Madhhidj, IV, p. 112.
- ANTÉCHRIST, II, p. 146, 148, 166, 168 et suiv., 177; IV, p. 33.
- Antioche, III, p. 134, 135, 212; IV, p. 63. (Prophètes d'), III, p. 6, 130. Prise par Chosroes I<sup>er</sup>, III, p. 172.
- Antiochus le Mazdéen, III, p. 122. — Voir Aftandjès.
- APÔTRES DE JÉSUS, leurs noms, III, p. 131.
- el-'AQABA, près de la Mecque, IV, p. 88, 154 et suiv., 177.
- el-'Aççà (Mosquée) à Jérusalem, II, 168.
- 'Aqt., commensal de Djadhtma, III, p. 199.

'Aoîl ben Abi-Tâlib, IV, p. 179, 181. — Sa fille, VI, p. 13.

el-AQRA' ben Habis, IV, p. 110, 121.

el-Aqran, roi du Yemen, III, p. 179.

ARABES, III, p. 28; IV, p. 165, 176; VI, p. 66, 74, 94, 95. — Polythéistes, prétendaient que les anges sont les filles de Dieu, I, p. 159. — Étendue de leur empire, II, p. 40. - Croyance des Arabes païens au sujet des chouettes, II, p. 110. - (Trêve entre les) et les Grecs, signe avant-coureur de la résurrection, II, p. 151. - Arabes du désert, II, p. 167. — (Ére des), IV, p. 124. - (Généalogies des), IV, p. 100 et suiv. - Arabes paiens, IV, p. 16; leurs coutumes, IV, p. 29 et suivantes.

ARABIE, IV, p. 48.

ARABIQUE (Péninsule), IV, p. 47.

Arachosie, IV, p. 74; VI, p. 38. — (Les deux), VI, p. 101. — Voir er-Rokhkhadj.

A'RÂF, le purgatoire, ce que c'est, I, p. 194.

'ARAFA, près de la Mecque, IV, p. 119; VI, p. 2.

'Arafât, montagne près de la Mecque, I, p. 161; III, p. 188; IV, p. 30; VI, p. 26.

ARAM, fils de Sem, III, p. 30.

ARÂQIM (Les), fils de Bekr ben Hoberb, IV, p. 112, 116.

Arbab el-Qalanis, les gens en place, les gens du monde, I, p. 3, note 2.

Arbre de l'étourneau, merveille du monde, IV, p. 87.

ARC-EN-CIEL (Explication de l'), II, p. 33.

'Arch, le trône de Dieu, I, p. 152 et suivantes.

ARCHANGES (Nombre des), I, p. 162.

Archélaus admet l'infini comme principe du monde, I, p. 128.

ARCHIPEL, IV, p. 52.

ARDÉBIL, ville de Perse, IV, p. 72.

Ardécuir le Collecteur, fils de Babek, fondateur de la dynastie des Sasanides, III, p. 160, 183, 197, 198.

ARDÉCHIR, fils d'Hormuz, roi sâsânide, III, p. 166.

Andéchin-Khonnè, ville et canton du Fârs, III, p. 169; IV, p. 72.

el-'ARDJ, localité du Ḥidjāz, lV, p. 161.

ARDJABHAZ (Aryabhatta), II, p. 135.

ARICH (L'archer), III, p. 151.

'ARIM (Torrent d'), III, p. 136, 161, 181, 183, 197; IV, p. 114, 121.

ARISIMA, femme de Japhet, III, p. 28.

ARISTOTE, fils de Nicomaque, III, p. 9, 83, 158; IV, p. 22, 40, 51. — Son Livre de la Démonstration, cité, I, p. 20. - Liore de l'Éthique, cité, ibid. - Liore de l'Âme, cité, I, p. 21. - Liore de l'Audition naturelle, cité, I, p. 37. - Sa définition du lieu, I, p. 38. — Il appelle les sophistes hérétiques, I, p. 44. — Son opinion sur les principes, I, p. 129. — Ses opinions admises par les Harraniens, I, p. 132. — Son mot sur le plus haut ou le plus bas de l'espace, I, p. 174. — Son opinion sur la matière du soleil, II, p. 18; sur les étoiles, II, p. 19. — Son explication des éclipses, II, p. 25. - Son opinion sur la Voie lactée, II, p. 27; sur le tonnerre, la comparaison qu'il en fait avec le craquement du bois humide, II, p. 32; sur le flux et le reflux, II, p. 43; sur le vide en dehors du monde, II, p. 49. — Son allégorie relative à la connaissance de Dieu, II, p. 81. - Son opinion sur l'âme, II, p. 119; sur la corruption de la matière, II, p. 130; sur les années millénaires, II, p. 136; sur la fin du monde, II, p. 200; sur le déluge, III, p. 20. ARKEND, II, p. 135.

ARMÉNIE. 1V, p. 50, 51, 54, 71, 95; VI, p. 21, 100, 115. — (Mer d'), lac de Van, IV, p. 53. — (Montagnes de l') supérieure, IV, p. 52. —Sa destruction future, IV, p. 58.

ARMÉNIENS, IV. p. 86.

el-Arqam ben Abi 'l-Arqam, IV, p. 137.

Arsacides, III, p. 131, 181, 211. - Voir Achghaniens.

Arsotr, ville de Syrie, IV, p. 48.

ARTAT ben el-Moundhir, traditionniste, II, p. 151.

ARYAT, général abyssin, III, p. 187, 188.

As'AD Abou-Karib. Voir Tobbac le Moyen.

Asad ben 'Abdallah el-Qasri, frère de Khâlid, VI, p. 61.

Asab ben Hoçaïn, IV, p. 80.

Asad, fils de Khozélma, ancêtre des Banou-Asad, IV, p. 102.

Asab, fils de Rabi'a, IV, p. 115.

As'AD ben Zorâra, IV, p. 80, 154 et suivantes.

Asbâţ, traditionniste, II, p. 165.

Ascalon, ville de Palestine, IV, p. 48.

Ascension du prophète, passage différent de la version classique, I, p. 169. — (Nuit de l'), III, p. 91.

Asclépius le médecin, le même qu'Asclépiadès, son opinion sur l'âme, II, p. 119.

Asianos (Vespasien), III, p. 212.

'Asis, nom d'une montagne, III, p. 204.

Asin, père d''Attâb et fils d'Abou-'l-'Îç, IV, p. 104.

Asidān, IV, p. 49.

ASIE MINEURE, IV, p. 49. — (Grecs d'), IV, p. 72. — (Montagnes de l'), IV, p. 55, 67.

Àsiya, fille de Mozâḥim, épouse de Pharaon, III, p. 86.

'Asker-Mokram, camp de Mokram ben Motarrif el-Lakhmi, en Susiane, IV. p. 72, 97.

ASLAM, tribu arabe, II, p. 195.

Aslam ben Zor'a, gouverneur du Khorasan, VI, p. 5.

Asmā, fille d'Abou-Bekr, IV, p. 137, 160, 168.

Asmā bint 'Omaīs el-Khath'amiyya, épouse de Dja'far ben Abi-Tàlib, IV, p. 137.

Assyrie (Souristan), IV, p. 71.

ASTROLABE (Maîtres de l'), leur opinion sur les principes, I, p. 130.

el-Aswad, fils de Ghifar, III, p. 30.

el-Aswad ben 'Abd-el-Asad el-Makhzoûmt, IV, p. 177.

'AȚĀ ben Yasār, traditionniste, II, p. 17, 39, 153; III, p. 66. — II croyait à la pluralité des mondes, II, p. 40.

ATHÉES, IV, p. 2 et suiv., 29. — Ils nient l'existence des prophètes, I, p. 101. — Leur opinion sur la rétribution des bonnes et des mauvaises actions, I, p. 175.

'Arto ben 'Abdallah (ou ben 'Abid), premier mari de Khadidja, IV, p. 130.

ATLARH, ville de l'Asie centrale, VI, p. 74.

'ATTAB, émir de la Mecque, IV, p. 104.

'Aur, fils d'Himyar, IV, p. 111.

'Aur. fils de Khazradj, IV, p. 113.

'Aur ben 'Afrå, IV, p. 155, 178.

'Auf ben 'Âmir, III, p. 197.

'Auf ben Målik el-Achdja'i, compagnon du prophète, II, p. 151. AURORES BORÉALES, II, p. 33.

Aus et Khazrad, tribus, III, p. 182, 197; IV, p. 121, 122, 154, 156.

— Leur généalogie, IV, p. 113.

Aus ben Qaizhi, un des hypocrites de Médine, IV, p. 169.

Aus-allah. surnom des Dja'âdira, fraction des Aus, IV, p. 114.

AUTAS, 1V, p. 219, 220.

el-Auzā'i, traditionniste, 1, p. 189; II, p. 155; III, p. 104.

AVESTA, cité, I, p. 57; III, p. 8; IV, p. 25.

el-'Awaçım, places frontières de l'Arménie, IV, p. 72.

Awao, ville de l'Inde, IV, p. 94.

A'yāç (Les), surnom des trois fils du grand Oméyya, IV, p. 104.

'ÂYIDHALLAH, fils de Sa'd-el-'A-chira, IV, p. 112.

'Ayyach ben Abi-Rabt'a, frère d'Abou-Djehl, IV, p. 156.

Ayyoùb, fils de Soléiman ben 'Abd-el-Mélik, VI, p. 46.

ÂZAR, père d'Abraham, III, p. 51, 53.

Azaroumidh - Dokht (Azarmi - Dokht), reine de Perse, III, p. 176.

Azarl, nom propre d'Iblis, II, p. 59.

AzD (Tribu d'), III, p. 197; IV, p. 113.

Azen, père de Zacharie; son tombeau dans l'église du Golgotha, 1V, p. 83.

Azmaïl, cuisinier de Daḥḥâk, III, p. 148.

'Azra'ı, ange de la mort, 1, p. 162; II, p. 183.

AZRAQITES, VI, p. 23, 32, 33.

BAAL (L'idole), III, p. 102. Bâb-el-Abwâb (Derbend), IV,

Bâb-el-Abwâb (Derbend), IV, p. 62; VI, p. 101. — Ses murailles

achevées par Chosroès I<sup>er</sup>, III, p. 172. — (Mer de), la Caspienne, IV, p. 52.

BAB-ÇALWA. Voir Çalwa (Porte de).

BABER le Khorremite, prophète des dualistes, III, p. 9; VI, p. 110, 112 et suivantes.

BABEL, III, p. 17. — (Puits de), III, p. 16.

Babylone, III, p. 52, 118, 150, 153, 158; IV, p. 94. — (Climat de), autrement dit Irân-Chehr, IV, p. 51, 92. — Babylone d'Égypte (Miçr), III, p. 125.

Babylonie, IV, p. 94; VI, p. 107.

Babyloniens, leur comput des années du monde, II, p. 136.

Baçra, IV, p. 48, 70, 72, 99; VI, p. 1, 2, 4, 10, 19, 21, 23, 26, 28, 37, 48, 60, 85, 107, 1 1, 122. — (Mosquée de), IV, p. 84. — Fondée par 'Otba ben Ghazwan, IV, p. 96. — Entourée d'un fossé par el-Mançoùr, VI, p. 87. — Un Juif y explique à l'auteur le début du Pentateuque, II, p. 71. — Sera détruite par l'inondation, IV, p. 97. — (Rivière de), le Néhàwend, IV, p. 74; VI, p. 108.

Bada, feu qui parut entre la Mecque et Médine, III, p. 133.

BADAKHCHÂN, ville de Perse, IV, p. 73, 75, — Sa conquête future, IV, p. 98.

BADHAN, gouverneur perse du Yémen, III, p. 173, 175, 196; IV, p. 212.

Bâdhghis, ville de Perse, VI, p. 86, 100, 111.

Badil, ancienne tribu du Nedjd, III, p. 29.

Bâdjarma, pays d'origine du Samaritain dans la légende du veau d'or, 111, p. 93.

Baddila, tribu yéménite, IV, p. 101, 102, 110.

Bādjiskā, IV, p. 54.

Bagh, nom d'une idole, IV, p. 96. Baghdàdh (Bagdad), IV, p. 48, 70, 97; VI, p. 91, 97, 102, 103, 108, 109, 118, 119, 122, 123. — Construite par el-Mançoùr, VI, p. 87.

Prise par les Bourdes, II, p. 154. — Étymologie de son nom, IV, p. 96. — (Gens de), secte mo tazèlite, V, p. 149, 151.

Banaboton, prophète de l'Inde, III, p. 9; IV, p. 12.

BAHABOÜDHIYYA, secte de l'Inde, IV, p. 11.

el-Băhili, surnom ethnique de Qotélba ben Moslim, VI, p. 43.

Ваніна, nom du frère de Fotros l'infidèle, III, p. 131, 133. — (Le moine), IV, p. 125, 163; V, p. 127.

Bahman, fils d'Isfendiyar, roi de Perse, contemporain de Moïse, III, p. 95, 119, 154. — Il embellit Içtakhr, IV, p. 94.

Bahman-Ardéchir, nom såsånide du Sawåd de Baçra, IV, p. 71.

Bahráïn, province d'Arabie, III, p. 20s; IV, p. 47; V, p. 28, 105, 161, 175, 180, 191.

Bahzadd ben 'Amr, un des hypocrites de Médine, IV, p. 169.

BAKHT-NERSI, nom donné par les Perses à Nabuchodonosor, III, p. 95, 118.

Balach, fils de Firouz, III, p. 130.

Balârès, premier roi des Romains après Alexandre, III, p. 212.

BALAHOUT, nom du Sphinx d'É-gypte, II, p. 46, note 1.

Bal.'AM, fils de Bà'oùrà, III, p. 5, 53, 77, 90, 91. — Son opinion sur les principes, I, p. 130. — (Paroles de Dieu à) créées dès le début de la création, suivant certains Juis, I, p. 134.

Balance du Jugement dernier, opinion des Musulmans à ce sujet, i, p. 192 et suivantes.

Bâlaq, roi de Balqa, III, p. 99.

Ba'lbek, ville de Syrie, V, p. 192. Balharâ, nom du roi de l'Inde, lV, p. 59.

Ball (Tribu de), IV, p. 111.

Balikh, rivière de Mésopotamie, VI, p. 28.

Balis, ville sur l'Euphrate, IV, p. 49, 71; V, p. 194.

Balkh, ville de Perse, surnommée « la Belle », III, p. 95, 169; IV, p. 49, 56, 73, 86, 94; V, p. 205, 206; VI, p. 5, 51, 53, 102. — Ville où se trouve l'arrière-garde de Gog et Magog, II, p. 178. — (Distance entre) et RéI, III, p. 134. — Sa fondation, III, p. 154. — Lieu d'origine de Pharaon, III, p. 84. — Sa destruction future, IV, p. 98. — (Fleuve de), l'Oxus, IV, p. 51, 55.

Bâlos, prophète, III, p. 131, 134.

el-Balqâ, la ville des Géants, en Syrie, III, p. 91, 59; IV, p. 214, 224; V, p. 62, 162, 176.

Balthazar (Belfachiç), III, p. 119.

Bambou de l'Inde, IV, p. 89.

Bamiyan, ville de l'Asie centrale, IV, p. 75, 86. — (Montagnes de), IV, p. 56.

Banc (Gens du), IV, p. 197.

Banians (Arbre des), sa description, IV, p, 89.

Banou 'Abd-Bekr ben Hawazin, V, p. 9.

Banou 'ABD-Manar, classe de Qoréichites, 1V, p. 105, 119, 120, 158; V, p. 91, 101.

BANOU 'ABS, VI, p. 42.

Banou 'L-AÇFAR, surnom des empereurs romains, III, p. 202.

BANOU 'L-ACHHAL, fraction des Aus, IV, p. 114.

Banou Açma<sup>c</sup>, fraction des Qais, IV, p. 115.

Banou 'Aut, nom des Thamoudites dans un poème arabe, III, p. 42.

Banou 'Ant ben en-Nadjdjar, IV, p. 125.

Banou 'L-Adram, Qoréschites bédouins, IV, p. 102, 103.

BANOU L-ARHYAL, IV, p. 116.

Banou 'Amir (Tribu des), IV, p. 197, 214; V, p. 80. — (Verger des), station sur la route de la Mecque, IV, p. 85.

Banou 'Âmir ben Ça'ça'a, V, p. 15.

BANOU 'ÂMIR ben Lo'ayy, V. p. 12.

Banou 'Ama ben 'Auf, à Qobâ, près de Médine, IV, p. 80, 162, 167.

Banou-Asad, III, p. 201, 203, 204; IV, p. 194; V, p. 184.

BANOU-AYYOÙB (Mosquée des), VI, p. 70.

Banou 'L-Azraq, peuple du Ḥidjāz, III, p. 29.

BANOU-BEKR, IV, p. 127, 209, 216; V, p. 10.

Banou-Bekk ben 'Abd-Manat, nomades des environs de la Mecque, IV, p. 117.

BANOU-CHÉIBÁN, VI, p. 107.

BANOU-DABBA, V, p. 219.

Banou-Damra, IV, p. 171.

BANOU-DJOMAH, V, p. 105.

BANOU-DOLAM, III, p. 205.

BANOU-FÉZÁRA, V, p. 169.

BANOU-GHÂDIRA, V, p. 21.

Banou-Ghifâr, V, p. 212.

Banou-Hâchim, IV, p. 143 et suiv., 179; V, p. 199, 200, 201.

Banou-Haff, peuple du Ḥidjāz, III, p. 29.

Banou-Hantfa, IV, p. 30; V, p. 76, 163, 170, 172, 173.

BANOU 'L-HARITH, IV, p. 207.

Banou 'L-Ḥârith ben Ka'b, V, p. 109; VI, p. 59.

BANOU-HARITHA, IV, p. 187.

Banou 'L-Hobla, fraction des Aus, IV, p. 114.

Banou-Hodháima ben Loquim, III, p. 38.

Banou-Kilab, IV, p. 127; V, p. 218.

BANOU 'L-LAUDHIYYA, III, p. 35.

BANOU-LIHYAN (Razzia des), IV, p. 207.

Banou-Logalm ben Hozal, III, p. 35.

BANOU-MAKHZOOM, V, p. 102, 212.

Banou-Mâlik, branche des Thaqtf, IV, p. 116.

Banou-Matar, peuple du Ḥidjāz, III. p. 29.

Banou-Moharib, IV, p. 199.

BANOU 'L-MOÇȚALIQ (Razzia des), IV, p. 200; V, p. 16.

BANOU 'L-MOLAWWIH, IV, p. 213.

Banou 'n-Napir, IV, p. 170, 184, 185, 198; V, p. 151.

BANOU 'N-NADJDJAR, V, p. 6.

BANOU-NAKHA', V, p. 184.

Banou-Nebhan, IV, p. 111.

Banou-Noféila, VI, p. 84.

Banou-'Obaid, nom des Thamoûdites dans un poème arabe, III, p. 42.

BANOU-OMÉYYA, II, p. 158; V, p. 199, 200, 201. — Les petits, V, p. 89.

Banou-Qaïla, confédération des Aus et des Khazradj, V, p. 116.

Banou-Qainoqa', IV, p. 105, 183.

BANOU-QORAÏZHA, V, p. 120.

BANOU-SA'D, V, p. 9.

Banou-Sa'd ben Bekr, IV, p. 124, 125. — (Devineresse des), IV, p. 107.

Banou-Sa'd ben Zeid-Manat, V, p. 103.

BANOU-SÂ'IDA (Saqtfa des), V, p. 67, 68, 101, 119.

BANOU-SALAMA, IV, p. 187.

Banou-Salem ben 'Auf, IV, p. 80, 167.

Banou-Sindis, fraction des Tal, IV, p. 112.

BANOU-SOLÉIM, IV, p. 184, 186; V,
 p. 6, 95. — (Mine des) sur la route de la Mecque, IV, p. 85.

Banou-Tho'al, fraction des Taï, IV, p. 112.

Banou-Un-Tel, tribu arabe innommée, VI, p. 68.

Banou-Wail, fraction des Qais, IV, p. 115.

BANOU-ZOHRA, V, p. 6, 212.

Bảnoômé (?), nom du messager envoyé au Yémen par le prophète, V, p. 164.

Bānôyē, chef de la garde d'Abou-Moslim, VI, p. 80, 82.

BÂQARDHA, première bourgade bâtie après le déluge, IV, p. 93.

el-Baqt', cimetière de Médine, II, p. 98; V, p. 26, 60, 67; VI, p. 57.

BAQIYYA ben el-Waltd, traditionniste, II, p. 58, 151.

el-Barå ben 'Azib, II, p. 101.

el-Bara ben Målik, V, p. 172.

el-Bara ben Ma'rour, II, p. 95; IV, p. 155, 156; V, p. 118.

p. 155, 156; v, p. 118.

BARADJIM (Tribu de), III, p. 205.

BARAHOOT, vallée du Hadramaut où demeurent les esprits des damnés, II, p. 96, 97.

el-Baram (Yoûsouf), se révolte contre el-Mehdt, VI, p. 95.

Barca, ville de Cyrénaïque, IV, p. 48, 65, 68.

Bardésane, son opinion sur la vie de la lumière et la mort des ténèbres, I, p. 82; sur l'origine du monde, I, p. 131. — Prophète des dualistes, III, p. 9. — Ses partisans, voir Daiganites.

Bârid, peuple du Mekrân, IV, p. 86.

Bariq, fleuve du paradis, II, p. 99. Barmer, signification de ce nom, VI, p. 102. BARMÉKIDES, leur histoire, VI, p. 102 et suivantes.

BARNABAS, prophète d'Antioche, III, p. 6, 130.

Barqa'in, ville de Mésopotamie, IV, p. 71.

BARRA, fille d''Abd-el-Moțialib, V, p. 7, 8.

BARRA bint 'Abd-el-'Ozzà, mère d'Âmina, IV, p, 109; V, p. 6.

BARRA bint 'Auf, aleule d'Âmina, V, p. 7.

el-Barrap ben Qaïs, outlaw bédouin, IV, p. 126, 127.

Bassas ben 'Amr, émissaire de Mahomet, IV, p. 175.

Basma, fille d'Ismaël, épouse Ésaü, III, p. 65.

Bassin du prophète, I, p. 195.

Bastâmi, voir Abou-Yestd.

BAT-CHÉBA, femme d'Urie, III, p. 106.

BATÉNIENS, BAŢINIYYA, leur opinion sur le nombre des anges, I, p. 159. — Nom donné aux Manichéens au IV° siècle de l'hégire, III, p. 161. — Leur interprétation du Qorân par le moyen des lettres isolées, IV, p. 33. — Rangés parmi les sectes chi'îtes, V, p. 47, 53, 130, 140. — Fondés par 'Ammâr ben BodéII, surnommé Khidâch, VI, p. 61.

el-Ватна, à la Mecque, IV, p. 103, 109.

BATHANÉE, III, p. 74.

BATN EN-NAKHL, station sur la route de Médine, IV, p. 85.

BATN-WEDJDJ, localité d'Arabie, V, p. 207.

Băzigh el Hâlk, fondateur d'une secte chi'îte, V, p. 137.

Bazighiyya, secte chi'lte, V, p. 137.

Béchin ben Sa'd, IV, p. 212.

el-Вернон, forteresse de Bâbek, VI, p. 115, 116. BÉDJÁ, peuplade d'Égypte, IV, p. 65.

Bádouins, IV, p. 66; V. p. 166, 217; VI, p. 66, 93, 122. — Réponse du prophète à un Bédouin sur la nature de Dieu, I, p. 72.

Bedr., bourgade d'Arabie, IV, p. 66, 165, 170, 174 et suiv., 190, 191, 194, 196, 199, 201; V, p. 20, 40, 87, 93, 96, 99 et suiv., 104, 108, 120, 122, 178, 215, 219, 238; VI, p. 13.— (Première bataille de), IV, p. 71.— (Vers sur la bataille de), IV, p. 181, 182, 184, 186.— (Razzia de) du rendez-vous, IV, p. 199.— Le prophète y interpelle les morts, II, p. 97.— Nombre des combatiants, III, p. 1.

BÉHÁR, temple de Balkh, VI, p. 102. BÉHÉMOT, nom du poisson qui soutient la terre, II, p. 46.

Ввика, ville du Yémen, III, p. 137. — (Tribu de), IV, p. 111.

Behram, fils de Behram, roi de Perse, III, p. 163.

BEHRÂM, fils d'Hormuz, III, p. 162, 163.

Behram, fils de Yezdegird III, V, p. 205.

Behrām-Gour, roi de Perse, III, p. 166, 167, 201; IV, p. 118.

BEHRAM-CHOOBINE (Tchoobine), general perse, III, p. 154, 173; IV, p. 148.

BEHRAN, surnom de Gouchtasp, III, p. 154.

Beina, localité près de Rabadha, entre la Mecque et Médine, I, p. 185; II, p. 160.

el-Běīpå, chef-lieu du canton d'Içtakhr, IV, p. 72.

el-Béipå, surnom d'Omm-Hakim, fille d''Abd-el-Mottalib, V, p. 7.

BEIHASIYYA, secte kharidjite, V, p. 141, 145.

el-Béïrotti, traditionniste, II, p. 155.

Béisin, ville de Palestine, II, p. 170.

BEKKA, l'ancienne Mecque, IV, p. 77.

BEKR, fils supposé d'Abou-Bekr, V, p. 166.

Веки ben Måhån el - Marwazt (Abou-Håchim), prédicateur abbasside, VI, p. 60, 61, 62.

BEKR ben el-Mo'tamir, ministre d'el-Ma'moun, VI, p. 105, 109.

Bekr ben Wall, IV, p. 116.

Béladhis, tribu arabe, IV, p. 113.

Belour-Lob, région montagneuse au nord de Qachmir, IV, p. 58.

BÉLOUTCHES, IV, p. 86.

Вимм, ville du Kirman, IV, p. 73.

Bendénidjéin, canton près de Nahréwan, V, p. 144.

BENJAMIN, III, p. 5, 68, 71.

Bent Abiha, fille de Ḥamza, V, p. 8.

Berbéháriyya, secte traditionniste, V, p. 158.

BERBÉRA, port de la mer Rouge, IV, p. 52.

BERBÈRES, III, p. 29; IV, p. 51, 64; VI, p. 87. — Nomades, IV, p. 68.

BERDHA'A, ville de la Transcaucasie, IV, p. 50, 72. — (Fleuve de), IV, p. 55. — (Prise de) par les Russes, IV, p. 62.

BÉRÉKIA, mère d'Idris, III, p. 13.

BERK EL-GHOMÂD, localité près de la Mecque, IV, p. 141, 177.

BERMACHIR (Berdåsir), ville du Kirman, IV, p. 73.

BÊTE (La) des derniers jours, II, p. 148, 172 et suivantes.

BETHLÉEM, II, p. 172; III, p. 125; IV, p. 83.

Béyan, fondateur d'une secte chi'îte, V, p. 186, 137.

BÉYÁNIYYA, secte chi'îte, V, p. 130, 136.

BIBLE (La), III, p. 3, 6. — Citée, II, p. 179. — Contient des Jivres prophétiques, I, p. 135. — Est lue par les chrétiens, ibid. — Voir Pentateuque.

BICHARIYYA, peuplade d'Égypte, IV, p. 65.

BICHR ben 'Abdallah, traditionniste, II, p. 150.

BICHR ben Ghazwan (Bosra bint Ghazwan), V. p. 117.

BICHR, frère de Khâlid ben 'Abdallah el-Qasri, VI, p. 26.

BICHR ben Merwan, frère d''Abdel-Mélik, VI, p. 28.

Bichr ben el-Mo'tamir, docteur mo'tazélite, I, p. 175; II, p. 112. — Son opinion sur l'homme, II, p. 113.

BICHR ben Sofyan el-Ka'bi, IV, p. 208.

BICHR ben Soweld el-Djohant, IV, p. 207.

Bid'iyya, secte khâridjite, V, p. 142, 145.

Bidôsis (Tandoùsis, Théodose II), roi d'Éphèse, III, p. 132; IV, p. 259.

Bin-Afrio, III, p. 8.

Bih-Âfridiyya, secte de Mazdéens, I, p. 161; IV, p. 24.

Bil. L., fils d''Abdallah ben 'Omar, V, p. 94.

Bilâi. ben Abi-Borda, petit-fils d'Abou-Moûsa el-Ach'art, V, p. 105.

Bilâl ben Rabâḥ, muezzin du prophète, II, p. 173; V, p. 63, 95, 104.

Bil.qts, reine de Saba, III, p. 110, 111, 112, 149, 178.

Bindan, vice-roi du Yémen, III, p. 196.

Bin-Maimotn, puits près de la Mecque, VI, p. 26.

Birotn, ville du Sind, IV, p. 48.

Birqi', nom du premier ciel, II, p. 6, 7.

Biver-Asp, surnom de Daḥḥāk, III, p. 146.

Bobeil ben Warqa, p. 217.

Bœufs (Porte des) à la mosquée d''Omar, à Jérusalem, IV, p. 82.

Boghā l'ainé, général d'el-Motawakkil, VI, p. 118.

el-Bohtori, poète, vers cité, V, p. 184; VI, p. 117.

Bokéln ben Wicháh, gouverneur de Merw, VI, p. 28.

BOKHARA, ville du Turkestan, IV, p. 49, 50, 75, 98; VI, 4, 5, 16, 39, 74, 75.

Bonayyar, localité d'Arabie, IV, p. 105.

el-Borak, surnom d'el-Ḥadjdjādj, conjuré khāridjite, V, p. 236.

BORAQ (Le), IV, p. 152.

Bordian, les Bulgares du Volga, III, p. 28; IV, p. 50. — Noms de Dieu et de leur idole dans leur langue, I, p. 58.

el-Borqo'i, chef des Zendjs, IV, p. 121.

el-Bostàn, station sur la route de la Mecque, VI, p. 76.

Bosphore (Le), VI, p. 45.

Bosk ben [Abi-]Artåt, V, p. 235, 240.

Bosrå, Bostra, ville de la Syrie centrale, II, p. 181; III, p. 197; IV, p. 125; V, p. 84, 176.

Bosna bint Ghazwan, V, p. 117. — Voir Bichr ben Ghazwan.

Bost, ville du Sidjistân, IV, p. 48, 73, 87; VI, p. 36.

Boûchiminin, fils et successeur de Kaleb, III, p. 6, 100, 217, 218.

Boocia, ville d'Égypte, VI, p. 73.

Bothhase (Bodhisattva), II, p. 87, 88; III, p. 144.

BOUDDHA, prophète de l'Inde, IV, p. 17.

- BOUDDHISTES, IV, p. 9, 17, 22. Leurs idées sur la rétribution des bonnes et des mauvaises actions, I, p. 175, 186.
- Boulghar, capitale des Bulgares du Volga, IV, p. 62, 75.
- Bother (?) ben Nåher, III, p. 53.
- BOÛRÂN-DOKHT, fille de Parwiz, reine de Perse, III, p 175; IV, p. 221; V, p. 179.
- Bourdhi'Aniyya, partisans de Jacques Baradée, IV, p. 40, 44.
- Bouzárha (Bataille de), V, p. 107, 168.
- Bowat, localité sur la route de Syrie, IV, p. 171.
- Brahmanes, IV, p. 22. 11s rejettent la prophétie, I, p. 101. Leurs religions, IV, p. 9 et suiv. Bretagne (La), IV, p. 52.
- ÇA'B, fils de Sa'd el-'Achtra, IV, p. 112.
- eş-Ça'ва bint el-Ḥaḍramt, mère de Ţalḥa, V, p. 84.
- eç-Çавван ben es-Samarqandi, V, р. 155.
- Çавванічча, secte, V, р. 154, 155.
- ÇABIENS (Mendaltes ou chrétiens de saint Jean Baptiste), suivent les opinions des Juis et des Chrétiens au sujet de la création, I, p. 135; d'après d'autres, suivent celles des Manichéens, ibid. Leur religion, confondue avec le bouddhisme, III, p. 144. Comptés parmi les dualistes, IV, p. 22.
- Ça'ça'a ben Çouḥan, V, p. 227.
- ÇADOOF, fille de Moḥayya, III, p. 40.
- ÇAFÂ, site de la Mecque, III, p. 63; IV, p. 118; V, p. 91, 92, 103. — Çafâ et Marwa, II, p. 163.
- ÇAPIYYA bint 'Abd-el-Moțțalib, tante du prophète, mère d'ez-

- Zobeir, III, p. 63; V, p. 7, 8, 9, 86; VI, p. 14. (Fils de), surnom d'ez-Zobeir, V, p. 221.
- CAFIYYA, esclave du prophète, V, p. 23.
- ÇAFIYYA, fille d'el-'Abbas, V, p. 8.
- ÇAFIYYA, fille d'Abou-'Obéid, sœur d'el-Mokhtâr, épouse d''Abdallah ben 'Omar, V, p. 94.
- CAFIYYA, fille de Hoyayy ben Akhtab, épouse du prophète, II, p. 84, 85; V, p. 10, 11, 15.
- ÇAFIYYA, biens propres, cassette particulière constituée par 'Omar. V, p. 191.
- ÇAFRÂ (Déflié de), IV, p. 180.
- ÇAFWÂN ben el-Mo'attil, IV, p. 200; V, p. 18.
- ÇAFWÂN ben Omayya, IV, p. 181, 182, 221; V, p. 111.
- ÇAFWÂN ben Salim, traditionniste, II, p. 94, 151.
- ÇAGHÂNIYÂN, ville de Transoxiane, IV, p. 75.
- Çaghâniyya, habitants de Çaghâniyân, IV, p. 98.
- ÇAÏDAḤ, nom d'une femme citée dans un vers de Dhou'r-Romma, V, p. 105.
- ÇA'IDIYYA, secte traditionniste, V, p. 157, 158.
- Çâ'îf ben Çâ'îd le Juif, incarnation de l'Antéchrist au temps de Mahomet, II, p. 166.
- Caïn, fils d'Adam et d'Ève, II, p. 76; III, p. 12.
- CAIRE (Mosquée du Vieux-), bâtie par 'Amr ben el-'Âç, IV, p. 84.
- ÇAKHR ben Ḥarb, nom d'Abou-Sofyan, V, p. 111.
- CAKHRA, rocher au centre de la mosquée d''Omar à Jérusalem; légendes qui s'y rattachent, II, p. 45, 47, 193; III, p. 105.
- ÇALÇÂL, terre à potier, expression coranique, II, p. 72.

- CALIB, femme de Sem, III, p. 23.
- ÇĂLIȘ (Le prophète), III, p. 1, 4, 39 et suiv., 43. Sa chamelle, III, p. 57; interprétée allégoriquement, III, p. 44.
- Çâlih, autre nom de Choqran, V, p. 25.
- Calla, traditionniste, II, p. 152.
- eç-Çalt, fils d'en-Nadr, IV, p. 102.
- eç-Çalt ben Abi 'ç-Çalt, fondateur d'une secte kharidjite, V, p. 146.
- Çaltıyya, secte khâridjite, V, p. 142, 146.
- ÇALWA (Porte de), IV, p. 54.
- ÇAMOOD, idole d''Âd l'ancien, III, p. 38.
- GAN<sup>6</sup>A, capitale du Yémen, I. p. 196;
   III, p. 135; IV, p. 47; V, p. 164,
   165. Origine de son nom, IV,
   p. 96.
- CANDAHAR, ville de l'Afghanistan, IV, p. 58.
- CANOGE, ville de l'Inde, IV, p. 58. CANOPUS, l'étoile Sohéil, V, p. 89.
- ÇARH, palais de Babylone, III, p. 57, 58.
- ÇARMA, fils d'Anas ben Qaïs, poète anté-islamique, cité, I, p. 69.
- CARMATHES, III, p. 98. Opinion d'un Carmate sur la révélation du mont Hirà, I, p. 172. Voir Qarmates.
- Çâroûr, fils de Çâroûf, frère de Daḥḥāk, pharaon d'Égypte, III, p. 58.
- Caspienne (Mer), IV, p. 50 et suiv., 55, 61, 74, 75, 92; VI, p. 106. — Portes caspiennes, IV, p. 72, 75.
- ÇAWÂKIYYA, secte mourdjite, V, p. 153.
- CENTENAIRES (Livre des), cité, III, p. 36.
- Casar, nom commun des empereurs romains, III, p. 186, 195, 204, 211. (Trésors de), V, p. 179, 186.

- CÉSARÉE, ville de Palestine, IV. p. 48: V, p. 194.
- Céthura, épouse d'Abraham, III, p. 54.
- CEYLAN, III, p. 172; IV, p. 95. (Sauvages de l'île de), IV, p. 91.
- CHA'BÂN, ancêtre d'une tribu yéménite, IV, p. 110.
- CHABATH ben er-Rib'i, chef khåridjite, V, p. 143, 175, 227.
- Chabdiz, cheval de Khosrau Parwiz, III, p. 173 et suivantes.
- ech-Cha'si, traditionniste, I, p. 188; II, p. 152, 16:1; V, p. 62; VI, p. 2, 36 — Sa mère, faite captive à Djaloùlà, V, p. 187.
- CHAÇ ben 'Amr, juif de Médine, IV, p. 169.
- Chich, ville de Transoxiane, IV, p. 49, 75, 93; VI, p. 39. (Rivière de), IV, p. 56.
- Chān-Chāpour. Voir Chápour 11.
- Châh-Roodh, rivière de Perse, IV, p. 55.
- Châhân-Khodhâi, surnom du Samanide Naçr ben Aḥmed, VI, p. 122.
- CHAHR ben Hauchab, traditionniste, 11, p. 58.
- Chahrazour, VI, p. 56. Voir Chehrizor.
- ech-Chaï'a, tribu, IV, p. 111.
- CHAIBAN ben 'Abd-er-Rahman, grammairien et exégète, II, p. 47, 182.
- CHARACHIK, fils de Wâthila, IV, p. 115.
- CHAM, fils de Noé, III, p. 27, 28, 149.
- Châmar, canton de Syrie, IV, p. 63.
- CHAMATIYYA, secte chi'ite, V, p. 130. Voir Achmatiyya.
- CHAMEAU (Bataille du), II, p. 163; V, p. 13, 80, 85, 111, 112, 129, 217 et suiv., 228, 230, 231.

- CHAMIR, roi du Yémen, IV, p. 95.
- CHAMIR, fils d'Afriqts, roi du Yémen, III, p. 179.
- CHAMIR Dhou 'l-Djanah, roi du Yémen, III, p. 177.
- CHAMIR Youhan'is, roi du Yémen, III, p. 178.
- CHAMIR Your ich, III, p. 179.
- CHAMIR-KEND, étymologie du nom de Samarqand, IV, p. 55.
- ech-Chammakh, poète, vers cités, V, p. 202.
- CHANAAN, III, p. 19, 28.
- CHANANÉENS, III, p. 19, 64.
- Chann, descendants de Rabi'a, IV, p. 116.
- Châpour l'Achghanien, III, p. 159.
- Châpour (I<sup>et</sup>), fils d'Ardéchtr, III, p. 161. — Il bâtit Gondê-Châpour et el-Anbâr, IV, p. 94.
- CHAPOUR (II) le disloqueur d'épaules, III, p. 163 et suiv.; IV, p. 94, 95.
- CHÂPOUR-KERD, ville frontière du Khorasan, VI, p. 53.
- CHAQAIQ EN-No MAN, coquelicot, origine de ce nom, V, p. 106 et note 1.
- CHAQIQ, un des deux anges d'el-Aswad el-'Ansi, V, p. 164.
- CHARÁHIL, ange préposé à la nuit, II, p. 36, 37.
- CHARAMIHA, secte chiffte, V, p. 130.
- CHARÂT, région de la Syrie, VI, p. 88, 90.
- ech Chari (Ḥamza), fondateur d'une secte kharidjite, V, p. 145.
- Châriça, nom d'un djinn, IV, p. 146.
- CHARISTAN, fondateur d'une secte juive, IV, p. 34.
- CHARISTÂNIYYA, secte juive, IV, p. 32, 34.
- CHAUT, localité à un mille de Medine, IV, p. 187.

- Chébib el-Marwazi, assassin d'Abou-Moslim, VI, p. 80.
- CHEBIB ben Rab'i. Lire Chabath ben Rib't.
- Сневь ben Yeztd, chef kharidjite, VI, p. 33, 34.
- CHEHRABARAZ, général perse, III, p. 174, 175, 213; IV, p. 148, 149, 209.
- CHEHRÂM le Persan, résident perse à Hira, III, p. 208.
- CHEHRE, fille de Yezdegird III, V, p. 205.
- Chehrèk, général perse, V, p. 191, 192.
- CHEHRIZOR, ville du Kurdistan, 1V, p. 49; V, p. 254. Voir Chahrazour.
- Chéïba, frère d''Otba ben Rabi'a, 1V, p. 104, 106, 138, 157, 178, 180.
- Chéibat el-Hamd, surnom d'Abdel-Mottalib, IV. p. 105; V, p. 5; VI, p. 88.
- Chéikhs (Les deux), Abou-Bekr et 'Omar, V, p. 131, 210.
- ech-Chéimá, surnom de Djodhåma, sœur de lait du prophète, IV, p. 125; V, p. 9.
- Chéitán, diverses significations de ce mot, II, p. 62.
- CHÉITAN ET-TAQ, V, p. 139. Voir Démon de la Voûte.
- Chélianiyya, comptés au nombre des Chi'stes, V. p. 139.
- CHÉMÂMA, montagne du territoire des Banou-Ḥantfa, V, p. 173.
- CHENÂ, bourgade de Palestine, la même que Qariyèt-el-'inab ou Abou-Ghôch, entre Ramlé et Jérusalem, IV, p. 83.
- Chiba (Siva), prophète des Kâbaliyya, III, p. 9.
- CHIGNAN, dans le Pamir, IV, p. 75.

   (Montagnes de), IV, p. 53.
- CHIHR, ville d'Arabie, 1V, p. 67.
- CHI'ITES, IV, p. 210; V, p. 130 et

suiv., 152; VI, p. 9, 10, 18, 20, 51, 54, 60 et suiv., 66. - Leur opinion sur la lumière de Mohammed et d''Alt, la première chose créée, I, p. 140. - Leur opinion sur le Mahdi, II, p. 163. - (Vers) composés sur le Jugement dernier, II, p. 161. - Leur considération pour Abou-Hachim 'Abdallah, fils de Mohammed ben el-Hanaflyya, V, p. 78. - Ils disent qu'Abou-Talib et 'Abdallah étaient musulmans, V, p. 7. – Surnom qu'ils donnent à 'Alt, V, p. 75. - Leurs idées au sujet de Mohassin, V, p. 12. - Leurs amplifications sur la mort d'el-Hosein, VI, p. 13.

CHIMR ben Dhi 'l-Djauchen, VI, p. 11, 22.

CHINE, III, p. 150, 179; IV, p. 19, 47, 43, 50, 57 et suiv., 91, 95; V, p. 205; VI, p. 75. — Censée antipode de Foûchèndj, II, p. 38. — Voisine de Khotan, II, p. 157. — (Empereur de la), III, p. 210. — (Tribus israélites émigrées au delà de la), III, p. 90, 91. — L'empereur, suzerain des Turcs, IV, p. 61. — (Mer de), IV, p. 51, 53. — Yezdegird III y envoie ses trésors, V, p. 191, 203.

CHINOIS, III, p. 150, 153, 210; IV, p. 17, 57, 59, 60, 87, 99; VI, p. 74, 75. — Ils sont dualistes, I, p. 133. — Leur comput de la durée du monde, II, p. 54, 135. — Leur apparition à la fin des jours, II, p. 154. — Leur apparence chétive, IV, p. 92.

Chiráz, ville du Fárs, IV, p. 48, 72.

Chirin, concubine de Khosrau Parwiz, III, p. 174, 175.

Chirin (Sirin), sœur de Marie la Copte, V, p. 18, 275.

CEIROCYÈ, tils de Khosrau Parwiz et de la princesse Marie, III, p. 175; V, p. 48. CHOSAIB (Le prophète), III, p. 1, 4, 53, 68, 77 et suivantes.

Cho'alb ben Çâlih commandera la révolte du Khorasan aux derniers jours, II, p. 157.

CHO'AIB el-Djaba't, traditionniste, III, p. 133.

Cho'aïb hen Mohammed, arrièrepetit-fils d''Amr hen el-'Âç, V, p. 110.

Cно'ва, traditionniste, cité, V, p. 17, 88.

Chodja' ben Wahb, IV, p. 213, 214.

Сноккак (Sceptiques), secte traditionniste, V, p. 158.

ech-Снодобо, station sur la route de la Mecque, IV, p. 85.

Choqrán, esclave du prophète, V, p. 23, 25. 71.

CHORAHBIL ben 'Amr, phylarque d'Héraclius, IV, p. 214.

Choraustl ben Hasana, V. p. 193, 194.

CHORAHBIL ben es Simt, V, p. 181.

CHORÂT, surnom des Khâridjites, V, p. 142.

Choréik, VI, p. 52.

Choréik ben Chéikh el-Fihrt, VI, p. 74.

Chosnoès Ier. Voir Anôchè-Réwan.

Chosnoès II Parwiz, III, p. 196; V, p. 35, 36, 42. — (Les), nom générique des rois de Perse de la dynastie des Sásánides, IV, p. 63, 70; V, p. 103, 181, 187; VI, p. 8. — Leur capitale, IV, p. 69. — (Trésors de), V, p. 179, 186.

CHOUSTER, ville de Susiane, IV, p. 72. — Prise par les Arabes, II, p. 190. — Voir Touster.

CHRÉTIENS, IV, p. 30, 78; V, p. 33, 52, 147. — Ils ont sur la création la même opinion que les Juifs. I, p. 135. — Leur opinion sur le premier jour du monde, II, p. 50; sur Jésus, III, p. 126. —

Leurs lois, IV, p. 40 et suivantes.

— Leurs coutumes, IV, p. 44 et suivantes.

— (Église des) à Jérusalem, IV, p. 83.

— Voir Gens du Liore.

CHRIST (Apôtres du), III, p. 6.

CHYPRE (Île de), IV, p. 49; V, p. 207.

ÇIPPÎN (Bataille de), V, p. 42, 94, 102, 112, 143, 160, 222 et suiv., 227, 228, 230, 231, 232.

ÇIFRIYYA, secte khâridjite, V, p. 141.

ÇIRÂT (Le pont). I, p. 144, 145, 191 et suiv.; II, p. 192, 197.

CIRCÉSIUM, IV, p. 49, 54.

ÇIRMA (Abou-Qaïs) ben Abi-Anas, V, p. 127.

CLAUDE, empereur romain, III, p. 212.

Çopâ, idole d''Âd l'ancien, III, p. 33.

CŒURS (Les) gagnés, V, p. 111.

ÇOFÉINA, station sur la route de la Mecque, VI, p. 76.

ÇOHÂR, ville d'Arabie, IV, p. 67.

Çоне́їв ben Sinan, compagnon du prophète, IV, p. 137; V, p. 102, 103, 198, 199.

CONSTANTIN le victorieux, III, p. 211, 212. — Il bătit Constantinople, IV, p. 95.

Constantinople, 111, p. 190, 204, 210, 211; IV, p. 50, 64; V, p. 122, 192, 193; VI, p. 5, 6, 45, 95. — (Prise de), signe précurseur du jugement dernier, II, p. 164 et suiv.; IV, p. 98. — (Prise de) par les Perses, IV, p. 148. — Bâtie par Constantin, IV, p. 95. — (Canal de), Bosphore de Thrace, IV, p. 52.

CONSTANTINOPOLITAINS, VI, p. 45.

Constellations zodiacales, II, p. 15; — Leur nature, II, p. 16.

COPTES, 111, p. 29, 85; 1V, p. 51. -

(Nom de Dieu chez les), I, p. 58. — (Le roi des), IV, p. 213. — (Ouvriers) employés à l'agrandissement de la mosquée de Médine, IV, p. 81. — Charpentier copte à la Mecque, IV, p. 131. — Un Copte raconte la mort du Christ, III, p. 129.

Corps (Mattres du), leur opinion sur les principes, I, p. 130.

Côth des Tortuss, région d'Afrique, IV, p. 65.

ÇOUFA, tribu de Djorhomites, IV, p. 119.

Çoofis, mystiques, V, p. 149. 156.

— Ils croient à l'incarnation de la divinité, II, p. 81.

Coupole du Rocher, à Jérusalem, IV, p. 83.

CTÉSIPHON, capitale des Perses sous les Sasanides, IV, p. 70; V, p. 42, 114, 144, 181, 184, 185, 186, 241; VI, p. 78. — Bâtie par Hôchèng, et nommée Karda-Boundadh, IV, p. 93. — Voir Médain.

CYRÉNAIQUE, V, p. 194.

DABAB, nom propre féminin, III, p. 41.

Dânba, nom de la Bête des derniers jours, II, p. 175, 176.

Disiq, village près d'Alep, IV, p. 55; VI, p. 46.

ed-Dammar (Ajdahaq), 111, p. 47, 84, 95, 146 et suiv., 177.

ed-Dлинак, traditionniste, cité, I, p. 138; II, p. 10, 12, 17, 63, 72; III, p. 19, 75, 78, 81, 82, 120, 128, 139. — Sa bibliothèque, IV, p. 97.

ed-Daннak ben Qals el-Fihrt, chef kharidjite, VI, p. 19, 20, 56.

DAHNI (el-Heni, el-Hebi), idole d'Ad l'ancien, III, p. 34.

DAHRIS, DAHRIYYA, matérialistes, 1, p. 80. — Nom donné aux athées, 1V, p. 2. Dalsol, ville du Sind, IV, p. 48.

DAIGANITES, partisans de Bardésane, IV, p. 22. — Leurs contradictions, I, p. 131.

Dalzan, roi d'el-Hadr, III, p. 161.

DAKHEH, mot cabalistique dont se sert le prophète pour combattre l'Antéchrist, II, p. 166.

Dâmâniyya, secte de l'Inde, IV, p. 12.

Damas, capitale de la Syrie, III, p. 125; IV, p. 48, 67; V, p. 104, 111, 178, 240; VI, p. 27, 66, 71, 85. — (Tremblement de terre à), II, p. 35. — (Mosquée de), II, p. 158; IV, p. 84, 87; V, p. 35. — (Région de), II, p. 159. — (Rivière de), IV, p. 55. — (Lac de), ibid. — (Siège et prise de), V, p. 192.

Dampam ben 'Amr el-Ghifari, émissaire d'Abou-Sofyan ben Harb, 1V, p. 174, 175.

Dâmhghân, ville de Perse, IV, p. 75.

DAMIETTE, ville d'Égypte. IV, p. 48, 55.

Dan, tribu d'Israël, III, p. 5.

DANIEL (Le prophète), II, p. 150;
III, p. 6. — Lancien, III, p. 118.
— Le petit, III, p. 119. — Son livre, II, p. 144; IV, p. 32; VI, p. 47. — (Sarcophage de) à Suse, V, p. 196.

Dhoud (Zádoùyè), affranchi des Banou 'l-'Anbar, conjuré kháridjite, V, p. 236.

DAOUD, fils (?) d'Abdallah ben el-Hasan, VI, p. 84.

DAOUD ben 'Alt, oncle d'Abou 'l-'Abbas, VI, p. 66, 70.

Dâoud ben 'Alf (Abou-SoléImân), son opinion sur la science et la puissance de Dieu, I, p. 99.

Daoud el-Djawaribt, docteur anthropomorphiste, V, p. 148.

ed-Dâr, tribu yéménite, IV, p. 110. Dâr-en-Napwa, maison de l'assemblée, à la Mecque, IV, p. 108, 119.

DARA, fils de Bahman, roi de Perse, III, p. 154 et suivantes.

Dârâ, fils de Dârâ, roi de Perse, III, p. 157; IV, p. 94. — Bâtit Dârâbdjird dans le Fârs, *ibid*.

Dârâ, ville de Mésopotamie, III, p. 157; IV, p. 71, 94; V, p. 193.

Dărâbdjird, ville et canton du Fârs, III, p. 157; IV, p. 72, 91; V, p. 203.

DARAWAN (Compagnons de), III, p. 131, 135.

DARIM le Tasmite, III, p. 38.

Darin, port du Bahrein, V, p. 105.

Dârites (Famille des), IV, p. 110.

DARIUS, fils de DARIUS, III, p. 82.

— Le grand, III, p. 211. — Le petit, ibid.

DAVID, III, p. 2, 4, 85, 101, 103 et suiv., 112; IV, p. 33, 65, 67; V, p. 30. — (Voix de) qu'ont en partage les élus, I, p. 179. — Et l'auge de la mort, II, p. 108. — Et Abigail, II, p. 109. — (Temps écoulé entre) et Jésus, II, p. 139, 140. — (Lignée de), II, p. 171. — Il construit le temple de Jérusalem, IV, p. 82. — (Porte de), à la mosquée d'Omar, à Jérusalem, IV, p. 82, 83.

DAVID, fils de Boûzá, roi de Naçibin au temps de Jésus, III, p. 128.

Dâwaniyya, secte de l'Inde, IV, p. 12.

DÉCALOGUE, IV, p. 35.

Dácius, empereur romain, III, p. 132.

DÉILEM, montagnes du Gilân, IV, p. 49, 74, 86; VI, p. 98, 106.

DÉLLÉMITES, IV, p. 55, 86, 87, 98.

— Pris pour Gog et Magog, II, p. 179.

DÉIR EL-DJÉMÁDJIM, VI, p. 39.

- DÉIR-SABORABADH, III, p. 118.
- DÉIR-SIM'ÎN, couvent de Saint-Siméon Stylite, I, p. 198, note 2; VI, p. 48.
- DÉLÉS, propriétaire de la Caverne des Sept-Dormants, III, p. 133.
- DÉLUGE (Période écoulée entre le), Noé et Abraham, II, p. 139.
- DÉMÂWEND (Mont), III, p. 148; IV, p. 49, 53; V, p. 206.
- DEMAWENDIYYA, anéantis par Abou-Moslim, VI, p. 98.
- Démocrite, son opinion sur la lune, II, p. 25; sur le vacillement de la terre, II, p. 44; sur l'origine des animaux, II, p. 65.
- DÉMON DE LA VOUTE, surnom du docteur anthropomorphiste Abou-Dja'far el-Ahwal. Voir ce nom et Cheitan-et-Taq.
- Démons (Création des), 11, p. 60. Leur nature, 11, p. 62.
- Dendå (Omm ed-). Voir Omm ed-Derdå.
- DERDÂ (Père de), surnom d'Owaïmir ben Zéïd, i, p. 180, note 1.
- DERIE (Langue), trois mots cités, I, p. 57.
- DESKERET EL-MÉLIK (Dastadjird), 1V, p. 94.
- DRAGHAL (Zaghal), peuple d'Afrique, III, p. 29.
- DHAKWAN (Tribu de), IV, p. 197, 198.
- DHAKWAN ben 'Abd-el-Qaïs, IV, p. 155; V, p. 118.
- DHAMMIYYA, secte mo'tazélite, V, p. 149, 151. Secte mourdjite, V, p. 153.
- DHARRÁR ben 'Amr, son opinion sur le lieu et la substance de Dieu, I, p. 76.
- **D**нàт-Атьан, IV, р. 214.
- Dhât-'Irq, station sur la route de la Mecque, IV, p. 85; VI, p. 76.
- Dhát en-Nahyein, la femme aux

- deux barattes de cuir, V, p. 125 et note 2.
- Dhat en-Nitaqain, surnom d'Asmà, fille d'Abou-Bekr, V, p. 81.
- DHAT EL-QOURTAIN (Marie), 111, p. 209.
- DHAT ER-RIQA' (Razzia de), IV, p. 199.
- DHAT ES-SÉLASIL, en Syrie, IV, p. 215.
- Dhou 'L-Acba' el-'Adwant, poète anté-islamique, vers cités, II, p. 110; IV, p. 31.
- DHOU-AÇBAH, IV, p. 111.
- DHOU-CHANATIR, roi du Yémen, III, p. 183
- DHOU-DJADAN, IV, p. 111.
- DHOU-DJÉICHÁN, III, p. 180.
- Dнои 'L-DJOHFA, V, р. 222.
- Dhou-Faich, III, p. 183.
- Dhou'L-FAQAR, sabre de Mahomet, V, p. 27.
- Dhou-Ghassân, fils de Tobba' l'Himyarite, III, p. 31.
- DHOU 'L-ḤADJIB, général perse, V, p. 179.
- Dhou't. Hângib Merdân Châb, général des Perses à Néhâwend, V, p. 190.
- Dhou-Horop, localité près de Médine, III, p. 182.
- DHOU 'L-KALA', III, p. 183; IV, p. 111.
- DHOU'L-KHIMÂR, surnom d'el-Aswad el-'Ansi, V, p. 164.
- Dhou-Kochob, localité près de Médine, V, p. 210, 211.
- Dhou 'L-Khowaiçıra, appelé par erreur Horqoûç ben Zoheïr et-Temimi, V, p. 142.
- DHOU'L-KIFL, prophète, III, p. 4, 99, 101, 103.
- DHOU 'L-MADJIZ (Foirs de), IV, p. 154.
- DHOU-MIDJANN, III, p. 183.

DHOU-MORABIH, III, p. 178.

Dhou 'n-Noûn (Jonas), nom de l'interlocuteur de Toleiha, V, p. 167, 168.

DHOU'N-NOOREIN, surnom d'Othman, V, p. 19.

DHOU-Nowas, roi du Yémen, III, p. 183 et suiv.; IV, p. 111.

DHOU 'L-'OCHÉIRA (Expédition de), IV, p. 171.

DHOU-'OKÉILÁN, III, p. 183.

DHOU 'L-QAÇÇA (Bataille de), IV. p. 207; V, p. 166, 167.

DHOU-QAR (Bataille de). III, p. 176, 208; IV, p. 213; V, p. 219.

DHOU-QARAD, IV, p. 207.

Dhou 'L-Qarnéin, III. p. 5, 48, 80 et suiv.; VI. p. 101, 119. — Assimilé à Alexandre, III. p. 158. — Date que lui attribuent les astronomes, II. p. 140. — Rupture de sa digue, II. p. 177.

DHOU 'R-RA'Y, surnom d'el-Abbås, VI, p. 88.

DHOU-Ro'Aïn, III, p. 181, 183, 185.

DHOU'R-ROMMA, poète, vers cités, II, p. 106; V, p. 105.

DHOU'TH-THAFANAT, surnom d''Alt es-Sedjdjad, VI, p. 88.

Dhou-Tho'Loban, Yéménite envoyé en Abyssinie par les chrétiens de Nedjran, III, p. 185.

DHOU-YAQRA', III, p. 178.

Dhou-Yazan, surnommé Abou-Morra el-Fayyad, III, p. 190, 195; IV, p. 111.

Di'BiL ben 'Alt el-Khozâ'i, poète chi'îte, vers cités, V, p. 133; VI, p. 1:0.

Dtch (Tribu de), IV, p. 102.

DIHISTÂN, ville de Mâzaudérân, IV, p. 86; VI, p. 43.

Dimoin (Le) de Hérat, V, p. 208.

— De Suse, V, p. 195.

DIHYA ben Khalifa el-Kelbi, in-

carnation de l'archange Gabriel, I, p. 161; IV, p. 212; V, p. 130.

DILASA (?), nom d'un gué du Tigre, V, p. 186.

Dimās, nom de la prison de Wāsit, démolie sous le khalife Soléïmān, VI, p. 46.

Dinawar, ville de Perse, 1V, p. 49, 74.

Dinochermawis (Zénon de Cittium ou Démocrite), son opinion sur les principes, I, p. 129.

Dirafch-i Kāwiyān, drapeau des Perses, V, p. 184.

Dirar, fils d''Abd-el-Mottalib, V, p. 7, 8.

Dirak ben 'Amr, V, p. 155.

Dinân ben el-Khaţţâb ben Mirdâs, IV, p. 203. — Vers cités, IV, p. 205.

DIRÂRIYYA, secte, V, p. 154, 155.

DJACADIRA, fraction des Aus, IV, p. 116.

DJABAL ('Iraq-'Adjémi), IV, p. 74.

DJABALA ben el-Aiham, dernier roi ghassanide de Damas, III, p. 209; IV, p. 221; V, p. 192.

DJABAN le Perse, V, p. 176.

DIABBOL, sur le Tigre, iV, p. 54.

DJABIR ben 'Abdallah, traditionniste, 11, p. 95, 96; IV, p. 153; V, p. 118, 120, 130, 132.

DJÄBIR ben 'Abdallah ben Ri'ab, IV, p. 155.

DJABIR el-Djo'ff, lecteur du Qorân, VI, p. 21, 36.

Diabir ben Ḥayyan, l'alchimiste Geber, II, p. 199.

el-Diabiya, bourg près de Damas, V. p. 193.

DJABOULQA et Djaboulsa, villes fabuleuses, II, p. 64; V, p. 242.

DJA'D ben Dirhem le Zindiq, poète ami de Merwan, VI, p. 56.

Dia'da, fille d'el-Ach'ath ben Qais, épouse d'el-Hasan, VI, p. 6.

- DJA'DA ben Hobéira el-Makhzoùmi, neveu d''Ali, épouse Omm el-Hasan, V, p. 78, 217.
- el-DJAD'A, chamelle de Mahomet, V, p. 27.
  - DJADD ben Qaïs, un des hypocrites de Médine, IV, p. 169.
  - DJADHIMA el-Abrach (le Lépreux), roi de Hira, III, p. 181, 198 et suivantes.
  - el-Dja<sup>c</sup>dî, surnom de Merwân II, VI, p. 55.
  - DJadila, descendant de Rabi'a, IV, p. 116.
  - DJADIS, ancien peuple arabe, III, p. 29 et suiv., 33, 41, 180; IV, p. 110.
  - DJA'FAR. fils d'Abou-Tâlib et frère d'Alt, IV, p. 140, 142, 197, 211, 214, 215; V, p. 8, 14, 74, 77, 100, 101, 109, 162.
  - DJA'FAR (Les deux), docteurs mo'-tazélites, V, p. 151 et note 6.
  - DJA'FAR ben Abi-Ishaq el-Motawakkil-'ala'llah, VI, p. 117.
  - DJA'FAR ben Ahmed el-Mofawwad-ila'llah, fils d'el-Mo'tamid, VI, p. 1:2, 123.
  - DJA'FAR le Barmékide, VI, p. 102, 103.
  - DJA'FAR ben Harb, docteur mo'tazélite, V, p. 150. — Il réduit les dualistes au silence, I, p. 83.
  - DJA'FAR ben Mohammed eç-Çâdiq, imam des Chi'îtes, V, p. 132, 135, 189; VI, p. 67. — Son opinion sur la question de savoir si Dieu est visible, I. p. 67; relativement à la supériorité du savant sur l'ignorant, I, p. 109.
  - DJA'FAR, fils de Mohammed ben el-Ach'ath ben Qais, VI, p. 99.
  - DJA'FAR el-'Otbi, docteur mo'tazélite, V, p. 152.
  - DJA'FARIYYA, secte chi'îte, V, p. 130, 139.
  - DJAFNA, autre nom d''Amr ben

- 'Âmir Mozaïqiya, III, p. 208; IV, p. 114. (Fils de), (Dynastie de), rois de Syrie, III, p. 197, 210.
- DJAHAR ben Çafwan nie les attributs de Dieu, I, p. 96.
- DJAHCH ben Riyab el-Asadi, gendre d''Abd-el-Mottalib, V, p. 9.
- DJAHDJABÂ ben Kolfa, fraction des Aus, IV, p. 114.
- el-Djāņizh (Abou 'Othman), V, p. 152.
- DJASFAR ben Djolondà el-Azdi, roi de l'Oman, IV, p. 224.
- DJALAHAKIYYA, secte de l'Inde, IV. p. 13.
- DJALD, fils de Modhhidj, IV, p. 112. DJALINOÛS, général perse, V, p. 179, 183.
- DJALOULÂ (Combat de), V, p. 186, 187; VI, p. 65.
- DJÂLOÛTIYYA, secte de Juifs, partisans du Rås-Djâloût, IV, p. 32, 33.
- el-DJAMADJIM (Journée d'), où fut pillée la cassette particulière constituée par 'Omar, V, p. 191. — Voir Déir el-Djémádjim.
- DJAMASP, frère de Qobâdh, III, p. 171.
- el-DJAR, ville d'Arabie, IV, p. 48.
- DJARIYA ben 'Âmir, un des hypocrites de Médine, IV, p. 169.
- DJâriya ben Qodâma, général d''Alî, V, p. 235.
- DJARM ben Ziyâd (Tribu de), IV, p. 111.
- DJAROUDIYYA, secte chi'Ite, V, p. 139.
- Diasim, peuple de l'Oman, III, p. 29, 30.
- DJAUN (Tribu de), V, p. 10.
- DJAWĀRIBIYYA, secte anthropomorphiste, V, p. 147, 148.
- DJAWIDHAN, chef des Khorrémites, VI, p. 110, 113.
- Diaww du Yémama, III, p. 30, 33.

Diavy, bourgade dépendant d'Ispahan, IV, p. 95; V, p. 114.

Diazil (Tribu de), IV, p. 100.

Djebel el-Agrat, en Syrie, VI, p. 118.

DJEDDA, port de la Mecque, IV, p. 48, 60, 131.

el-Djehdjáh ben Sénám el-Ghifári, V, p. 213.

Djeнм ben Çafwan et-Tirmidhi, V, p. 154, 455.

DJBHMIYYA, secte, V, p. 154.

Digion EL-Osra, autre nom de la campagne de Taboûk, IV, p. 222.

Disiman, fleuve de Cilicie, IV, p. 55. — Fleuve du paradis terrestre, II, p. 42; IV, p. 56.

DJRM-CHÂDH, roi de Perse, III, p. 8, 25, 43, 48, 100, 145, 146; IV, p. 56. — Contemporain du Déluge, III, p. 25. — Identifié à Salomon, III, p. 109. — Il bâtit Hamadan, Içţakhr et el-Madhar, IV, p. 97.

DJENB (Tribu de), IV, p. 112.

Djennāba, IV, p. 48. .

DJERACH, IV, p. 47.

Diźnin, poète, cité, V, p. 185.

Diffirm ben 'Abdallah el-Badjali, compagnon du prophète, V. p. 106, 130, 182, 206, 223. — Vers cité, IV, p. 110.

Djérir ben Yézid, petit-fils du précédent, VI, p. 79.

Djerkiyya, secte chi te, V, p. 140. Djerma, capitale du Negus, IV,

DJINAB, IV, p. 212, 224.

p. 47.

DJINNS, II, p. 62; IV, p. 146, 147, 162. — Voir Génies,

Diraft, ville du Kirman, IV, p. 48. 73.

el-Dii'rana, IV, p. 220, 221.

el-Djonna'i (Abou-'Ali), docteur mo'tazélite, V, p. 150, 151.

Diopala, traditionniste, I, p. 138; 11, p. 63; 111, p. 7, 18, 75. — Voir Ibn-Djobair.

DJOBÉIR ben Mout'im ben 'Adi, 1V, p. 188; V, p. 111.

Djocham, tribu yéménite, IV, p. 110; VI, p. 100.

Djocham, fils de Khazradj, IV, p. 113.

DJODAYY, fils d'Akhtab, juif de Médine, IV, p. 169.

Djongil, ancienne tribu arabe, III, p. 33.

DJODHAM (Tribu de), IV, р. 110, 214; V, р. 192.

DJODHÂMA, surnommée ech-Chéimå, sœur de lait du prophète, V, p. 9.

Djoréina, homme qui fut tué par 'Obéidallah, fils d''Omar, V, p. 94.

Djo'fi, fils de Sa'd el-'Achtra, IV, p. 112.

el-Djohfa, localité du Hidjáz, IV, p. 66, 175; V, p. 59. — Origine de son nom, IV, p. 96.

Dioмнооп el-'Idjli, général d'el-Mançour, VI, p. 82.

Djondab ben es-Sakan (ou ben Djonada), nom d'Abou-Dharr el-Ghifari, V, p. 95.

DJONDÉI-CHAPOUR, ville de Susiane, III, p. 161, 162, 165; IV, p. 72. — (Rivière de), IV, p. 54.

DJONDO' ben 'Amr, chef des Thamoudites, III, p. 40.

Dionds, thèmes militaires organisés par 'Omar, V, p. 178.

Dioraidi l'ascète, III, p. 131, 139, 140.

Diordos, fraction des Aus, IV, p. 114.

Dioráina ben el-Achyam el-Faq-'asi, poète anté-islamique, vers cités, II, p. 132.

Dioanom, ancien peuple arabe, III,

p. 33, 54, 62, 68; IV, p. 79, 100, 107, 116, 117.

DJOUDERZ, filsd'Achkan, roi parthe, 111, p. 122.

DJOURHA, IV, p. 76.

DJOUM'A, vendredi, jour final de la Creation, II, p. 50.

DJOUMANA, fille d''Alt, V, p. 77.

Diour, ancien nom de Firouz-Abad, ville du Fars, IV p. 48. — Voir Khouz.

DJOURDJÂN, province de Perse, III, p. 29; IV, p. 49, 71, 74, 75, 86, 95; VI, p. 43, 44, 47, 65, 97, 121.

DJOURZÂN, Géorgie, IV, p. 50.

DJOUZADJÂN, DJOUZDJÂN, district de la province de Balkh, iV, p. 86; V, p. 206; VI, p. 54.

DJOWATHA, V, p. 175.

Dioweibir, III, p. 120. — Voir Djobeir et Haubar.

Diowalkiyya, épouse du prophète, IV, p. 200; V, p. 10, 11, 16.

Doba'a, fille d'ez-Zobeir ben 'Abdel-Moţţalib, V, p. 8.

Donés, le Karoun IV n. 54: VI

Dodjál, le Karoun, IV, p. 54; VI, p. 33.

Doldol, mule du prophète, V, p. 27.

DOMESTIQUE (Le), general en chef des troupes romaines d'Asie, 1V, p. 64.

Do'm!, descendant de Rabi'a, IV, p 116.

Domqola, Dongola, capitale du Soudan, IV, p. 47; V, p. 207.

Domna ben Rabi'a, traditionniste, 11, p. 152.

ed-Dorau, maison céleste en face de la Kacha, II, p. 10.

Donzin ben ec-Çimma, IV, p. 219. ed-Donzini, vers cites, III, p. 201, 206.

Do'тноок ben el-Ḥārith el Maḥāri, IV, p. 186. Dooma, ange préposé aux ames des infidèles, II, p. 97.

DOUMAT BL-DJANDAL, ville du désert de Syrie, IV, p. 66, 200, 207, 222, 223; V, p. 232.

Dounya, le monde actuel, raison de ce nom, II, p. 56. — Sa signification, II, p. 57.

Dowéin vole le trésor de la Ka'ba, 1V, p. 131.

DUALISTES, leurs opinions sur les deux principes, I, p. 82; sur l'origine du monde, II, p. 131; admises par certains Mazdéens, I, p. 132. — Leur opinion sur la fin du monde, II, p. 131. — Leur opinion sur Jésus, III, p. 126. — Leur religion, IV, p. 22.

Eau de la vie, II, p. 188.

ÉDEN, paradis terrestre, II, p. 51, 74.

ÉDESSE, ville de Mésopotamie, IV, p. 71; V, p. 193. — (Église d'), merveille du monde, IV, p. 87.

ÉDESSÉNIENS, IV, p. 40.

EDHRÉA, en Syrie, IV, p. 198.

Églises chrétiennes de Jérusalem, de Bethléem et du Sinaï, IV, p. 83, 84.

ÉGYPTE, III, p. 53, 54, 71, 72, 151; IV, p. 48, 64, 67, 69; V, p. 80, 101, 106, 110, 178, 206, 207, 208, 210, 211, 215, 222, 223, 225, 231; VI, p. 3, 18, 38, 73, 95, 122. — (Impôt de l'), IV, p. 68. — (Mer d'), Archipel, IV, p. 52, — Sa destruction future, IV, p. 98. — (Haute-), patrie d'Hermès Trismégiste, II, p. 88, 137.

ÉGYPTIENS, III, p. 53, 97.

ÉLANITIQUE (Golfe), IV, p. 52.

ÉLÉPHANT (Année de l'), II, p. 140; IV, p. 123; V, p. 89. — (Compagnons de l'), III, p. 188; V, p. 46.

ÉLIE (Le prophète), III, p. 4, 85, 101, 102. — (Église du prophète), au mont Sinal, IV, p. 84. — (Cou-

- pole d') sur l'emplacement du temple de Jérusalem, par confusion avec le nom d'Ælia Capitolina, IV, p. 82.
- ÉLISÉE (Le prophète), fils d'Okhtoub, III, p. 4, 80, 85, 102, 103.
- EMIR-CHEHR (Eber-Chehr), ville de Perse, V, p. 205.
- EMPÉDOCLE admet deux principes, l'amour et la force, I, p. 128. Son opinion est fausse pour les Musulmans, I, p. 141. Son opinion sur l'origine des animaux et des plantes, II, p. 66.
- EMPEREUR romain (Pages de l'), IV, p. 64.
- Enfants (Église des) ou des Innocents à Bethléem, IV, p. 83.
- Énoch, III, p. 2. Voir Idrts.
- Énos, III, p. 12.
- ÉPHÈSE, ville des Sept-Dormants, III, p. 134.
- EPHRAIM, III, p. 71.
- ÉPICURE, son opinion sur l'essence des êtres, I, p. 128.
- ERE d'Alexandre, IV, p. 124. Des Arabes, ibid.
- ERZEN, ville d'Asie Mineure, IV, p. 50.
- Ésat, III, p. 65, 71, 147.
- Esclaves du bâton, 111, p. 204.
- Esdras, III, p. 118 et suiv.; IV, p. 34; V, p. 32.
- ESPACE (Partisans de l'), V, p. 147.
- ESPAGNE, IV, p. 50, 52, 61, 63, 69; VI, p. 41, 88. 98. Sa destruction future, IV, p. 98.
- Espiniab, ville de Transoxiane, IV, p. 49, 75. Voir Isbidjáb.
- ÉTOURNEAU (Arbre de l'), merveille du monde, IV, p. 87.
- ÉTRANGLEURS (Doctrine des), IV, p. 8.
- Eurhsmion, apôtre chrétien de Nedjran, III, p. 184.

- EUPHRATE, IV, p. 51, 54. 71, 92; V, p. 179, 223. Fleuve du paradis, II, p. 42; IV, p. 56. Il dépose sur ses rives une grenade colossale, II, p. 42. (Pont de l'), VI, p. 71.
- EVANGILE, III, p. 2; V, p. 29, 30, 31, 35.
- Ève créée d'Adam, II, p. 74.
- Eyyoùs ben Bâdhân, traditionniste, II, p. 94.
- Eyyoùs er-Rohâwt, traducteur de langues étrangères, son opinion sur les principes, I, p. 129.
- ÉZÉCHIEL (Le prophète), fils de Boùzi, III, p. 5, 85, 95, 100, 101, 149.
- FADAK, bourgade d'Arabie, propriété du prophète, IV, p. 66, 207, 212; V, p. 28, 208.
- FADAUKAS, fraction de tribu à laquelle appartenait el-Akhtal, IV, p. 116.
- FADIH (Combat de), IV, р. 117.
- el-Fâpila, cotte de mailles de Mahomet, V, p. 27.
- FADILIYYA, secte traditionniste, V, p. 157.
- el-Fapl ben el-'Abbás ben 'Otba ben Abi-Lahab, V, p. 8, 10, 60, 71, 108, 193. — Vers cités, V, p. 131, 215.
- el-Fapt ben er-Reble, VI, p. 105,
- el-Fapt er-Raqachi, docteur mourdjite, V, p. 153.
- el-Fapl ben Sehl, ministre d'el-Ma'moûn, VI, p. 106, 109.
- el-FADL ben Yahya, le Barmékide, VI, p. 101, 102, 103.
- FAHM, descendant de Qais, IV, p. 115.
- el-Fikitt, poète, vers cité, IV, p. 111.

- FANDJAHIR, mines d'argent, IV, p. 73.
- Fani, ange de la mort chez les Gens du Livre, II, p. 186.
- FAR'-YANHOB, roi du Yémen, III, p. 149, 150, 177, 218.
- FARAB, ville de Transoxiane, IV, p. 75.
- el-Faramâ, ville d'Égypte, II, p. 48.
- FARAN, capitale des Amalécites, IV, p. 83.
- FARDJOUT, bourgade de la Haute-Égypte, II, p. 144.
- el-Fāhi'a, fille d'As'ad ben Zorára, V, p. 119.
- el-Fâri'a bint Tarif, sœur du rebelle khâridjite el-Wélid, VI, p. 100. — Vers cités, ibid.
- FARKHÂHÂT, pagodes, IV, p. 17, note 4.
- el-Fârooq, surnom d'Omar, VI, p. 47.
- el-Farrà, poète, cité, I, p. 194.
- FARROUKH (Farroukh-zâd Khos-rau), règne en Perse, III, p. 176.
- FARS, province de Perse, III, p. 28, 29, 150, 157, 179; IV, p. 48, 51, 72, 74, 99, 148; V, p. 114, 185, 203, 205, 207; VI, p. 33. Origine de ses habitants, III, p. 33. (Mer du), Golfe Persique, IV, p. 51. (Conquête du), V, p. 191.
- FARVARDADJÂN, fête des revenants en Perse, II, p. 110.
- Farwa ben Naufal, chef kharidjite, V, p. 146.
- FARWARDIN, mois perse, III, p. 145.
- Fasâ, chef-lieu du canton de Dârâbdjird dans le Fârs, IV, p. 48, 72.
- FATH-KHÂTOÛN, reine du Tokhâristan, VI, p. 4.
- FATIMA, fille de Mahomet, II, p. 163; IV, p. 130, 168, 184, 194; V, p. 18, 22, 64, 65, 67, 71, 76, 161.

- Elle met au monde el-Hosein, IV, p. 200. Son tombeau à Médine, II, p. 159. Ses descendants à Khotan, II, p. 157.
- Fâțima, fille d'Abou-Moslim, IV, p. 29; VI, p. 94.
- Fâțima, fille d''Alt, V, p. 77.
- FATIMA bint 'Amr, mere d'Abdallah et grand mère de Mahomet, V, p. 6.
- FATIMA, fille d'Asad ben Hachem, épouse d'Abou-Talib, mère d''Alt, V, p. 8, 74, 75.
- Fâțima, fille d'ed-Daḥḥâk, épouse du prophète, V, p. 10.
- FâŢIMA, fille d'el-Hosein, V, p. 77.
- FÄŢIMA bint el-Khaţiāb, femme de Sa'id ben Zeïd ben 'Amr, IV, p. 137; V, p. 91.
- FATIMA bint 'Omar, fille du khalife et petite-fille d''Alt, V, p. 78.
- FATIMA, fille de Qaïs, II, p. 169.
- Fâţıma, fille de Sa'd, de la tribu d'Azd, épouse l'ancêtre des Qoréïchites, III, p. 169. — Mère de Qoçayy, V, p. 7.
- FATIMA, fille de Záida, mère de Khadidja, V, p. 11.
- FÂŢIMITE (Le petit), nom gravé sur le sceau d'Ibn-Tabâṭabâ, VI, p. 107.
- el-Fayyap, surnom de Ţalḥa, V, p. 84.
- FAYYOUM (Le), province d'Égypte, IV, p. 48.
- FAYYOUMIYYA, secte de Juifs, partisans du gaon Saadiah, IV, p. 32, 33.
- FÉID, forteresse à mi-chemin de la Mecque, IV, p. 85.
- FEMME qui se donna à Mahomet, V, p. 17.
- el-Férahio, tribu arabe, IV, p. 113.
- FERAZDAQ, poète, cité, 1, p. 30; VI. p. 43 — Il rapporte une tradition, III, p. 65.

FERDEM BEN KERDEM, juif de Médine, IV, p. 169.

FERGHÂNA, province de l'Asie Centrale, III, p. 158; IV, p. 49, 75, 98; VI, p. 39, 43. — (Rivière de), IV, p. 56.

FERGHANIENS, VI, p. 121.

FÉRIDOÙN, III, p. 8. — Voir Afrêdhoùn.

Ferverdagan, jours épagomènes de l'année perse, IV, p. 25.

Fères des Juiss, IV, p. 36. — Des Chrétiens, IV, p. 45.

FÉZÄRA, tribu, V, p. 169; VI, p. 122.

Voir Banou-Fézára.

el-Fézani (Abou-Ishaq Ibrahim ben Ḥabib), astronome, II, p. 8.

FEZZAN, province d'Afrique, III, p. 29.

el-Fidjar (Guerre d'), IV, p. 126, 127; V, p. 86.

Fihr ben Målik, tribu, IV, p. 102, 103, 107; V, p. 3.

Filiques (Philippe), père d'Alexandre, III, p. 157.

Fils de la mangeuse de cœurs, personnage de la fin des temps, II, p. 158.

Fils de la Vieille (Le), Élisée, III, p. 103.

Firichtégán, prophètes des Khorrémites, IV, p. 29.

Firotz, fils de Yezdegird II, III, p. 169, 170, 172.

Firotz, fils de Yezdegird III, V, p. 205.

Firotz le Déllémite, II, p. 155; V, p. 163, 165.

FLux et reflux, leur explication, 11, p. 43.

Fopála, esclave du prophète, V, p. 23, 26.

el-For', bourgade d'Arabie, IV, p. 66.

el-Forariça el-Kelbi, IV, p. 110.

Forat ben el-Forat, II, p. 96.

Forat ben Hayyan, V, p. 181.

Fossé (Bataille du), IV, p. 169, 202; V, p. 39, 40, 117, 120.

Fostat, le Vieux-Caire, 1V, p. 48, 55. 68.

Fothos l'infidèle, frère de Bahtra le vrai croyant, III, p. 131, 132.

Fornos, fleuve de Palestine, VI, p. 71.

Fotchend, ville près de Hérât, dont l'antipode serait la Chine, II, p. 38.

FOUM EÇ-ÇILH, IV, p. 70.

Foot, père de Djorhom et de Djodéll, III, p. 83. — Père des Coptes, III, p. 29.

FUTTEREDJÂN, salve de cinq flèches, III, p. 194.

GABRIEL (L'archange), 11, p. 147, 149, 188; III, p. 2, 55, 61 et suiv., 72, 75, 97, 124, 135; IV, p. 106. 149 et suiv., 162, 164, 178, 221; V, p. 12, 138; VI, p. 23, 83. — 11 reçoit des ordres d'Isrâfil, I, p. 150. - Il apparatt à Mahomet sous sa forme céleste, I, p. 160. — Ses deux formes, céleste et terrestre, I, p. 161. — Il trempe ses ailes dans le ruisseau de l'Éden, I, p. 162. — Ange de la mission, ibid. - Voiles de lumière qui le séparent de Dieu, I, p. 169. - Il révèle au prophète le Qoran sur le mont Hirå, I, p. 171. — Il est chargé de rapetisser la taille d'Adam, II, p. 89. — Il prononce la prière funéraire à la mort d'Adam, II, p. 90. — Conversation entre lui et le prophète, II, p. 144. — Sa voix au jugement dernier, II, p. 155. — Il apporte la révélation du Qoran, IV, p. 132, 133. — Il visite Moséllima, V, p. 171.

GAD, tribu d'Israel, III, p. 5.

- Gâhambâr, fête des saisons chez les Mazdéens, IV, p. 4, 67.
- Galien, le médeoin, III, p. 129. Son opinion sur les principes, I, p. 130; sur l'éternité de la matière, recherche inutile à la pratique de la médecine, I, p. 131.
- GANGE (I.e), IV, p. 11, 16, 53.
- GAYÓMARTH, nom du premier homme chez les Mazdéens, II, p. 67; III, p. 143, 144. — Il existait avant Adam, ou était son fils, II, p. 142.
- Gaza, ville de Palestine, IV, p. 48, 105, 121.
- G2-ніппом (Vallée de) à Jérusalem, IV, p. 82.
- GÉHENNE, II, p. 194.
- Gåls, peuples du Gilân, IV, p. 74.
   De Merw-er-Roûdh, V, p. 206.
- GENDJ-ROSTĀQ, VI, p. 86.
- Genèse, les premiers versets du ch. I, cités dans le texte hébreu, en transcription arabe, I, p. 135.
- Génies, leur création, II, p. 58 et suivantes. — Leur nature, II, p. 61. — Leur père, II, p. 62.
- GENS DU LIVRE, II, p. 171, 186, 192; III, p. 6, 7, 11, 12. — Ils rapportent une légende qui rattache les tremblements de terre à la montagne de Qaf, II, p. 35. — Leur opinion sur la première chose créée par Dieu, II, p. 36.
- Georges (S1), III, p. 6.
- el-Gнава (Razzia d') IV, р. 207.
- el-Ghadaq, descendant de Rabi'a, IV, p. 116.
- el-Ghadiriyya, bourgade près de Koûfa, VI, p. 11.
- GHĀFIRA, fille de Ghifar, III, p. 30.
- el-Ghaida (Ḥadji), fils d''Abd-el-Moțialib, V, p. 7, 8.
- GHÄLIB ben 'Abdallah, IV, p. 211, 213.

- Ghalib, fils de Fihr, et père de Lo'ayy et de Téim, IV, p. 102.
- GHÂLIYA (Outres), secte chi'îte, V, p. 130.
- el-Ghame (Expédition d'), IV, p. 207.
- el-Ghame, surnom d''Abd-Manaf, IV, p. 104.
- el-Ghamra, station sur la route de la Mecque, IV, p. 85.
- GHANI, fils d'A'cor, IV, p. 115.
- GHANM, tribu yéménite, IV, p. 110.
- el-Ghart, où fut enterré 'Alt, V, p. 238.
- el-Gharip, musicien arabe, VI, p. 54.
- GHARQAD, arbre des Juifs, II, p. 169.
- GHASSÂN, ancêtre des Ghassânides, IV, p. 115. — (Famille de), Ghassânides, III, p. 197, 209, 210; IV, p. 30.
- GHASSÂNIDES (Rois) de Syrie, IV, p. 114.
- GHAȚAFÂN, tribu yéménite, IV, p. 110, 185, 199, 202 et suivantes.
- GHAURATH ben el-Ḥārith el-Moḥā-ribī, IV, p. 199.
- el-Ghauth (Tribu d'), IV, p. 111.
- GHAZĀLA, femme de Chébib ben Yézid, chef khâridjite, VI, p. 34, 35.
- GHAZNA, ville de l'Afghanistan, IV, p. 48, 58, 73.
- GHIFAR ('Aqqad?), docteur mo'tazélite, V, p. 152.
- GHIFAR, ancienne tribu du Nedjd, II, p. 195; III, p. 29.
- GHOBCHÁN ben Khozá'a, nomades des environs de la Mecque, IV, p. 117.
- GHORÂBIYYA, secte chi'îte, V, p. 180, 138.
- GHOUFRA (L'affranchi de), traditionniste, V, p. 2.

- GHOUMDÂN, roi du Yémen, III, p. 109. Il donne son nom à la forteresse de Ghoumdân, IV, p. 96.
- GHOUMDÂN (Forteresse de) à Çan'à, III, p. 178; V, p. 165.
- Ghoumdan Yaban, roi du Yémen, III, p. 178.
- GHOUR, province de Perse, IV, p. 74, 87. Sa conquête, VI, p. 4.
- GHOUTA de Damas, IV, p. 55; VI, p. 20.
- GHOUZZ, tribu turque, IV, p. 86; VI, p. 86.
- Gilin, province de Perse, IV, p. 74, 86.
- GOCHTÂSP, fils de Lohrâsp, roi de Perse, III, p. 154. — Il envoie Isfendiyar en expédition, IV, p. 88.
- Gog et Magog, II, p. 64, 132, 146-148, 169, 172, 177, 179; III, p. 28, 81; IV, p. 49, 50, 57, 60, 91 et suivantes. — Étendue de leur territoire, II, p. 40. — Courte taille de ces peuples, IV, p. 93.
- Golfe Persique, IV, p. 51; V, p. 105. Voir Fârs (Mer du).
- GOLGOTHA (Église du), IV, p. 83.
- GOLIATH, III, p. 101; IV, p. 65.
- GOMORRHE, III, p. 58.
- Gondê-Châpoùn, ville de Susiane, IV, p. 94. Voir Djondéi-Châpoùr.
- Grands-Ourse, dévotion de Djadhima el-Abrach pour les deux premières étoiles de cette constellation, III, p. 198.
- GRECE, IV, p. 95. (Rois de), III, p. 210.
- GRECS, III, p. 33, 150, 156, 157, 210; IV, p. 50, 62, 63, 86, 209, 214; V, p. 45, 103, 122, 194; VI, p. 5, 79, 95, 111, 112, 116. Étendue de leur empire, II, p. 40. (Pays, territoire des), séparé de la Syrie par des déserts, II, p. 188; IV, p. 50,

- 54. 75, 88, 95. (Mer des), IV, p. 51, 52, 61. (Rousseur des), IV, p. 93. (Ouvriers) employés à l'agrandissement de la mosquée de Médine, IV, p. 81. (Le roi des), VI, p. 46. Voir Romains.
- GRONDEMENT SOUTERRAIN, SON explication, II, p. 34.
- HABÂBA, amante de Yézid, khalife oméyyade, VI, p. 49, 50.
- HABACUC (Le prophète), III, p. 6.
- HABIB le charpentier, III, p, 131, 134.
- HABIB ben Abi-Chabit, traditionniste, II, p. 93.
- HABIB, fils d''Amr, chef de Thaqtf, IV, p. 145.
- HABIB, fils de Sa'd el-'Achtra, IV, p. 112.
- Habiba, fille d'el-Açbagh, frère d''Omar II, VI, p. 47.
- el-ḤABR, surnom d''Abdallah, père d''Alt es-Sedjdjåd, VI, p. 88.
- HACHCH KAUKEB, ou fut enterre Othman, V, p. 214.
- Hichem, surnom du père d'Abdel-Mottalib, iV, p. 104 et suiv., 114, 120, 121; V, p. 6; VI, p. 72. (Fils de), (Famille de), II, p. 157; IV, p. 143, 175; V, p. 100 VI, p. 6, 51.
- HACHEM ben 'Otba conquiert, diton, l'Adherbaïdjan, V, p. 191.
- HÀCHÉMITES, les Abbassides, V, p. 214, 215; VI, p. 48, 57, 59, 60, 70, 75, 99, 108. (Pension des), V, p. 178. Prédictions relatives à la fin de leur puissance, II, p. 154. Le Hâchémite qui paraîtra aux derniers jours, II, p. 147, 156.
- el-HACHÉMIYYA, nom donné par Abou 'l-'Abbâs à la localité de Hammâm-A'yon, sa première résidence, V, p. 138; VI, p. 71, 83, 88.

- HACHWIYYA, secte traditionniste, V, p. 157 et note 1.
- HACIF, traditionniste, II, p. 102.
- el-Hacin ben el-Harith, premier mari de Zeïneb, fille de Khozeïma, V, p. 13.
- HADDAD, pere de Bilqis, III, p. 111.
- el-Hadt (Modså), khalife abbasside, VI, p. 97 et suivantes.
- el-Hadi, imam des Chi'ites, V, p. 132.
- Hadith (Traditionnistes du), V, p. 147, 149, 157 et suivantes.
- HADITHA, au confluent du grand Zab et du Tigre, IV, p. 54.
- HADJAR, capitale du Bahrein, III, p. 200; IV, p. 48; VI, p. 27.
- el-Hadjari, traditionniste, II, p. 93.
- el-Haddish ben Yoûsouf, gouverneur de l'Irâq, IV, p. 70, 79, 80; V, p. 78, 86, 93, 107, 112, 122, 139, 145; VI, p. 26 et suiv., 33 et suivantes. Il fonde Wâsit, IV, p. 96.
- el-Hadjir, station sur la route de la Mecque, IV, p. 85.
- Hadsı (el-Ghaidaq), fils d'Abd-el-Moțtalib, V, p. 7.
- Haddon, localité d'Arabie, IV, p. 117, 147. — Montagne près de la Mecque, IV, p. 144; V, p. 100.
- el-Hapr, Hatra, ville de Mésopotamie, III, p. 161.
- HADRAMAUT, II, p. 96, 181; III, p. 33, 38; IV, p. 47, 66; V. p. 165.
- Harc, nom du fils d'Omar ben Sa'd (ben Abi-Waqqac), VI, p. 22.
- Harca, fille d'Omar, V, p. 10. 11, 13, 60.
- HAGGÉE (Le prophète), III, p. 6.
- Haizoum, nom de la caverne des Sept-Dormants, III, p. 133.
- el-HAKAM, traditionniste, V, p. 17.

- el-Hakam ben Abi 'l-'Âç, père de Merwân, V, p. 82, 207, 208.
- el-Haham ben 'Amr el-Ghifari, gouverneur du Khorasan, VI, p. 4, 33.
- el-HARAM ben Keisan, un des combattants de Nakhla, IV, p. 172.
- el-Ḥakam, fils d'el-Wélfd, khalife oméyyade, VI, p. 55.
- Hākhoùr, ville où precha Hanzhala, III, p. 137.
- HARIM ben Djabala el-'Abdi, V, p. 210.
- HARIM el-Moqanna', VI, p. 96.
- Hāla bint Khowéilid, sœur de Khadidja et mère d'Abou 'l-'Âç, V, p. 19.
- Halima bint Abi-Dho'alb, nourrice du propète, IV, p. 125, 163, 220; V, p. 9.
- el-ḤALLADJ. Voir Ḥosein ben Mançour.
- Hallâdjiyya, secte chi'ïte, V, p. 130, 135.
- HALO, son explication, II, p. 33.
- Hamadhan, ville de Perse, IV, p. 49, 74, 95, 115; VI, p. 82, 112. Sa destruction future, IV, p. 98. (Montagne de), VI, p. 106.
- Hamama, mère de Bilal, V, p. 104.
- Haman, ministre de Pharaon, originaire de Sarakhs, III, p. 84; VI, p. 3.
- Hamin, fils d''Abd-er-Rahman ben 'Auf, V, p. 89.
- Hamin ben Qahtaba ben Chebib, general d'el-Mançour, VI, p. 68, 85.
- HA-Mim, lettres cabalistiques du Qoran, V, p. 85.
- HAMMAD ben Salama, traditionniste, cité, I, p. 137, 169, 179.
- HAMMAD eth-Thaqait, II, p. 156.
- HAMMAD ben Zeid, II, p. 52, 145.

- Hamman, frère de Wahb ben Monabbih, II, p. 141.
- Hamman-A'yon, emplacement d'el-Hachimiyya, VI, p. 67, 88.
- Hamna bint Djahch, epouse de Talha et mère de Mohammed Sedjdiad, IV, p. 201, 202; V, p. 9, 85.
- Hamna bint Sofyan ben Oméyya, mère de Sa'd ben Abi-Waqqaç, V, p. 85.
- HAMRI EL-ASAD, IV, p. 192.
- Hamza ech-Châri, fondateur d'une secte khâridjite, V, p. 145; VI, p. 100, 101.
- Hamza, fils d''Abd-el-Mottalib et onole de Mahomet, IV, p. 129, 139, 143, 170, 177, 178, 186, 188, 190, 191; V, p. 7, 8, 9, 92, 100, 101.
- Hamza, fils d''Abdallah ben 'Omar, V, p. 94.
- HAMZA ben Habib, lecteur du Qorân et jurisconsulte, I, p. 178, 180; II, p. 151.
- HAMZA, fils d''Orwa, fils d'el-Moghira ben Cho'ba, V, p. 107.
- Hamziyya, secte khâridjite, partisans de Hamza ech-Châri, V, p. 145; VI, p. 101.
- HANSFITE (Mohammed, fils de la), V, p. 135; VI, p. 21, 22. — Voir Mohammed ben el-Hanaftyya.
- HANI' ben Mas'oud, III, p. 207.
- Hāni' ben Orwa, partisan d'el-Hosein à Kodfa, VI, p. 9. — Sa mort, VI, p. 10.
- Hanifa (Tribu d'), IV, p. 116. Voir Banou-Hanifa.
- Hanies, V, p. 36, 48.
- HANTAMA, fille de Hâchim, mère d'Omar, V, p. 91
- Hanzhala ben Abi-'Âmir, IV, p. 191.
- Hanzhala, fils d'Afyoùn (Çafwân), prophète du Yemen, III, p. 7, 180, 137, 138.

- HANZHALA ben Rabi'a el-Asadi, V, p. 181.
- HARAM (Le), à la Mecque, IV, p. 77.
- HARAMIL, ange du jour, II, p. 37.
- HARAN, frère d'Abraham, III, p. 53; IV, p. 95.
- HARB, fils du grand Oméyya, IV, p. 104, 127.
- HARB ben Mazh'oùn, maître de Wahcht, V, p. 100.
- HARHANA, tribu arabe, IV, p. 113. HARIM, canton du Yémen, IV, p. 66.
- el-Ḥārith ben Abāḍ, fondateur de la secte khāridjite des Abāḍiyya, V, p. 146.
- el-Ḥārīтн, fils d'el-'Abbas, V, p. 8.
- el-Ḥāriтн, fils d''Abd-Manâf, IV, p. 104.
- el-Harith, fils d'Abd-el-Mogalib, IV, p. 107; V, p. 7.
- el-ḤāRITH ben 'Abd-el-'Ozza, mari de Ḥalima, IV, p. 125; V, p. 9.
- el-Harith ben Abi-Chimr el-Ghassani, roi de Damas, IV, p. 213, 221.
- el-ḤĀRITH ben Abi-Chamir le Boiteux, III, p. 182, 209.
- el-HARITH ben Abi-Dirâr, chef des Banou 'l-Moctaliq, père de Djowéiriyya, épouse du prophète, IV, p. 200; V, p. 10.
- el-Harith Abou-Morra, nom d'Iblis quand il était jeune, II, p. 59.
- el-Ḥārith ben 'Amr l'ancien, roi ghassanide, III, p. 209.
- el-HARITH ben 'Amr el-Ma'çoûb ben Hodjr, surnomme le Mangeur de *morâr*, III, p. 171, 181, 201, 203.
- el-ḤARITH el-A'war, traditionniste, cité, V, p. 75.
- el-Harith ben Djabala, roi ghassanide, III, p. 204.

- el-Harith ben el-Hakam, V, p. 207.
- el-Ḥārith ben Hicham, IV, p. 156; V, p. 111.
- el-ḤĀRITH, fils de Khazradj, IV, p. 113.
- el-Harith, fils de Malik, et ancêtre des Motayyaboûn, IV, р. 102.
- el-Ḥārith ben 'Omaīr, IV, p. 214.
- el-Harith le Petit, III, p. 209.
- el-Ḥārith er-Rāich, roi du Yémen, III, p. 177, 178, 185.
- el-Ḥārith ben Sorāqa ben Ma'di-Karib, vers cités, V, p. 166.
- HARITHA ben Tha'laba, père d'Aus et de Khazradj, IV, p. 113, 115.
- HARITHA, père de Zéid, esclave du prophète, vers cités, V, p. 24.
- HARITHIENNE (La), mère d'Abou 'l-'Abbàs es-Saffàh et d'el-Mançoûr, V, p. 109. — (Fils de la), surnom d'Abou 'l-Abbàs es-Saffàh, V, p. 81.
- Hâroùn er-Rachid, IV, p. 97; VI, p. 95, 97 et suiv., 109.
- Haroun el-Wathiq-billah, VI, p. 117.
- Hâroon ben Kâmil, V, p. 207.
- HAROURA, bourgade de la Babylonie, V, p. 143, 227.
- HAROÚRIYYA, nom des premiers Khâridjites, V, p. 142, 143, 228.
- Hâroûr et Mâroût, III, p. 15 et suivantes.
- HARRA (Bataille de la), V, p. 88. Combat de la) de Wâqim, VI, p. 14. 15.
- HARRAN, ville de Mésopotamie, 1II, p. 53; IV, p. 40, 95; VI, p. 71. — (Prison de), VI, p. 66.
- HARRÁNIENS, IV, p. 40. Leurs lois, IV, p. 20. Leurs prophètes, III, p. 8. Leurs opinions diverses sur l'origine du monde, I, p. 132; admises par certains Mazdéens, ibid.; sur les anges,

- I, p. 159; sur le paradis et l'enfer, I, p. 173, 185. — Ils admettent la récompense et le châtiment, II, p. 131.
- HARSIL (Kharbil?) ben Nouhåsil, nom d'un personnage de la légende de Moise, III, p. 87.
- HARTHAMA ben A'yan, général d'el-Ma'moûn, VI, p 105, 106, 108.
- el-Hasan, fils d''Ali, II, p. 163; V, p. 22, 76, 77, 78, 88, 112, 132, 134, 135, 140, 206, 214, 234, 237; VI, p. 1, 5. Sa naissance, IV, p. 194. Son khalifat, V, p. 240 et suivantes. Sa mort, VI, p. 6. (Père d'), surnom d''Ali ben Abi-Tàlib, II, p. 103.
- el-Hasan [el-Baçri], traditionniste, II, p. 47, 50, 89, 100, 145, 162, 174, 176, 182, 190, 196; III, p. 7, 17, 38, 59, 66, 83, 99, 102, 115, 126, 128, 129; IV, p. 149, 152; V, p. 3, 76, 150, 243; VI, p. 2, 120. — Il rapporte des traditions du prophète, I, p. 137. — Tradition relative à la première chose créée, I, p. 145. - Son opinion sur la signification des mots 'arch et korst, I, p. 154. - Tradition relative au voile, I, p. 170. — Son opinion sur le cas de la femme qui a eu deux maris, et qui entre au paradis, I, p. 180; sur les houris, I, p. 181; sur le feu de la géhenne, l, p. 183. — Tradition relative aux vents, II, p. 29. — Son opinion sur l'enseignement des noms des êtres à Adam, II, p. 83. — Prière qu'il compose sur le péché originel, II, p. 86.
- el-Hasan II, fils d'el-Hasan, V, p. 77.
- el-ḤASAN, fils d'el-Afchin, VI, p. 120.
- Hasan ('Ali) l'Alide se révolte à Médine, VI, p. 122.
- el-Hasan ben 'Ali ez-Zaki, imam des Chi'ites, V, p. 182.

- el-Ḥasan ben Hicham el-'Absi, traditionniste, cité, I, p. 135, 182.
- el-Hasan ben Ibrahim el-Bayadi, traditionniste de la Mecque, II, p. 156.
- el-ḤASAN, fils d'Osâma ben Zéid, V, p. 24.
- el-Ḥasan ben Qaḥtaba, VI, p. 65.
- el-HASAN ben Sehl, VI, p. 109.
- el-Ḥasan ben Zéid, Alide, se révolte au Tabaristan, VI, p. 120, 121.
- HASANA, favorite du khalife el-Mehdi, VI, p. 97.
- Ilasaniyya, secte çoufie, V, p. 156.
- Ḥassā, nom d'un djinn, IV, p. 146.
- Hassan ben Djelchan, roi du Yémen, III, p. 180, 181.
- Hassan ben Hanzhala, de la tribu de Țai, sauve Parwiz, III, p. 173.
- Hassan ben Qaïs, juge à Baghdad, VI, p. 119.
- Hassanes-Sarradj, fondateur d'une secte chi'îte, V, p. 135.
- Hassan ben Thabit, panégyriste du prophète, I, p. 171; IV, p. 193, 201, 202. — Vers cités, IV, p. 114, 146, 180, 181, 191, 194, 202, 208, 211, 215; V, p. 3, 72, 134, 177, 180, 195, 214, 216. — Il épouse la sœur de Marie la Copte, V, p. 18.
- Haтів ben Abi-Baltata, IV, p. 213.
- HATIM ben es-Sindi, traditionniste de Tekrit, cité, I, p. 137.
- HATRA (el-Ḥaḍr), ville de Mésopotamie, III, p. 198, 202.
- HAU'AB, point d'eau appartenant aux Banou-Kilâb, V, p. 218.
- HAUBAR (Djowéibir), sa doctrine des pré-adamites, II, p. 60. Voir Djobéir.
- HAUDHA el-Hanafi, IV, p. 213.
- el-Haun, fils de Khozeima, IV, p. 102.
- HAURAN, III, p. 74.

- HAWAZIN (Tribu de), IV, p. 218 et suivantes.
- Hâwil, peuple fabuleux, II, p. 64. Ḥayyān ben 'Amr, roi du Yémen, III, p. 183.
- Hāzimiyya, secte khāridjite, V, p. 141.
- HÉBRON, ville de Palestine, III, p. 71; IV, p. 83. (Champ d'), III, p. 54, 55.
- Hedjaz, Hidjāz, province d'Arabie, II, p. 101; III, p. 29, 212; IV, p. 53, 65, 66, 108; V, p. 8, 93, 179; VI, p. 3, 18, 27, 29, 41, 84, 118.—Bouleversement de son désert aux temps préhistoriques, II, p. 138.— (Le roi du), V, p. 16.
- Héicam ben Djábir (Abou-Béihas), fondateur d'une secte kháridjite, V. p. 145.
- Héїтнам ben 'Adiy, traditionniste, II, p. 93.
- el-Héitham ben Mo'awiya, V, p. 138.
- HÉLIOPOLIS, ville d'Égypte, IV, p. 68.
- HÉNOC, III, p. 13.
- HÉRACLÉE, ville du Pont, IV, p. 50.
- HÉRACLITE adopte le feu comme principe du monde, I, p. 127. Son opinion réfutée, I, p. 141.
- HÉRACLIUS, empereur romain, IV, p. 149, 200, 209, 212, 214, 222; V, p. 176, 177, 192, 193. (Dinars d'), IV, p. 120. Nom commun des empereurs romains d'Orient, III, p. 166, 211, 213.
- HÉRAT, ville de Perse, IV, p. 49, 75, 95, 99; V, p. 205, 206; VI, p. 86.
- HÉREN (?), famille perse du Yémen, V, p. 164.
- Hermes, III, p. 9, 13. Son opinion sur les principes, I, p. 130. L'ancien, le même qu'Énoch ou Idris, II, p. 88. Origine des Harrâniens, II, p. 131. Tris-

mégiste, vivait avant Adam, II, p. 137.

HÉRODE (Le roi), III, p. 125, 212; IV, p. 83.

Highiam ben 'Abd-el-Mélik, khalife oméyyade, VI, p. 50, 51, 52, 59, 60, 61, 88.

Hicham, fils d'Abd-er-Rahman, Omeyyade d'Espagne, VI, p. 88.

Hichâm ben 'Ammâr ben 'Abd-er-Raḥim ben Motarrif, traditionniste, cité, I, p. 63.

Hicham ben el-Hakam, théologien chi'ite, V, p. 139, 147. - Sa définition du corps, I, p. 35. — Son opinion sur la division du corps à l'infini, I, p. 36. — Ses deux opinions sur la nature du corps de Dieu, I, p. 77. — Son opinion sur la personne finie de Dieu, I, p. 94; sur le lieu qu'elle occupe, I, p. 95. - Son opinion sur le corps particulier qui soutient la terre par dessous, II, p. 48; sur l'esprit, II, p. 112; sur l'esprit et le corps, II, p. 113; sur l'homme, ibid. - Controverse entre lui et en-Nazhzham, II, p. 114.

Hichām ben 'Orwa, traditionniste, V, p. 12.

HICHAMIYYA, secte chi'Ite, V, p. 189. — Secte anthropomorphiste, V, p. 147.

el-Ḥidin, ville d'Arabie, III, p. 30, 38.

Hilli ben 'Ollafa et-Télmi, V, p. 183.

HILF BL-FODOOL, IV, p. 128.

HIMIRRAN, nom du chien des Sept-Dormants, III, p. 134.

Himyar, fils de Saba, III, p. 177; IV, p. 110, 111.

HIMYARITES, III, p. 136, 152, 153, 179 et suiv.; IV, p. 115.

Hinn ben Afça, descendant de Rabi'a, IV, p. 116.

HIND, nom de femme, VI, p. 8.

Hind bint Asmå, femme d'el-Hadjdjådj, VI, p. 41.

HIND, fille d'el-Harith ben 'Amr el-Kindt, III, p. 205.

Hind ben Hind, fils de Khadidja et d'Abou-Håla, IV, p. 130; V, p. 11.

Hind, nom d'Omm-Salama, épouse du prophète, V, p. 14.

Hind, fille d'Otba, IV, p. 188 et suiv., 218.

HIND, fille d'Othatha ben 'Abd-el-Mottalib, IV, p. 190.

Hind ben Zorâra (Abou-Hâla), second mari de Khadîdja, IV, p. 130

el-Hinw, fils d'el-Azd, IV, p. 113. el-Ḥira, ville de Babylonie, III, p. 190, 197, 198, 201; IV, p. 126; V, p. 176, 180, 181; VI, p. 71, 72, 75, 76, 88. — (Rois d'), III, p. 181.

Hirâ, montagne près de la Mecque, où eut lieu la première révélation du Qorân, I, p, 71; IV, p. 132, 136, 146; V, p. 36, 47, 48.

Hirbed des Mazdéens du Fârs, II, p. 54.

Hirmás, affluent du Kháboúr, IV, p. 54.

Hir, sur l'Euphrate, IV, p. 48, 71. Hisma, localité près de Médine, V, p. 211, 212.

Histoire du Yémen, ou des rois du Yémen, livre cité, III, p. 43, 207.

HM'SQ, sigles initiaux du chapitre XLII du Qorân, V, p. 145.

el-Hobab ben el-Moundhir, V, p. 68.

Hobal (Le dieu) à la Katha, IV, p. 108.

Hовва, fille de Holeil ben Houbch, épouse Qoçayy, IV, p. 118.

el-Hoçain, nom paien d'Abdallah ben Sélâm, V, p. 128.

- el-Hoçain ben Nomeir el-Yachkori, Vi, p. 15, 16, 20, 22.
- el-Hoçain ben Temim, meuririer d'el-Hosein, VI, p. 12.
- HOCHENG, ancien roi de Perse, II, p. 142; III, p. 15, 144. — Il bâtit Babylone, Suse et Ctésiphon qu'il nomme Karda-Boundadh, IV, p. 93, 94.
- Hodap, fils de Chorabbil, roi du Yémen, Ill, p. 178.
- Hodeibya, IV, p. 149, 208, 216; V, p. 40, 229.
- HODHAIFA, traditionniste, cité, I, p. 180. Voir Abou-Hodhaifa.
- HODHAIFA ben Ghanem, poète antéislamique, IV, p. 107.
- HODHAIFA ben OseId, traditionniste, II, p. 146, 181.
- Hodhaifa ben el-Yaman, II, p. 149, 178; V, 189, 190, 211, 221.
- Hodhéil, fils de Modrika, IV, p. 102. (Tribu de), V, p. 99.
- HODHÉILITES, IV, p. 195.
- Hodhkim (Tribu de), IV, р. 111.
- Hodur ben 'Adt, partisan d' 'Alt, V, p. 112; VI, p. 6.
- Hoden ben el-Harith, père du poète Imrou-oul-Qaïs, III, p. 201, 203.
- Housil ben Houbch el-Khozá'i, beau-père de Qoçayy, IV, p. 103, 118.
- Holwan, ville de l'Iraq, IV, p. 49, 69, 74; V, p. 186, 187; VI, p. 65, 106. (Seuil de), IV, p. 71. Sa destruction future, IV, p. 98.
- Homelo et-Tawti, traditionniste, IV, p, 180.
- el-Homeima, bourgade de Syrie, VI, p. 61.
- el-Homeira, surnom d'Aicha, V, p. 13.
- Homran ben Aban, secrétaire d'Othman, V, p. 211.
- Homs, ville de Syrie, IV, p. 48, 67, 212; V, p. 26, 176, 192.

- Hongin (Bataille de), IV, p. 170, 218; V, p. 40, 110, 111, 121.
- Horeiniyya, secte chi'ite, V, p. 138.
- Horeitha, poète, vers cité, 1V, p. 32.
- Hormiyya, surnom des Khâridjites, V, p. 142.
- el-Hormozân, gouverneur perse de Chouster, II, p. 150; V, p. 94. 187 et suiv., 202, 208, 224.
  - HORMOUZ-DJIRD, V, p. 176.
  - Hormuz, dieu bon des Mazdéens, I, p. 80.
- Hormuz le héros, roi sásânide de Perse, III, p. 162.
- Hormuz, fils de Chosroès I<sup>er</sup>, III, p. 172, 195.
- HORMUZ, fils de Narst, III, p. 163.
- Hormuz, fils de Yezdegird II, III, p. 169.
- Hormuz, roi de Perse, IV, p. 212.

   Il bâtit Deskéret el-Mélik, IV, p. 94.
- Hormuzo (Règne d') chez les Mazdeens, II, p. 131.
- Horooce ben Zobeir et-Temimi, appele par erreur Dhou 'l-Khowaigira, V, p. 142.
- el-Horr ben Yézid et-Témimi, VI, p. 10, 11, 12.
- el-Hosáin, fils d'Ali, II, p. 163; IV, p. 194; V, p. 22, 76, 77, 78, 88, 132, 135, 140, 206, 214, 241; VI, p. 5, 6, 9 et suiv., 19 et suiv., 24, 25, 51, 72, 73. Sa naissance, IV, p. 200. Sa mort, VI, p. 10 et suivantes. Ses descendants établis à Khoten, II, p. 157; IV, p. 60.
- el-Ḥossin, fils d''Alt ben el-Ḥa-san II, l'Alide, VI, p. 97, 98.
- el-Hosein, fils d'el-Hasan, V, p. 77.
- el-Hoszin ben Mançoùr el-Hallâdj, 11, p. 82; V, p. 132.
- el-Hoséin el-Kérábisi, V, p. 157.

el-Hoséin en-Nadjdjár, V, p. 155.

— Son opinion sur la divisibilité des corps, I, p. 37.

el-Ḥotai'a, poète, vers cités, V, p. 187, 209,

Hoto (Le prophète), III, p. 1, 3, 4, 34, 38, 43.

Houmai, reine de Perse, III, p. 154 et suivantes.

Houms de la tribu de Qoréïch, IV, p. 30.

Howeirith ben Noquidh, IV, p. 217.

Howgitib ben 'Abd-el-'Ozza, IV, p. 221; V, p. 111.

Howwarin, localité de Syrie où mourut Yézid Ier, VI, p. 16, 17.

HOYAYY ben Akhtab, juif de Médine, II, p. 143; IV, p. 169, 202.

HOYAYY bint Khalil el-Khoza'i, mère d''Abd-Manat, V, p. 6.

Huns Ephtalites, III, p. 169, 170, 172; V, p. 206.

Hypocrites (Parti des) à Médine, IV, p. 169.

## IBADIYYA. Voir Abadiyya.

IBLIS, le diable, II, p. 153; III, p. 56, 61, 76, 145, 147; V, p. 159. — Il tente le poisson Béhémot, II, p. 46. — Durée de son obéissance, II, p. 55. — Son nom propre, II, p. 59. — Tradition du prophète qui lui est relative, II, p. 64. — Il attaque et tue Gayômarth, II, p. 67. — Il refuse de se prosterner devant Adam, II, p. 74, 78, 83. — Il entre dans le paradis terrestre grâce au serpent, II, p. 85. — Sa voix lors du jugement dernier, II, p. 155.

IBN-'ABBAS, cousin du prophète. I, p. 136, 137, 138, 145, 152, 160, 164, 165, 182, 193, 194; II, p. 1, 6, 30, 31, 34, 49, 51 et suiv., 59, 79, 85, 93, 96, 99, 102, 109, 141, 142, 152, 153, 154, 156, 160, 182, 187, 195; III, p. 21, 78, 80, 134, 139; IV, p. 101, 134, 135; V, p. 4, 62, 63, 107, 157, 163, 197, 226, 220, 232; VI, p. 3, 5.— Il rapporte une tradition sur les quatre espèces de feu, I, p. 183.— Son opinion sur la femme, II, p. 76.

IBN-'ABDALLAH el-Qasri, auteur du Livre des Conjonctions, II, p. 82, 134.

IBN ABI 'L-'AUDJÂ, docteur manichéen, III, p. 9. — Son opinion sur les deux principes, I, p. 82.

IBN ABI-ḤAFÇA, poète, vers cités, VI, p. 95.

IBN ABI-LÉILA, VI, p. 36.— Nommé juge par Abou 'l-'Abbâs es-Saffâḥ, VI, p. 70.

IBN ABI-Mo'AIT, ancêtre du khalife 'Othman, V, p. 198.

IBN ABI-Nadjih, traditionniste, II, p. 54.

IBN ABI 's-SADJ, III, p. 98.

IBN-EL-ACH'ATH, VI, p. 36, 37, 40.
— Voir 'Abd-er-Rahman Ibn-el-Ach'ath ben Qais.

1BN-'ADJLÂN, jurisconsulte et traditionniste, II, p. 103.

IBN-'ADJARRAD, fondateur d'une secte khâridjite, V, p. 145, 146.

IBN-EL-'ADJOUZ. Voir Fils de la Vieille.

IBN-AICHA, musicien arabe, VI, p. 54.

IBN-'ÂMIR, V, p. 218; VI, p. 3. — Voir 'Abdallah ben 'Âmir ben Koreiz.

IBN-An'AM, traditionniste, I, p. 181.

IBN-EL-ANBARI, auteur du Kitab ez-Zahir, I, p. 163.

IBN-ARQAD, IV, p. 160.

IBN-BAYAN (Château d'), IV, p. 65.

IBN-BÉCHÁR en-Nazhzhám, philosophe arabe; son opinion sur la divisibilité du corps à l'infini, I, p. 36. IBN-Çâ'ID (Yaḥya ben Moḥammed), VI, p. 158.

Inn-Chakin, prophète des dualistes, III, p. 9.

IBN-CHOBROMA, VI, p. 93.

IBN-ÇAYYAD, nom d'un personnage pris pour l'Antéchrist, II, p. 166, 167.

IBN-CHIHÂB, traditionniste, II, p. 95.

IBN-Da's, traditionniste, V, p. 22.

IBN-DAIGAN. Voir Bardésane.

IBN-EL-DJAHM, poète, vers cités, II, p. 75; III, p. 176, 179.

IBN-EL-DJALD, son opinion sur le tonnerre et la foudre, II, p. 32.

IBN-DJOBAIR, traditionniste, I, p. 138; II, p. 54.

IBN-DJORATDJ, traditionniste, I, p. 160; II, p. 162; III, p. 69, 130, 133.

IBN-DJORMOUZ, V, p. 221. — Vers cités, V, p. 222. — Voir 'Amr ben Djormouz.

Ibn-ed-Doghonna, seigneur de Qára, IV, p. 141.

IBN-DORÉID, poète et philologue de Baçra, II, p. 105.

Inn-HA'ir, auteur métempsychiste, III, p. 9.

IBN-ḤANZHALA, agent de Merwan, VI, p. 65.

IBN-ḤARMALA, affranchi du khalife 'Othman, VI, p. 53.

IBN-HICHAM, cité, V, p. 12.

IBN-HOBÉIRA, VI, p. 62, 68, 71.

IBN-Hopheil el-'Allai, son opinion humoristique sur le néant, I, p. 34. — Son critérium de la vérité, I, p. 48.

IBN-IBHAQ, biographe du prophète, I, p. 156, 160; II, p. 1, 5, 11, 70, 71, 73, 84, 89; III, p. 19, 22, 28, 30, 32, 38, 39, 81, 84, 101, 130; IV, p. 100, 101, 108, 123 et suiv., 132, 134, 136, 149, 151, 160 et suiv., 176, 180, 195, 196; V, p. 2, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 24, 36, 63, 64, 69, 70, 74, 76,

81, 83, 93, 104, 111, 114, 170, 214.

— Il rapporte l'opinion des israélites sur le jour où le monde a
commencé d'être, II, p. 50. —
Son livre cité, IV, p. 30. — Voir
Mohammed ben Ishaq.

IBN-KARANB, fondateur d'une secte chi'îte, V, p. 134.

IBN-EL-KELBI, cité, VI, p. 58.

FBN-EL-KHATŢĀB, fondateur d'une secte chi'îte, V, p. 137.

IBN-KHAZIM, VI, p. 24. — Voir 'Abdallah ben Khazim.

IBN-KHORDADBEH, son Histoire citée, II, p. 139.

IBN-BL-KIRMÂNI, VI, p. 65. — Voir 'Alt ben Kirmânt.

IBN-KOLLÂB, théologien chi<sup>c</sup>Ite, son opinion sur la parole ou verbe, I, p. 39; sur la position de Dieu sur son trône, I, p. 95.

Ibn-Mâhoûz, VI, p. 33. — Voir 'Obeïdallah ben Mahoûs.

IBN-MALDJAN, V, p. 40.

IBN-MAS'00D, compagnon du prophète et traditionniste, l, p. 161, 188; II, p. 10; III, p. 68, 69; IV, p. 152; V, p. 93. — Voir 'Abdallah ben Mas'oùd.

IBN-BL-MOBĀREK, traditionniste, cité, I, p. 181.

IBN-EL-MOFARRIGH, poète, cité, VI, p. 2.

IBN-EL-MOHALLAB, VI, p. 43. — Voir Yézid ben el-Mohallab.

IBN-MOLDIAM, assassin d'Alt, V, p. 42, 237, 238, 239. — Voir 'Abd-er-Rahman ben Moldjam.

IBN-BL-MOQAFFA' donne des renseignements sur les bouleversements préhistoriques du désert du Hidjàz, II, p. 138. — Cité, V, p. 203.

IBN-Moti', VI, p. 21. — Voir 'Abd-allah ben el-Mott'.

IBN-EL-MOU'MIN, II, p. 98.

- IBN-Năwous el Baçri, fondateur d'une secte chi'îte, V, p. 137.
- IBN-NIHYA, ancien chef de la police a Baçra, VI, p. 32.
- IBN-'OMAR, II, p. 147, 152; V, p. 157; VI, p. 27. Voir 'Abdallah ben 'Omar.
- IBN-OMÉYYA, V, p. 218. Voir Yactd ben Oméyya (Monya).
- IBN-'OYAÏNA (Sofyan), traditionniste, II, p. 98, 149, 150, 151.
- IBN-Qантава, fils de Qaḥṭaba ben Chébib eṭ-Tâyt, VI, p. 70.
- IBN-QAIS el-Mâçir, V, p. 137.
- IBN-Qais er-Roqayyat, poète, vers cités, VI, p. 25.
- IBN-EL-QIRRIYYA, VI, p. 36.
- IBN-QOTÉIBA. Voir 'Abdallah ben Moslim.
- IBN-Rawāнa, V, p. 123. Voir 'Abdallah ben Rawaha.
- IBN-ER-RAWENDI, son opinion sur l'esprit, II. p. 112; sur l'esprit et l'homme, II, p. 113; sur la persistance des sensations après la mort, II, p. 114. Auteur des Faddih el-Mo'tasila, V, p. 152. Voir Ahmed ben Yahyà.
- IBN-RAZZAM, auteur de la Réfutation des sectes baténiennes, I, p. 126; V, p. 141.
- IBN-SALOUL. Voir 'Abdallah ben Obayy.
- IBN-SÉLÂM, traditionniste, II, p. 2.

   Voir 'Abdallah ben Sélâm.
- IBN-Sirin, II, p. 164.
- Ibn-es-Soléimáni, II, p. 152.
- IBN-TABATABA, Alide, VI, p. 107.
- IBN-Yousour (Terrain d'), à la Mecque, où naquit Mahomet, IV, p. 124.
- IBN-EZ-ZIBA'RA, poète, IV, p. 194.

   Vers cités, IV, p. 193.
- IBN-ZIYAD, VI, p. 11. Voir 'Obei-dallah ben Ziyad.
- IBN-EZ-ZOBEIR, VI, p. 14, 15, 16,

- 18, 21, 23, 24, 29, 57. Voir Abdallah ben ez-Zobeîr.
- IBRAHIM, fils du prophète et de Marie la Copte, IV, p. 130, 213; V, p. 17, 18. — Sa naissance, IV, p. 221. — Il meurt le jour d'une éclipse de soleil, II, p. 24. — Son éloge funèbre, II, p. 111.
- IBRAHIM ben 'Abdallah el-'Abst, traditionniste, cité, I, p. 135.
- Hasan, VI, p. 84, 85, 86.
- IBRAHIM, fils d''Abd-er-Rahman ben 'Auf, V, p. 89.
- IBRAHIM ben Abi-'Abla, traditionniste, II, p. 152.
- IBRAHIM ben el-Achtar en-Nakha'i, fils de Malik el-Achtar, V, p. 140; VI, p. 22.
- IBRAHIM ben Dja'far, el-Mottaqibillah, VI, p. 124.
- IBRAHIM ben Dja'far, el-Mo'ayyadbillah, fils d'el-Motawakkil; VI, p. 118.
- IBRAHIM el-Maucili, poète et musicien, vers cités, VI, p. 101.
- IBRAHIM ben el-Mehdi, VI, p. 108 et suiv., 117.
- IBRAHIM ben Mohammed, traditionniste, V, p. 2.
- IBRAHIM ben Mohammed ben 'Ali, l'imam, frère d'Abou 'l-'Abbas, VI, p. 62, 63, 66, 67, 69.
- ÎBRAHÎM ben Moûsa ben Dja'far, VI, p. 107.
- IBRAHIM en-Nakha'i, traditionniste, V, p. 99. — Son opinion sur le feu de la géhenne, I, p. 183.
- IBRAHIM en-Nazhzham (Ibn-Bechar), son opinion sur l'esprit et sur l'homme, II, p. 112, 113.
- IBRAHIM, fils du khalife el-Weltd, VI, p. 42, 55.
- 'ICMA ben 'Abdallah, V, p. 180.
- Iставин, IV, р. 48, 72, 94; V, р. 192. Voir Persepolis,

IDAM (Expédition d'), IV, p. 212.

Tojl (Tribu d'), IV, p, 116.

IDJTIHAD, recherche approfondie, expliquée, I, p. 31.

IDOLATRES (Arabes), IV, p. 23.

IDOLES, opinion des Arabes polythéistes sur leur adoration, I, p.56. — Leur origine, IV, p. 23.

Inrts (Énoch), III, p. 1, 11, 12 et suivantes. — Assimilé à Hôchèng, III, p. 144.

Ibris ben 'Abdallah ben el-Hasan, fondateur de la dynastie des Idrissites au Maghreb, 1V, p. 68; VI, p. 86.

Idris ben 'Îsă, ancêtre d'Abou-Dolaf, VI, p. 92.

IDRISSITES, 11, p. 163.

el-Inhchtni (Abou-Bekr), docteur mo'tazélite, V, p. 150.

el-Ikhlâc, nom du chap. cxii du Qorân; anecdote à son sujet, I, p. 72.

IKHMIM, ville d'Égypte, IV, p. 48; VI, p. 54.

IKRIMA, traditionniste, I, p. 160;
II, p. 17, 51, 52, 54, 102, 109, 141,
182, 192, 194; III, p. 79; IV, p. 124, 131.

'IKRIMA, fils d'Abou-Djehl, IV, p. 171, 179, 203; V, p. 111.

ILAQ, IV, p. 75.

'ILLA, cause déterminante, sa définition, I, p. 28.

ILYAS, Iliyasın, formes diverses du nom d'Élie, III, p. 101.

'Illiyoon, séjour des êtres jusqu'au jour de la résurrection, II, p. 96, 100. — Nom du paradis, 1V, p. 150.

IMAMIENS, Imâmites, Imâmiyya,
surnom des Chi<sup>e</sup>tes, V, p. 130,
132. — Leur opinion sur la
science de Dieu, I, p. 96.

'IMLÂQ, père des Amalécites, III, p. 29. 'Imrân, chef khorrémite, VI, p. 113. 'Imrân el-Harrâni, traditionniste, I, p. 169.

'Imrân ben Hittân, poète khâridjîte, vers cités, V, p. 239; VI, p. 34.

'imrân, fils de Mâthân, iII, p. 120 et suivantes.

'Imran, fils de Meddad, devin des Madianites, III, p. 78.

IMROU-OUL-QAIS ler, roi de Hira, III, p. 168.

IMROU-OUL-QAIS, fils d'el-Moundhir, roi de Ḥira, III, p. 201.

IMROU-OUL-QAIS, poète anté-islamique, III, p. 20, 181, 201, 204, 205. — Vers cités, III, p. 204; IV, p. 112.

INDE, III, p. 19, 28, 168; IV, p. 47, 48, 50, 53, 57 et suiv., 65, 70, 73, 75, 95; V, p. 184; VI, p. 28. — (Merveilles de l'), IV, p. 89. — (Mer de l'), IV, p. 52, 54, 92. — (Noms de Dieu chez les habitants de l'), I, p. 57. — (Peuple de l') admet la rétribution des actions après la mort, I, p. 172. — Idée de certains Mazdéens au sujet de l'existence du paradis et de l'enfer dans l'Inde, I, p. 188. — (Peuples de l'), leur opinion relative à Adam, II, p. 87.

Indian (Ocean), IV, p. 51, 53.

Indiens, III, p. 56, 210; IV, p. 59, 86, 99; V, p. 137. — Divisés en Brahmanes et Bouddhistes, I, p. 133, 186. — Leurs idées sur la métempsychose, I, p. 187. — Ils ont calculé la durée du monde, II, 54, 136. — Opinion d'une de leurs sectes sur l'origine des animaux, II, p. 67. — Leur opinion sur la beauté, II, p. 81. — Leur croyance aux revenants, II, p. 110. — Leurs prophètes, III, p. 9. — Leurs doctrines, IV, p. 8.

Indus (Bassin de l'), VI, p. 28. Innocents (Massacre des), IV, p. 83. loniens, III, p. 211.

IRADJ, fils d'Afrêdhoun, III, p. 150.

IRÂN-CHÈHR, quintessence de la terre, IV, p. 51, 92. — Étymologie de ce nom, IV, p. 93.

'IRÂQ, III, p. 150, 158, 177, 197, 207 et suivantes; IV, p. 66, 69, 70, 74, 149, 209; V, p. 87, 93, 124, 166, 176, 178, 179, 180, 186, 194, 218, 222, 223, 226, 240; VI, p. 3, 18, 23, 24, 26, 28, 36, 41, 42, 48, 50, 56, 65, 77, 79, 105, 106, 109, 118. — (Route de l') à la Mecque, IV, p. 85. — 'Irâq 'adjémi, IV, p. 86; VI, p. 21, 79, 112, 114, 118; sa destruction future, IV, p. 98. — (Les deux), IV, p. 48; VI, p. 2, 24, 28, 49, 52.

'IRAQITES, secte juive, IV, p. 32, 34.

lnem, III, p. 37; IV, p. 154; VI, p. 116. — Aux colonnes, III, p. 39.

'Îsa ben 'Alt ben 'Îsa, général de Hâroûn, VI, p. 101.

'Îsà ben Hammad. Voir Do'ayya.

'Îsa ben Monsa, general d'el-Mançour, VI, p. 79, 80, 85, 86, 87.

'Isa ben Younos, traditionniste, V, p. 1.

'Îsă-Âbâdh, quartier de Baghdad, VI, p. 99.

Isaac, III, p. 4, 54, 59, 64 et suiv., 149; V, p. 32.

Isår et Näïla, anciennes idoles, IV, p. 107.

Isa's, fils d'Amoç, III, p. 6, 85, 115, 117, 118. — Son livre, cité, I, p. 188; II, p. 172.

Isain, fils d'Éphraim, II, p. 172.

Isbidias, ville de Perse, IV, p. 98.

Voir Espidjab.

ISFENDIYAR (Expedition d'), IV, p. 88.

Isuaq ben Isma'il, rebelle de Tiflis, VI, p. 118.

lshaq ben Ráhôya, traditionniste, cité, p. 74, 277.

ISMAEL, fils d'Abraham, III, p. 1,
4, 33, 54, 61 et suiv., 65, 68, 149;
IV. p. 100 et suiv., 106, 116; V,
p. 38 et suivantes. — Sa religion,
IV, p. 30.

ISMAELIENS, secte chi'ite, V, p. 130. ISMA'IL. Voir Ismaël.

Isma'll, ange qui commande à la porte du Paradis, IV, p. 150.

Isma'tı ben Abi-Khâlid, II, p. 94.

Isma'ıl ben 'Alt el-Hachemt, VI, p. 81.

Isma'ıl Tabâţabâ, prétendant Alide, VI, p. 98.

ISPAHAN, ville de Perse, III, p. 148, 159; IV, p. 49, 74, 99; V, p. 114, 178, 192, 203; VI, p. 92. — Sa destruction future, III, p. 98. — (Juifs d'), IV, p. 33. — (Montagnes d'), IV, p. 54.

Ispahaniens, secte juive, IV, p. 32, 33.

Ізренвер.du Tabaristan, VI, р. 43.

ISRAËL (Fils, enfants d'), II, p. 171; III, p. 4. — (Tribus d'), III, p. 5.

ISRAÉLITES, III, p. 8, 71, 77, 97, 100, 101, 212; IV, p. 122, 156, 178; V, p. 32, 195; VI, p. 41. — Leur sortie d'Égypte, II, p. 139. — Leur durée, II, p. 142, 143. — Ils lutteront contre Gog et Magog, II, p. 179. — Leurs prophètes, III, p. 85. — Dispersés après la prise de Jérusalem par Titus, IV, p. 121. — Voir Juifs.

Isravil., l'ange le plus rapproché du trône, I, p. 150, 170. — Sa forme céleste, I, p. 161, 162. — Il tient sous ses pieds les anges porteurs du trône, I, p. 155. — Ange qui tiendra la trompette, I, p. 162; II, p. 162, 188, 192. — Il apparaît à Mahomet pendant trois ans, IV, p. 131.

ISSAKHAR, III, p. 5.

IYAD, fils de Ma'add, IV, p. 102. — (Tribu d'), III, p. 164.

'lyap ben Ghanm, V, p. 193.

IYADIYYA (?), secte khāridjite, V, p. 141.

Ivis ben Qabiça, gouverneur de Hira pour les Perses, III, p. 208.

Ized-Avidar (Abou-Khalid), secrétaire de Yaqtin ben Moûsa, VI, p. 98, 99.

Jacob, père de Joseph, III, p. 4, 54, 65, 67 et suiv., 71 et suiv., 76, 147, 149; IV, p. 201. — (Échelle de), IV, p. 82.

JACOBITES, IV. p. 40, 44.

JAPHET, tils de Noe, III, p. 27, 28.

JEAN, apôtre, III, p. 5; IV, p. 31.

JEAN, fils de Zacharie (saint Jean-Baptiste), 111, p. 85, 120 et suiv.; IV, p. 33.

JÉRÉMIE (Le prophète), III, p. 5, 117 et suiv., 212.

JÉRUSALEM, II, p. 168; III, p. 122, 154, 159, 212; IV, p. 45, 48, 67, 121, 151 et suiv., 212; V, p. 32, 34; VI, p. 41, 91. — Sa description, IV, p. 82. — (Mosquée de), V, p. 240. — Ville où se réuniront les esprits des croyants, II, p. 97, 193. — Construction du Temple, II, p. 139. — (Prise del, signe de la fin des temps, II, p. 151. — Attaquée par Gog et Magog, II, p. 179. — Détruite par Kaf-Lohrasp. III, p. 95. — (Prise de) par les Arabes, V, p. 193.

Jásus, fils de Marie, II, p. 146, 162, 168, 177, 191; III. p. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 14, 75, 82, 85, 121 et suiv., 128 et suiv., 159, 179, 181, 184, 212; IV, p. 45, 121, 142, 152, 154, 215; V, p. 35, 185; VI, p. 96, 104. — Comparé à Adam par le Qorân, II, p. 71. — (Temps écoulé entre) et Mohammed, II, p. 139; III, p. 197. — Date que lui attribuent les astronomes, II, p. 140. — Sa descente à la fin des temps, II,

p. 171, 172. — Il tuera l'Antéchrist, II, p. 169. — Son age au moment de sa mort, I, p. 179.

JEZABEL, III, p. 102.

Job, III, p. 4, 74 et suivantes.

JOEL, III, p. 6.

Jonas, fils de Matta, III, p. 4, 85, 114 et suivantes.

- Joseph, le prophète, III. p. 4, 5, 29, 68 et suiv., 76, 85, 100, 149, 153; V, p. 4, 63. — (Facè de), particularité des élus, I, p. 179. — (Années de), V, p. 44. — (Chapitre de) dans le Qoràn, V, p. 145. — De la nation musulmane, V, p. 106.

Joseph, prophète des génies préadamiques, 11, p. 59, 60.

JOSEPH, prophète du Yémen, III, p. 7.

JOSEPH le Charpentier, III, p. 123, 125, 126.

Josuf, fils de Noun, III, p. 5, 71, 85, 90, 95, 99, 149; IV, p. 33, 64; V. p. 32. — (Livre de), cité, I, p. 187.

Journain (Le), IV, p. 67.—(Thème, province du), VI, p. 18, 19.

JOUR, sa nature, pour les anciens et les musulmans, II, p. 35. — Jours de la semaine, leur attribution, II, p. 52.

JUDA, III, p. 5, 68, 73, 74.

JUGEMENT DERNIER, II, p. 193, 195.

Juirs, II, p. 167, 169, 171; III, p. 154, 182; IV, p. 24, 30, 78, 154, 202, 204; V, p. 32, 33, 50, 52, 124, 147; VI, p. 41. — (Nom de Dieu chez les), I, p. 58. — Leurs diverses opinions sur l'origine du monde, I, p. 134. — Objections qu'ils font à la description du paradis par Mahomet, I, p. 179. — Opinions diverses sur le paradis et l'enfer, I, p. 174, 175; sur la fin du paradis et de l'enfer, I, p. 167, 188. — Renouvellement

du monde tous les six mille ans, I, p. 188. — Opinion d'une secte d'entre eux sur la durée du monde, II, p. 50. - Leur opinion sur la forme d'Adam, 11, p. 70; sur les âmes et l'ange de la mort, II. p. 108. - Leur croyance relativement au Messie, II, p. 132. - Leur opinion sur le lieu du rassemblement, II, p. 193. - Leurs idées sur la résurrection, II, p. 198. - Leur opinion sur l'age de Noé, III, p. 22. - Juifs de Yathrib (Médine), III, p. 180, 181; IV, p. 168, 169, 183; ils s'y établissent du temps de Moïse, IV, p. 121. - Sur le territoire de l'empire romain, IV, p. 64. — (Lois des), IV, p. 32 et suivantes. — Leur synagogue à Jérusalem, IV, p. 83. — Leurs livres, V, p. 121..— Anéantis par Abou-Moslim, VI, p. 92.

Juive (Poétesse) de Yathrib, vers cités, III, p. 182.

JUPITER (La planète), III, p. 22.

Ka'B el-Ahbar, I, p. 161; II, p. 1, 54, 150, 164, 165, 178, 184, 188, 193; III, p. 28; IV, p. 56; V, p. 195. — Son opinion sur les anges, I, p. 163; sur les anges, les bêtes et les hommes, I, p. 168; sur la grenade colossale déposée par l'Euphrate, II, p. 42. — Son livre mentionné, II, p. 39.

Ka's ben el-Achraf, juif de Médine, IV, p. 169, 185; V, p. 125, 128.

Ka's ben Djo'all, vers cités, V, p. 240.

Ka'B, fils de Khazradj, IV, p. 113.

Ka's, fils de Lo'ayy, IV, p. 103.

Ka's ben Malik, poète, II, p. 95;
V, p. 216. — Vers cités, IV, p. 156, 193, 206, 210.

Ka's ben 'Odjra, compagnon du prophète, V, p. 129, 216.

Ka's ben 'Omair, IV, p. 214.

Ka'BA (La), III, p. 45, 54, 61 et suiv., 66, 188; IV, p. 77, 103, 107, 108, 117, 143 et suiv., 162, 208, 218, 224; V, p. 93, 99; VI, p. 14, 15, 25, 26, 98, 104, 122. — Batie par Seth, IV, p. 93. — Sa démolition, II, p. 180. — Sa reconstruction au temps de Mahomet, IV, p. 130.

Kâbāliyya, secte de l'Inde, IV, p. 12.

KABANI'OUN, secte de dualistes, IV, p. 23.

Kâboul, ville de l'Afghanistan, IV,p. 48, 51, 58, 73, 92; V, p. 114;VI, p. 35, 36, 101.

Касн (?), III, р. 197.

Kachch, ville du Khorasan, VI, p. 5. — Château où se fortifia el-Moqanna, VI, p. 96.

KACHMIR, III, p. 158, 172. — Voir Qachmir.

Kâfir-Koûs, bâton pour assommer les infidèles, VI, p. 72.

KAGHADIYYA, secte chi'lte, V, p. 130.

Kat-Kâoûs, roi de Perse, III, p. 152 et suivantes.

Kal-Khosrau, roi de Perse, III, p. 154.

KAI-LOHRASP, roi de Perse, III, p. 154. — Il bâtit Balkh et Zarendj, III, p. 95; IV, p. 94.

Kaī-Qobād, roi de Perse, III, p. 152.

KAIROUAN, ville de Tunisie, V, p. 207.

Kalamoun, prétendu roi de Madyan, III, p. 79.

KALBB, fils de Youfenna, III, p. 6, 83, 95, 99, 100, 149.

Kam, nom de la sixième terre, II, p. 72.

KAMILIYYA, secte chi'ite, V, p. 180. KAOLIN (saroadj), IV, p. 89, note 8. Klots, nom du père d'el-Afchin, VI, p. 116.

Kara, village de la banlieue de Merw, VI, p. 96.

el-KARADJ, IV, p. 74.

KARANBIYYA, secte chieste, V, p. 180, 184.

KARDA-BOUNDÂDH, ancien nom de Ctésiphon, IV, p. 93. — Étymologie de ce nom, ibid.

el-Karkh (Porte d'), à Baghdad, VI, p. 87.

KAROOMA (Adma), ville de la Pentapole, III, p. 58.

KAUTHER, nom du bassin du prophète, 1, p. 195.

Kāwi se révolte contre Dahhāk, III, p. 148, 149.

KAYOMARTH, III, p. 8, 15. — Voir Gayomarth.

KAYYALIYYA, secte chi'ite, V, p. 130.

Kazhima (Plaine de) dans le Baḥréin, III, p. 164.

Kébin, fils d'el-'Abbas, V, p. 8.

Kehlan, fils de Saba, IV, p. 111, 113.

Kéisán, surnom d'el-Mokhtár ben Abi-'Obéid, V, p. 137.

KÉISÄNIYYA, secte chi'îte, V, p. 130, 137.

Kele (Tribu de), II, p. 160; V, p. 123.

Kelb ben Wabara (Tribu de), IV, p. 111.

el-Kelst (Mohammed ben Çâ'ib ben Bichr), exégète du Qorân et traditionniste, II, p. 2, 3, 5, 77, 79, 86, 96, 102, 143, 187, 195; III, p. 61; IV, p. 172.

KELBITES, V, p. 115.

Kéмidh, région de l'Asie centrale, lV, p. 56, 75.

el-Kéniser es-Saudá, IV, p. 49.

Kennan, son opinion sur l'origine du monde, 1, p. 132. el-Kéräbisi (el-Ḥoséin), V, p. 157. Kerbélà, VI, p. 11, 14.

KERK (Île de), Koûl, IV, p. 47.

Kerramiyya, secte anthropomorphiste, V. p. 147, 148. — Secte mourdjite, V, p. 152, 153.

KFR, lettres tracées sur le front de l'Antéchrist, II, p. 167.

Kнаввав ben el-Aratt, compagnon du prophète, IV, p. 137; V, p. 91, 92, 103.

Кнавоот (Le), III, p. 202; IV, p. 54; VI, p. 100.

KHACHABIYYA, secte chi'îte, V, p. 130, 140; VI, p. 22, note 2.

KHACHBADJI, mines d'or, IV, p. 73.

Kнаснт, peuple nomade du Sidjistan, IV, p. 86.

KHADIDJA, fille d''Ali, V, p. 77.

Khadidja, fille de Khoweilid, épouse du prophète, IV, p. 104, 128, 129, 133, 134, 136, 145; V, p. 9, 10, 12, 17, 19, 20, 24, 74, 75, 86. — Sa mort, IV, p. 144.

KHADIRA, en Syrie, IV, p. 216.

KHAIBAR, ville d'Arabie, IV, p. 66, 143, 170, 207. — (Guerre de), IV, p. 209 et suivantes; V, p. 15, 26, 28, 46, 101, 117.

Khalt Bâtil, surnom de Merwan ben el-Ḥakam, VI, p. 19.

Khalthama ben Soléimán el-Qorachi, traditionniste de Tripoli de Syrie, II, p. 96.

Khaizoran, fille d''Aţa, épouse du khalife el-Mehdt, IV, p. 124.

KHALAFIYYA, secte kharidjite, V, p. 141.

KHALID ben 'Abdallah ben 'Ata, traditionniste, I, p. 136; II, p. 93.

KHÂLID ben 'Abdallah (ben Khâlid ben Asid), gouverneur de Baçra, IV, p. 70.

Khālid ben 'Abdallah el-Qasri, IV, p. 111; V, p. 186; VI, p. 26, 89, 42, 50, 55.

- KHALID ben Barmek, percepteur de l'impôt foncier, VI, p. 70, 102.
- KHALID el-Fayyad, poète, vers cités, III, p. 174.
- KHALID el-Hadhdha, II, p. 156.
- Khalio ben Ibrahim edh-Dhohli (Abou-Daoud), gouverneur du Khorasan, VI, p. 74, 82, 83.
- Khàlid ben Ma'dan el-Kila'i, traditionniste, III, p. 81.
- Khilid ben Orfota, V, p. 183.
- Khālib, fils d'Othman, V, p. 83.
- Khālib ben Sa'id ben el-'Âç, IV, p. 136; V, p. 97, 98.
- Khālid ben Sinān el-'Absi, prophète arabe, III, p. 7, 130, 138, 139.
- KHALID ben Sofyan ben Nobalh, iV, p. 206.
- Khālid ben el-Wélid, IV, p. 189, 208, 215, 222, 223; V, p. 76, 109, 162, 163, 167 et suiv., 172, 175, 176, 192.
- Khâlid ben Yézid ben Mo'awiya, VI, p. 18, 19, 20, 58.
- KHÂLID ben Zéid, nom d'Abou-Ayyoûb, V, p. 122.
- Khalid, nom donné aux mers secondaires, IV, p. 51.
- el-Khalidi (el-Falâlidi, V, p. 175.
- el-Khandaq, IV, p. 170. Voir Fosse.
- Khāniqa, sanctuaire des Kerrāmiyya à Jerusalem, V, p. 149.
- Khaniqin, VI, p. 65.
- KHAQAN (Le), roi des Khazars, III, p. 167. — Roi des Turcs, III, p. 172; VI, p. 101. — Roi des Kirghizes, IV, p. 61.
- KHARCHANA, IV, p. 50.
- KHARIDIA, fils de Zeid ben Thabit, V, p. 121.
- KHARIDIA (La fille de), femme d'Abou-Bekr, V, p. 64.
- KHARIDJA ben Hiçn ben Hodhessa ben Bedr el-Fezari, V, p. 167.

- Khāridja ben Hodhāfa, chef de la garde d''Amr ben el-'Âç, V, p. 236.
- KHARIDJITES, V, p. 103, 141 et suiv., 147, 150, 227 et suiv., 230, 231, 235, 236; VI, p. 19, 21, 28, 33, 66, 71.
- KHARIZM, région de Perse, VI, p. 39, 68. Voir Khwarism.
- Khath'am, tribu yéménite, IV, p. 102, 110, 112.
- Khātoùn, reine de Bokhara, VI, p. 16.
- el-Khattab ben Nofail, père d'Omar, V, p. 20, 88.
- Kнаттавічча, secte chi'îte, V, р. 130, 137.
- Khaula bint Dja'far ben Qais, la Hanésite, épouse d'Alt et mère de Moḥammed ben el-Ḥanasiyya, V, p. 76, 135.
- KHAULA, fille de Ḥakim, epouse du prophète, V, p. 17.
- KHAULÂN, tribu yéménite, IV. p. 112.
- KHAWARNAQ (Château de), à Ḥira, IV, p. 168, 201, 202.
- Khawwat ben Djobeir, V, p. 125.
- KHAZARS, III, p. 28; IV, p. 49, 50, 62 et suiv., 75; VI, p. 101. Ils envahissent la Perse sous Behram-Gour, III, p. 167. Ils attaquent Hormuz, fils de Chosroès 1°7, III, p. 172.
- Khāzim ben Khozeima, general d'el-Mançour, combat Ostad-Sis, VI. p. 86.
- KHAZIM (Fils de), VI, p. 43. Voir Mohammed ben Khazim.
- KHAZRADJ, frère d'Aus, IV, p. 113, 156. — (Tribu de), V, p. 67, 119.
- KHAZRADJITES, III, p. 182; IV, p. 194; VI, p. 18.
- el-Khrin, surnom de Talha, V, p. 84.
- Khidach, nom pris par 'Ammar ben Bodell, VI, p. 61, 62.

Kнірнам ben Khālid, un des hypocrites de Médine, IV, p. 169.

Khipk, III, p. 7, 71, 80, 83, 99, 103.

Le même qu'Élie, IV, p. 82.

KHINDIF (Tribu de), IV, p. 102.

KHIRKHIZ (Kirghizes), IV, p. 61 et suivantes.

Кнове́їв ben 'Adi, IV, р. 195, 196, 207.

Khodát-námž (Livre du), cité, V, p. 205.

KHODJEND, ville de l'Asie centrale, IV, p. 49, 75; Vi, p. 28.

el-Khold (Palais d'), à Baghdad, construit par el-Mançour, IV, p. 96; VI, p. 87, 107.

KHOLODJ (Tribu de), IV, p. 102.

Khowsiçira, bourgade de Syrie, VI, p. 48.

Khoneis ben 'Abdallah es-Sehmi, premier mari de Ḥafça, V, p. 13.

Khongis ben Hodhafa, IV. p. 137.

KHORASAN, province de Perse, III, 29, 150, 172, 179; IV, p. 49, 51, 60, 73, 86, 94, 99, 148; V, p. 114, 201, 204, 206, 209, 217; VI, p. 1, 4, 5, 16, 18, 24, 27, 28, 33, 38, 48, 47, 49, 53, 54, 56, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77 et suiv., 83, 85, 86, 92, 96, 100, 101, 102, 105, 108, 118, 120, 122. — Les drapeaux noirs y parattront, II, p. 156, 157. — (Juifs du), IV, p. 34. — Sa destruction future, IV, p. 98.

KHORASANIENS, VI, p. 66, 67, 82, 83.

el-Khorálba, champ de la bataille du Chameau, V, p. 219, 231.

KHORRAZĀDH, ministre de Yezdegird III, V, p. 204.

KHORRAELDH, son Histoire, VI, p. 52, 89.

KHORRAZĀDH ben Hormouz, general perse, V, p. 188, 187.

KHORRÉMITES, IV, p. 24; V, p. 141; VI, p. 94, 101, 110, 112, 113, 114. — Secte de Mazdéens, faisaient profession extérieure de l'islamisme, i, p. 133. — Leur opinion sur l'origine du monde, ibid. — Ils appellent anges les envoyés qui circulent au milieu d'eux, I, p. 159. — Leur opinion sur les étoiles, II, p. 20; sur l'incarnation, III, p. 126. — Leur doctrine, IV, p. 8, 28.

-Khorzad, son Histoire. — Voir Khorrasadh.

Кновтобм (Les deux), surnom de Djocham et Aus, fils de Khazradj, IV, p. 113.

KHOSRAU Anôché-Réwan, Chosroès I<sup>er</sup>, IV, p. 212.

KHOSRAU Parwiz, Chosroès II, III, p. 206, 213; IV, p. 132, 148, 212; V, p. 43. — Voir Parwiz.

Khotan, canton voisin de la Chine, II, p. 157, IV, p. 58, 60. — (Pont de), merveille du monde, IV, p. 87.

KHOTTAL, IV, p. 75.

KHOUMDÂN (Si-ngan-fou), capitale de la Chine, IV, p. 57.

Khoûz, ville de Perse, son pyrée ou temple du feu, I, p. 56 (lire Djoùr, ancien nom de Firoûz-Åbâd).

Khowsilid ben Asad, père de Khadidja, IV, p. 129.

KHOZA'A (Tribu de), III, p. 197; IV, p. 100, 103, 117 et suiv., 192, 209, 216.

el-Khozaïmiyya, station de la route de la Mecque, IV, p. 85.

KHOZEIMA, fils de Modrika, IV, p. 102.

Knozálma ben Thábit, l'homme aux deux témoignages, V, p. 27.

KHWARIZM, province de Perse, 1V, p. 49, 50, 53, 55, 62, 75, 98, 99. — Voir Kharism.

Kichch, ville de Transoxiane, IV, p. 75 (lire Kèchch).

Kiläb, éponyme d'une tribu arabe, V, p. 6. — (Tribu de), V, p. 10.

Kilâb ben Morra, ancêtre des Qoréschites, III, p. 168; IV, p. 103; V, p. 7, 79.

Kimaos (Kimas ou Cumas?), son explication du flux et du reflux, II, p. 43.

Kinâna, fils de Khozéima, IV, p. 101, 137.

Kinâna ben Abou 'r-Rébi', premier mari de Çafiyya, V, p. 15, 16.

Kinana ben er-Rabit, IV, p. 202.

Kinda (Tribu de), V, p. 113, 161.

KIRGHIZES, IV, p. 20, 91.

Kirmán, province de Perse, IV, p. 48, 51, 72, 73, 86, 99; V, p. 203; VI, p. 101. — (Rivière du), V, p. 145.

Kisf, surnom de Mançoûr, V, p. 138.

KITAB el-Bouldan w'el-bounyan, ouvrage cité, IV, p. 60.

Kitab el-Ma'ant, III, p. 81. — Voir Liere des Significations.

Kochmâhen, bourg près de Merw, VI, p. 83.

Kodr (Campagne de), IV, p. 184, 185.

Koléīb, nom d'el-Ḥadjdjādj, VI, p. 29, 40, 41.

Kollāb (Abou-'Abdallah ben), lire 'Abdallah ben Moḥammed, V, p. 158 et note 4.

Kollábiyya, secte traditionniste, V, p. 158.

KOLTHOUM, fille de Mahomet, épouse 'Othman, fils d''Affan, IV, p. 194.

Kolthoum ben Hidm, habitant de Médine, IV, p. 167.

el-Koméit, poète, vers cités, VI, p. 52.

Kora' el-'Amim, IV, p. 208.

KOROUDH (?), III, p. 197.

Korsi, le siège placé sur le trône de Dieu, et quelquesois le tabouret placé sous les pieds du souverain, I, p. 154 et suiv.; II, p. 187, 195.

Konz ben 'Alqama, traditionniste, II, p. 149.

Konz ben Djabir el-Fihri, IV, p. 171, 207.

Kotch, fils de Cham, III, р. 28.

Kotchek (Cyrus), roi de Perse, rebâtit le temple de Jérusalem, IV, p. 82.

Koûfa. ville de Babylonie, III, p. 19, 53, 197; IV, p. 48, 54, 70, 71; V, p. 88, 107, 121, 143, 184, 185, 189, 190, 191, 208, 210, 219, 222, 223, 227, 231, 232, 237, 238, 240, 241, 242; VI, p. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 31, 34, 37, 40, 43, 51, 53, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 84, 88, 90, 107. — Fondée par Sa'd ben Abi-Waqqâç, IV, p. 96. — (Mosquée de), IV, p. 84. — (Distance de) à la Mecque, IV, p. 85. — Fortifiée par el-Mançoûr, VI, p. 87. — Sera détruite par les Turcs, IV, p. 98.

el-Koûrân, autre nom de Koûfa, IV, p. 96, 98.

Koûn-i Albourz, nom donné en persan à la montagne de Qâf, II, p. 41.

Koun-i Chan, nom persan de la montagne où habitait Gayômarth, II, p. 67.

Kour (Le), IV, p. 55.

Kour (Pays de), au sud de Qachmir, IV, p. 58.

Kotthà, localité près de Kotia, II, p. 167

KOUTHA RABBA, III, p. 53, 57.

Kotziyya, secte kharidjite, V, p. 141.

Kurdes, VI, p. 92, 94, 122. — Leur origine, III, p. 148.

LAFZHIYYA, secte traditionniste, V, p. 157.

Laghiriyya (?), secte de Mazdéens, IV, p. 24.

el-Lahiqi (Aban ben 'Abd el-Hamid), poète, vers cités, IV, p. 43.

Lâniz ben Qoréizh et-Témimi, inspecteur de la prédication abbasside, VI, p. 61.

LAKHM (Tribu de), III, p. 198; IV, p. 110, 214; V, p. 192.

Lâmghân, IV, p. 56.

LANDJA (?), IV, p. 69.

el-Lat, déesse, V, p. 84.

LATTAQUIÉ, port de Syrie, IV, p. 49; VI, p. 118.

LAWERD, nom d'un djinn, IV, p. 146.

LAZIQA, la Lazique, pays des Lazes, IV, p. 52.

LÉBID ben 'Otarid, V, p. 181.

Lébio ben Rabi'a el 'Âmiri, poète, vers cités. I. p. 153; III, p. 200; IV, p. 101; V, p. 112.

LÉILA el-Akhyaliyya, poétesse, IV, p. 116.

Léill bint Mas'oùd en-Nahchaliyya, une des épouses d''Alt, V, p. 76.

Lе́Ітн (Tribu de), V, р. 10.

Léith ben Sa'd, traditionniste, I, p. 136.

Léon de Mar'ach (Léon III l'Isaurien), empereur de Constantinople, VI, p. 45, 46.

LÉVI, III, p. 5.

LIA, III, p. 54, 68, 74.

Lia, fille de Cho'alb, III, p. 87.

LIBAN (Mont), III, p. 26.

LIHYAN. Voir Banou-Lihyan.

LIVRE (Gens du), IV, p. 88; V, p. 32. — Leur opinion sur les anges, I, p. 159.

Livre des routes et des provinces, cité, IV, p. 57.

Livre des Significations, cité, III, p. 17, 117, 129, 132, 185, 189.

Livre des Vies perses, cité, III, p. 118.

Lizaz, cheval du prophète, V, p. 27.

Lo'AYY ben Ghalib, IV, p. 102, 103.

LOBAD, nom du septième vautour de Loquan, III, p. 36.

el-Lonair, cheval du prophète, V, p. 27.

Lo-нi, surnom du feu dans l'Inde, IV, p. 13.

Lokéiz, descendant de Rabi'a, IV, p. 116.

LOQAIM, fils de Hozâl, III, p. 34, 38.

Loqmân, fils d''Âd, III, p. 34, 36 et suiv., 178. — Le sage, III, p. 106.

Lотн, III, p. 53, 58 et suiv., 68, 74, 77. — (Peuple de), III, p. 46.

LOUP (Fils de l'interlocuteur du), nom des descendants de Wahbân es-Solami, V, p. 38.

Lucius, prophète d'Antioche, III, p. 6, 130.

Lune (La), III, p. 22. — (Monts de la), voir Qomr.

Må es-Sémå, surnom de la mère d'el-Moundhir et de Mozalqiya 'Amr ben 'Amir, III, p. 203.

Ma'arın, étoffes du Yémen, IV, p. 78.

Ma'add, fils d''Adnan, IV, p. 101, 102.

Ma'an, ville de Syrie, V, p. 82.

Ma'irif (Livre des) d'el-'Otbi, III, p. 95.

el-Maba, localité, II, p. 166.

Ma'BAD, musicien arabe, VI, p. 54.

Ma'Bad, fils d'el-'Abbas, V, p. 8.

Ma'BAD ben Abi-Ma'bad el-Kho-zâ't, IV, p. 192.

MA'BAD (Fils de), V, p. 169.

- Ma'BADIYYA, secte kharidjite, V, p. 142.
- Mação (Tribu de), IV, p. 111.
- MACÉDOINE, nom donné à l'Égypte, IV, p. 68.
- Macharif (Sabre des), V, p. 168.
- el-Ma'çoùB, surnom d'el-Ḥārith ben 'Amr, roi de Ḥira, III, p. 203.
- MAÇQALA le meunier, un des premiers adeptes de la prédication abbasside, VI, p. 60.
- Madála, tribu yéménite, IV, p. 110.
- Madas (Warach), jeune esclave chargé de porter la lettre d'Othmân qui fut saisie par les révoltés, V, p. 212.
- el-Madhân, bourgade de la Mésène, III, p. 155; IV, p. 70, 94; V, p. 176.
- Madhhid, fils de Youhâbir, IV, p. 112.
- Ma'dhoùriyya, secte çoûfie, V, p. 156.
- MADIANITES, III, p. 68, 78.
- MADYAN, port d'Arabie, III, p. 77; IV, p. 48, 60.
- Maghāzi, livre cité, IV, p. 173.
- Масняев, 1V, p. 48, 49, 64, 68, 69; VI, p. 86, 87. — (Mer du), IV, p. 52.
- Maghrens, IV, p. 86; VI, p. 87.
   Sédentaires, IV, p. 68. Secte juive, IV, p. 32, 34.
- MAHA (Antilopes), nom donné aux femmes par les Bédouins, III, p. 207.
- MAHADAR, prophète des Mahadaris, secte de l'Inde, III, p. 9.
- MAHADARZ, un des trois frères dont le corps a fourni l'étofie du monde, d'après certaine secte, I, p. 133.
- MAHADARZIYYÈ, secte d'Indiens, leur opinion sur l'origine du monde, I, p. 133.

- MAHÂRÂL, idole de l'Inde, IV, p. 13. MAHÂKALIYYA, secte de l'Inde, IV, p. 13.
- MAHALALÉEL, III, p. 12.
- Māhān (Vahan) le Domestique, général d'Héraclius, V, p. 192.
- MAHANIYYA, secte de dualistes, IV, p. 22.
- Mahdi (Le), II, p. 156 et suiv., 160, 162 et suiv.; V, p. 133, 134, 135; VI, p. 47.
- el-Mahdi (Moḥammed), douzième imam des Chi'stes, V, p. 132.
- MAHDI ben Fîroûz, descendant de Fâțima, fille d'Abou-Moslim, IV, p. 29.
- el-Mahdiyya, ville d'Afrique, II, p. 163.
- MAHDJOUB, localité, IV, p. 105.
- Måhek l'ispahbadh, V, p. 203.
- MâHERT, descendant d'el-Hârith ben Abâḍ (confusion avec le nom de la ville de Tâhert), V, p 146.
- Maнмood ben el-Faradj en-Naisabouri, VI, p. 119.
- MAHOMET. III, p. 97, 104; V, p. 19, 90, 95, 103; VI, p. 57, 63, 96. Voir Mohammed.
- Mânoti, Mânotya, dihqân de Merw, V, p. 204, 205, 222. — Il met à mort Yezdegird III, III, p. 176.
- el-Māņoùz ('Obéidallah ben), chef khāridjite, VI, p. 19.
- MAHRA, province d'Arabie, IV, p. 47. (Tribu de), IV, p. 111.
- MAHRAQA, localité à l'est de Médine, V, p. 207.
- el-Ma'Ida, chapitre V du Qorân, le dernier révélé, I, p. 189.
- MAIMOUNA, fille d'All, p. 77.
- MAIMOUNA, fille d'el-Harith, épouse du prophète, V, p. 11, 15, 17, 60. — Voir Méimouna.
- Maimouniyya, secte khâridjite, V, p. 145.

Maison d'on, nom d'une épitre d'Aristote à Alexandre, IV, p. 51.

MAITRES de l'Astrolabe, secte philosophique, voir Astrolabe.

MAITRES du Corps, secte philosophique, voir Corps.

Ma'iyya, secte mourdjite, V, p. 153.

el-Makani, sobriquet du Bouide Mo'izz-ed-Daula, II, p. 154.

MAKHALIF (Route des) entre la Mecque et Médine, IV, p. 86.

MAKHLOUQIYYA, secte traditionniste, V, p. 157.

MAKHOUL, traditionniste, II, p. 40, 41, 157, 177.

MAKHRAMA, fils d''Abd-Manaf, IV, p. 104.

MALACHIE, III, p. 6.

MALAHIDA, nom donné aux athées, IV, p. 2.

MALAMATIYYA, secte couffe, V, p. 156.

Mâlik, élève d''Anan, fondateur d'une secte juive, IV, p. 34.

Mālik, commensal de Djadhima, III, p. 199.

Mâlik el-Achtar, V, p. 131. - Voir el-Achtar en-Nakha't.

MALIK ben 'Adjlan el-Khazradji, roi de Yathrib, III, p. 182; IV, p. 78, 122.

Mālik ben Anas, jurisconsulte, II, p. 95.

Mâlik ben 'Auf, IV, p. 218.

Mālik, fils d'Aus, IV, p. 113.

Mälik ben edh-Dho'r, III, p. 70.

MALIK ben Fahm el-Azdt, premier roi de Hira, III, p. 197.

Malik, fils d'Himyar, IV, p. 111.

Mâlik, fils de Kinâna, IV, p. 102.

Mālik, fils d'en-Nadr, IV, p. 102.

Mâlik ben No<sup>c</sup>mân, phylarque de la tribu de Salih, III, p. 210.

Mâlik ben Noweira el-Yarboû'i, V, p. 169, 170. Mälik ben Sinan el-Khodri, père d'Abou-Sa'td el-Khodri, iV, p. 190.

Mälik ben Zéid, IV, p. 111, 112.

Malikéi-Karib, fils de Tobbac, roi du Yémen, III, p. 180.

MALIKITES, secte juive, IV, p. 32, 34.

MALIKIYYA, secte traditionniste, V, p. 157, 158.

Ma'loomiyya, secte kharidjite, V, p. 146.

Ma'mar, traditionniste, I, p. 137, 138; II, p. 112, 164.

el-Ma'moùn ('Abdallah), khalife abbasside, IV, p. 81; VI, p. 99, 104, 105, 106, 109 et suivantes.— Il fait agrandir les mosquées de Baçra et de Koûfa, IV, p. 84.

· Ma'n ben Záïda, VI, p. 83.

MANASSÉ, III, p. 71, 74.

Manbids, ville de Syrie, V, p. 240.

— (Vêtements de), V, p. 71.

el-Marçoùr (Abou-Dja'far), khalife abbasside, IV, p. 96, 97; V, p. 109, 138; VI, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 87, 90 et suivantes. — Ville d'), quartier de Baghdad, VI, p. 107. — Voir Abou-Dja'far.

Mançour, frère de Sarheb el-Djammål, VI, p. 122.

el-Mançoùn ben 'Alt, frère d''Abdallah ben 'Alt, l'Abbasside, VI p. 77.

MANÇOÙR ben 'lkrima ben 'Âmir, secrétaire des Qoréïchites, IV, p. 143.

Mançoùn el-Kisf, fondateur d'une secte chi'îte, V, p. 138.

Mançoura, ville du Sind, IV, p. 48.

Mançouriyya, secte chitte, V, p. 130, 138.

Manès le Zindiq, fondateur du manichéisme, I, p. 82; III, p. 161, 162; VI, p. 99.

Mangates de cœurs (Fils de la),

personnage qui apparattra à la fin des temps, II, p. 158.

Manichéens, IV, p. 22 et suiv., 29.

- Leurs contradictions, I, p. 131.

 Leurs doctrines adoptées par les Harrâniens, I. p. 182.
 Leurs croyances admises par les Çâbiens, d'après Zorqân, I, p. 135.

— Leur opinion sur Jésus, III, p. 126.

Manichéisme, III, p. 161, 162.

Mansik, peuple fabuleux, II, p. 177.

Mansions des planètes, II, p. 13.

— De la lune, II, p. 15.

Ma'oùna (Puits de), IV, p. 197.

el-Magbart, traditionniste, cité, I, p. 72.

el-Maqcoûç, VI, p. 17. — Voir 'Amr el-Maqçoûç.

MAQRATA, fraction des Qourtà, IV, p. 116.

MARÂDJIL, mère d'el-Ma'moûn, VI, p. 111.

MARBA', fils de Mâlik, IV, p. 112. MARCION, IV, p. 22.

MARCIONITES, IV, p. 22, 24, 40, 44.

MAREB, ville du Yémen, III, p. 131.

Marhab, un des défenseurs de Khalbar, IV, p. 210. — Vers cités, ibid.

Mario, château de Doûmat el-Djandal, IV, p. 60.

Maridi, feu sans fumée, II, p. 61.

MARIE (La Vierge), III, p. 121 et suiv.; IV, p. 41 et suiv., 142. — Citée dans le Qorân, II, p. 90, 91. — Et la fontaine de Siloé, IV, p. 82.

MARIE Dhât-el-Qourtain, III, p. 209.

MARIE l'Égyptienne (la Copte), mère d'Ibrahim, fils du prophète, III, p. 54; IV, p. 213; V, p. 11, 17, 18, 23, 27. — Date de sa mort, V, p. 19.

Marie de Magdala, III, p. 6.

MARIE, fille de l'empereur Maurice, épouse Chosroès II Parwiz, III, p. 173, 175; IV, p. 148.

MARIQA, surnom péjoratif des Khâridjites, V, p. 142.

MARMITES gigantesques à Wikend, IV, p. 88.

MARTHAD ben 'Abd-Kolâl, roi du Yemen, III, p. 183.

MARTHAD ben Abi-Marthad el-Ghanawi, IV, p. 178, 207.

MARTHAD ben Sa'd, III, p. 34, 36.

MARYAM, fille d'Imrån, sœur de Moïse et épouse de Kaleb, III, p. 83, 99.

MASABADHAN, canton de la Perse, IV, p. 29, 74; VI, p. 97, 112. — Quartier d'été de la reine Houmâl, III, p. 155.

MASCATE, IV, p. 67.

MASLAMA ben 'Abd-el-Mélik assiège Constantinople, VI, p. 45, 46.

Mas'ood, fils d''Amr, chef des Thaqtf, IV, p. 145.

Mas'ood, poète persan, vers cités, III, p. 143, 176.

Masrovo, traditionniste, II. p. 94.

Maskoto, fils d'Abraha, III, p. 190, 192, 193, 195.

Masså, nom d'un djinn, IV, p. 146.

Mațăвікн, localité près de la Mecque, IV, p. 117.

Māthān, père d''Imran, III, p. 121.

MATHAN, fils de Loquan le Sage, III, p. 106.

MATHANIEL (Manahem), prophète d'Antioche, III, p. 6, 130.

el-Matirota, lieu de naissance de Yézid I<sup>er</sup>, VI, p. 16.

MATROUD ben Ka'b, poète antéislamique; vers cités, IV, p. 105.

MAURICE, empreur de Constantinople, III, p. 173 et suiv.; IV, p. 148. Mauthaban, surnom de Tobba' le Grand, III, p. 179.

MAZDAK, III, p. 170.. — (Religion de), III, p. 201.

Mazdérns, III, p. 147, 149, 154; IV, p. 22, 29, 78, 148. - Leurs prophètes, III, p. 6, 8. - Leurs doctrines, IV, p. 8. - Leurs sectes et leurs lois, IV, p. 24 et suivantes. - Leur opinion sur les auteurs du bien et du mal, I, p. 80. -Divisés en sectes nombreuses, 1, p. 132. — lis appellent les anges Amchaspends, I, p. 159. - Leur opinion sur la punition des méchants, I, p. 188. - ils honorent le lundi, II, p. 50. — Durée du monde selon leurs livres, II, p. 54. - Leur croyance relativement à la fin du monde, II, p. 131. — Un Mazdéen donne des renseignements sur l'état ancien du Sidjistan, II, p. 138. - Traditions relatives à la chronologie. II, p. 141. - Leur idée du Messie, II, p. 171. - Sur le territoire de l'empire romain, IV, p. 64.

MAZDÉKITES, III, p. 171, 172, 203.

Mazin, fils d'el-Azd, IV, p. 113.

Mazyan, ispehbed du Tabaristan, VI, p. 116.

МЕВНООТІЧУА, secte khāridjite, V, p. 141.

MECHAFFÉH, nom de Mahomet en syriaque, V, p. 32 et note 1.

MÉCHIAÎL, prophète, III, p. 6.

MECQUE (La), II, p. 87, 160, 163, 170; III, p. 33, 35, 43, 61, 66, 77, 182, 187, 188, 197; IV, p. 48, 61, 66, 77, 78, 100, 103, 129, 132, 137, 140, 145, 146, 152, 157, 161, 162, 167, 168, 171, 174 et suiv., 196, 199, 202, 206, 208, 209, 212, 217 et suiv.; V, p. 4, 9, 12, 15, 20, 21, 34, 36, 52, 56, 59, 74, 75, 79, 80, 84, 86, 93, 95, 98, 99, 100, 103, 110, 111, 114, 116, 155, 161, 170, 206, 216, 217, 218, 232, 235; VI, p. 1,

7, 8, 9, 14, 15, 16, 26, 27, 39, 42, 60, 62, 70, 75, 76, 87, 89, 91, 93, 94, 98, 107. — Adam y reste sans vie pendant quarante ans, II, p. 77. — Sa mosquée, ÎI, p. 168; IV, p. 30; agrandie par el-Mehdi, VI, p. 95. — Sa visite, II, p. 179. — Origine de son nom, IV, p. 96. — (Chefs de), IV, p. 116. — (Prise de), IV, p. 170. — (Charpentier copte à), IV, p. 181. — Détruite par les Abyssins, II, p. 180; IV, p. 97.

Mecquois, VI, p. 27.

Médáin, Ctésiphon, capitale des Sásánides, IV, p. 69.

Médis, dépendance de Baçra, IV, p. 94; V, p. 178, 203, 204.

MÉDINE. ville d'Arabie, I, p. 185; II, p. 159, 163, 170; III, p. 39, 182; IV, p. 60, 105, 132, 155, 161, 162, 167, 169, 170, 175, 177, 180, 181, 183, 184 et suiv., 191, 192, 197, 198, 201, 202, 205, 207 et suiv., 217, 221, 222, 224; V, p. 13, 19 et suiv., 25, 37, 39, 42, 43, 52, 59, 62, 65, 83, 88, 94, 96, 98, 99, 102, 103, 104, 108, 111, 114, 115, 117 et suiv., 124, 128, 145, 161, 162, 166, 167, 170, 173, 180, 189, 193, 202, 206, 207, 212, 218, 219, 231, 234, 235, 238, 243; VI, p. 1, 3, 5, 7 et suiv., 13, 14, 15, 27, 28, 51, 53, 60, 67, 84, 85, 97, 107, 122. — Origine de son nom, IV, p. 96. - Sa mosquée, II, p. 168; IV, p. 80; agrandie par el-Mehdi, VI, p. 95. — (Chefs de), IV, p. 121. — (Route de), IV, p. 85. — Embellie par el-Mançour, VI, p. 91. - Périra par la famine, IV p. 97. - Voir Yathrib.

MÉDINET ES-SÉLÂM, Baghdad, VI, p. 87.

MÉDINOIS, VI, p. 13, 14, 15.

MÉDITERRANÉE, IV, p. 52.

MEDIDI ben 'Amr el-Djohani, IV, p. 171.

Medjenné (Foire de), IV, p. 154. Medjnoùn, poète, IV, p. 116.

MÉGACOSME et Microcosme, II, p. 69.

Mehot (Le), IV, p. 68. — Voir Mahdt (Le).

MEHDI, nom pris par Mohammed, fils d''Abdallah ben el-Hasan, VI, p. 85.

el-Mehof, khalife abbasside, IV, p. 80, 81; V, p. 23; VI, p. 83, 94 et suiv., 97.

MEHDIYYA, IV, p. 68.

Менкойуа́к (Mehroùbán), ville du Fárs, IV, p. 48.

MÉHUJAËL, III, p. 13.

MÉIDA'An, fils d'el-Azd, IV, p. 113. el-MÉIFA'A, IV, p. 211.

Meïmoun (Puits de), station sur la route de la Mecque, VI, p. 87, 91.

Méimouna bint el-Harith, épouse du prophète, IV, p. 212. — Voir Maimouna.

Mekrán, province de Perse, IV, p. 51, 52, 72, 73, 86, 92.

MELCHITES, 1V, p. 40, 44.

MER VERTE, vue par le prophète pendant son ascension, I, p. 169.

Méragha, ville de Perse, IV, р. 72.

MERDÂN-CHÂH (Dhou 'l-Ḥâdjib), général des Perses à Néháwend, V, p. 190.

Merdj-Râhiţ (Bataille de), VI, p. 20.

MERDJANA (Filsde), surnom d''Obéidallah ben Ziyad, VI, p. 12.

Merveilles du monde, IV, p. 87 et suivantes.

MERW, ville du Khorasan, III, p. 176; IV, p. 75, 94, 95, 99; V, p. 154, 155, 204, 205, 206, 222; VI, p. 4, 5, 39, 61, 63, 73, 82, 92, 96, 105, 110, 122. — Merw Châhadjan, IV, p. 49; V, p. 203. — Merw er-Roùdh, IV, p. 49, 56, 75; V, p. 206; VI, p. 60.

MERWA, quartier de la Mecque, III, p. 63; IV, p. 66.

Merwan ben el-Ḥakam, V, p. 85, 117, 208, 211, 213, 216, 220; VI, p. 1, 7, 9, 19, 20, 27, 46, 58.

Merwan ben Abi-Hafça, poète, vers cités, VI, p. 91, 92.

Merwân ben el-Mohallab, frère de Yézid ben el-Mohallab, VI, p. 42.

MERWAN ben Mohammed, surnommé el-Dja'dî et el-Himar, dernier khalife oméyyade, VI, p. 42, 54, 55, 56, 62, 64, 65, 66, 70 et suiv., 94.

MERWÂNIDES, seconde branche des Oméyyades, VI, p. 42, 49. — Le Merwânide balafré, surnom d''Omar II, VI, p. 47.

Merzban ben Madhaba le Grec, nom de Dhoù 'l-Qarnéïn, III, p. 81.

el-Merzobâna, femme de Bâdhân, V, p. 164, 165.

MESKEN, sur le territoire de Koúfa, V, p. 240. — (Bataille de), VI, p. 24, 25.

MÉSOPOTAMIE, IIÎ, p. 198, 200; IV, p. 49, 54, 71, 72; V, p. 178, 184, 185; VI, p. 66, 74, 78, 79, 100. — (Places frontières de la), IV, p. 86.

MÉSOPOTAMIENS, VI, p. 76.

MESSIE (Le), II, p. 172, 179, 192; III, p. 6, 7, 82, 120; IV, p. 40, 42 et suiv., 83; V, p. 31, 147. — II est Dieu pour certains docteurs, I, p. 77. — Son règne, II, p. 132. — Cité dans des vers d'Omayya ben Abi 'ç-Çalt, II, p. 133. — Le Messie trompeur, II, p. 166. — Les deux Messies, II, p. 172.

MÉTEMPSYCOSE, procédé de rétribution des bonnes et des mauvaises actions, I, p. 175.

Miçda' ben Bahradj, III, p. 40.

Micнã et Michâna, le premier

couple humain chez les Perses, II, p. 68, 87. — Ils appartiennent à l'époque de Gayômarth, II, p. 88.

MICHÉE, III, p. 6.

MICHEL (L'archange), I, p. 162; II, p. 188; IV, p. 150; VI, p. 23. — Ange du pain quotidien, I, p. 162.

Mtcнı assimilé à Adam, III, р. 144.

Mica (Babylone d'Égypte), III, p. 125.

MICROCOSME, nom appliqué à l'homme, I, p. 111; II, p. 69.

Mipāp ben 'Amr el-Djorhomi, chef de la Mecque, heau-père d'Ismaël, III, p. 62; IV, p. 117.

Mid'am, esclave du prophète, V, p 23, 26.

MIHDJA' ben 'Abdallah, IV, p. 178. MIHRAGÂN, fête de l'équinoxe d'au-

tomne chez les Mazdéens, IV, p. 25.

MIHRÂN, nom propre de Séfina. V, p. 25.

Mihrân (Fleuve de), IV, p. 54, 56. el-Mihrâs, source près d'Ohod, IV, p. 190, 194.

Мінкірійн, équinoxe d'automne, III, p. 148. — Voir Mihragan.

MIHRIDJÂN - QADHAQ, canton de Perse, IV, p. 29, 74; V, p. 151; VI, p. 112.

Miki'iL, autre nom de Cho'aib, III, p. 77.

MILKAN, fils de Kinana, IV, p. 102.

Minâ, localité où eut lieu le sacrifice d'Abraham, près de la Mecque, III, p. 65; V, p. 118.

Minhal ben 'Amr, traditionniste, cité, I, p. 178.

MINOUTCHIHR, roi de Perse, III, p. 95, 109, 150, 151, 178.

Minsa'a, trône ou bâton de Salomon, III, p. 113.

el-Miquad ben el-Aswad (ou ben 'Amr) el-Kindi, compagnon du

prophète, le seul cavalier musulman à Bedr. IV, p. 176; V, p. 8, 102, 130, 132.

el-Miquad ben Ma'di-Karib, compagnon du prophète, II, p. 196.

Miqyas ben Dobaba (Çobaba) el-Fihrt, IV, p. 217; V, p. 128.

MIRBAD (Le) à Médine, IV, p. 80. MIRDAS ben Nahik, IV, p. 211.

Mis'ar ben Fadakt, chef kharidjite, V. p. 144.

el-Mislah, station sur la route de la Mecque, IV, p. 85.

Mistau ben Othatha, IV, p. 156, 201, 202.

el-Miswar, fils d''Abd-er-Rahman ben 'Auf, V, p. 89.

el-Miswar ben Makhrama, V, p. 232.

Mo'ADH ben 'Afrà, IV, p. 80, 155; V, p. 118.

Mo'adh ben 'Amr ben el-Djamouh, IV, p. 179.

Mo'ADH ben Djabal, compagnon du prophète, II, p. 190; V, p. 122, 123, 194.

Mo'Adhiyya, secte mourdjite, V, p. 152, 153.

Mo'arapa, controverse, mot expliqué, I, p. 29.

Mo'attib ben Qochéir, un des hypocrites de Médine, IV, p. 169.

Mo'ATTILÉ, secte d'Indiens déistes, n'admettant pas les prophètes, I, p. 133. — Athées, leur opinion sur l'origine du monde, *ibid*.

Mo'Awiya, fils d'Abou-Sofyan, fondateur de la dynastie des Oméyyades, II, p. 42; III, p. 164; IV, p 56, 149, 221; V, p. 8, 13 et suiv., 22, 23, 27, 42, 88, 94, 97, 101, 107, 110, 111, 112, 113, 117, 120, 121, 129, 157, 194, 207, 209, 216, 217, 218, 222, 223, 225, 226, 227, 231 et suiv.; VI, p. 1, 2 et suiv., 14, 19, 26, 27, 33, 110. — Il recherche en mariage Omm

- ed-Derdå, réponse qu'y fit celleci, I, p. 180. — Il fait réparer le temple de Jérusalem, IV, p. 82. — Comment il est l'oncle maternel des musulmans, V, p. 14. — Sa mort, VI, p. 9. — Son tombeau, VI, p. 72.
- Mo'âwiya II, fîls de Yézîd, VI, p. 16, 17, 18.
- Mo'Awiya ben Bekr, III, p. 34, 36, Mo'Awiya ben Çâliḥ, traditionniste, II, p. 152.
- el-Mo'AYYAD-BILLâH (Ibrahim ben Dja'far), fils d'el-Motawakkil, VI, p. 118, 120.
- el-Mobarek, surnom donné à Ibrahim ben el-Mehdi, VI, p. 109.
- el-Mobarqa' (Abou-Ḥarb), rebelle de Syrie, VI, p. 116.
- Mοβαγγιρα, secte chi'îte, partisans d'el-Moqanna', V, p. 130; VI, p. 96.
- Mobeds, leur opinion sur la création du monde, I, p. 141. Le grand Mobed et le roi Behram, III, p. 162, 163.
- Moç'AB ben 'Oméir ben Hâchem el-'Abdi, surnommé el-Mehdt, IV, p. 155, 188, 190, 191; V, p. 98, 118.
- Moc'ab, fils de Sa'd ben Abi-Waqqaç, V, p. 88.
- Moç'AB, fils d'ez-Zobéir et frère d''Abdallah, IV, p. 85; V, p. 86; VI, p. 23, 24, 25.
- Mocappida, secte de l'Inde, IV, p. 13.
- Mochabbiha, leur opinion sur la place que Dieu occupe, I, p. 95.
- Mochiaң Gô'êl, nom donné par les Juifs à l'Antéchrist, II, p. 171.
- Modar, fils de Nizar, IV, p. 102.
   (Race, tribu, Arabes de), IV, p. 115, 116; V, p. 44, 178, 224; VI, p. 65. (Généalogistes de), IV, p. 110. (Territoire de), IV,

- p. 97. Arabes de Modar établis dans le Khorasan, VI, p. 92.
- Modjāchi' ben Mas'oùd es-Solami, V, p. 203.
- Modjāhid, traditionniste, cité, I, p. 137, 145; II, p, 1, 54, 62, 93, 99, 102; III, p. 126; V, p. 17.
- Modified ben Sa'td, traditionniste, II, p. 151, 169.
- Modjammi', surnom de Qoçayy, IV, p. 103.
- Modammi' ben Djariya, imam des hypocrites de Médine, IV, p. 169.
- Modjawwira, secte, V, p. 154.
- MODJBARA, secte, V, p. 154.
- MODRIKA, fils d'el-Yas, IV, p. 102.
- el-Mofawwap-ILA'LLâh, titre de Dja'far ben Ahmed, fils d'el-Mo'tamid, VI, p. 123.
- el-Moghina, nom propre d'Abd-Manaf, surnommé l'œuf de Qoréich, IV, p. 104; V, p. 5.
- el-Moghira, fils d'Abou-Lahab, V, p. 8.
- el-Moghira ben Cho'ba, II, p. 199; V, p. 67, 107, 178, 181, 182, 184, 189 et suiv., 196, 197, 216; VI, p. 1, 2, 3.
- el-Moghira ben Habib ben Zorâra, V, p. 181.
- el-Moghina ben Naufal, V, p. 21, 22.
- el-Moghira, fils d'Othman, V, p. 83.
- el-Moghitha, station sur la route de la Mecque, IV, p. 85.
- Moңap ben 'Aboûr, juif de Médine, IV, p. 169.
- Монадля, émigrés, V, p. 67, 68; VI. p. 99.
- el-Mohakkim ben et-Tofail, seigneur et général des Banou-Hanifa, V, p. 172.
- Monalhil, poète anté-islamique, vers cités, IV, p. 112.
- el-Mohallab ben Abi-Çofra, VI,

p. 21, 23, 28, 31, 32, 33, 35, 38. — (Famille d'), VI, p. 48.

MOHAMMED (Le prophète), II, p. 26, 85, 92, 150, 155, 166; III, p. 1, 2, 4, 7, 8, 10; IV, p. 81, 109; V, p. 4, 5, 7 et suiv., 14, 16, 17, 20, 21, 24 et suiv., 29, 30, 31, 32, 36 et suiv., 43, 44, 46, 52, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 74, 75, 80, 82, 85, 91, 92, 95, 96, 98, 100, 101, 103, 104, 113, 116, 119, 122, 123, 124, 128, 131, 138, 158, 161, 163, 164, 166, 169, 170, 171, 172, 202, 215, 226; VI, p. 72, 97. — Traditions relatives à la création, 1, p. 136, 137 et suivantes. — (Langage de), particularité des élus, I, p. 179. - Tradition relative aux distances entre les mondes, II, p. 48. — Il interpelle les morts du combat de Bedr, II, p. 97. -Sa prière en s'endormant et au réveil, II, p. 102. - Tradition sur la querelle de l'esprit et du corps, II, p. 109. — Durée de son peuple, II, p. 144. - Sa filiation, IV, p. 123. - Sa naissance, ibid. - Son bàton et son alène, VI, p. 73. — Sa famille, VI, p. 68. — Voir Mahomet.

Монаммер, fils d'el-Ach'ath ben Qaïs, VI, p. 23.

Mohammed l'Alide se révolte à Médine, VI, p. 122.

MOHAMMED el-Amin, khalife abbasside, VI, p. 104 et suiv., 111.

MOHAMMED, fils d'Abou-Bekr, jurisconsulte du Hedjaz et gouverneur de l'Égypte pour le compte d'Alt, V, p. 80, 81, 131, 210, 212, 214, 220, 232.

Монаммер ben 'Abdallah, petitfils d''Amr ben el-'Âç, V, p. 110.

MOHAMMED, fils d'Abdallah ben el-Hasan, VI, p. 84, 85.

Монаммер ben 'Abdallah ben 'Âmir el-Mekki, traditionniste, II, p. 58.

Монаммер, fils d''Abd-er-Rahman ben 'Auf, V, p. 89.

Moңаммеd ben Abi 'l-'Abbås, fils du khalife, VI, p. 89.

Монаммео ben Abi-Dja'far, nom du khalife el-Mehdi, II, p. 162; VI, p. 94.

Mohammed ben Abi-Ḥodheïſa, le poussin des Qoreïchites, V, p. 101.

Mohammed ben 'Adjlan. Voir Ibn-'Adjlan.

Монаммер ben Ahmed ben Ráchid el-Içfahâni, traditionniste, II, p. 162.

Монаммер ben 'Alt ben 'Abdallah ben el-'Abbås, frère d'Abou 'l-'Abbås es-Saffåh, V, p. 78, 109; VI, p. 59 et suivantes.

Монаммер ben 'Alt (el-Baqir), fils de Zein-el-'Abidin, imam des Chi'ttes, V, p. 132. — Son opinion sur la question de savoir si Dieu est visible, 1, p. 67.

MOHAMMED ben 'All (et-Taqt), imam des Chi'ites, V, p. 132.

MOHAMMED ben 'Ammår, fils d''Ammår ben Yåsir, V, p. 102.

Mohammed ben Aslam es-Sa'idi, vers cité, VI, p. 15.

Монаммер ben Béchtr el-Ach'art, V, p. 155.

Монаммер ben Çâ'ib ben Bichr el-Kelbi. Voir el-Kelbt.

Монаммер ben Dja'far el-Moqtadir, khalife avec le titre d'er-Radi-billah, VI, p. 124.

Монаммер ben Dja'far, el-Montaçir-billâh, héritier présomptif d'el-Motawakkil, VI, p. 118.

MOHAMMED ben Djérir et-Tabari, auteur des Annales; son commentaire du Qorân cité, I, p. 31.

MOHAMMED, fils d'el-Ḥadjdjadj, VI, p. 41.

Moңаммеd ben el-Ḥārith, traditionniste, II, p. 152.

- Монаммер ben el-Ḥanaflyya, fils d'Alt et de la Ḥanefite, I, p. 178; II, p. 163; V, p. 76, 78, 108, 134, 136, 137; VI, p. 20, 21, 25, 27, 59, 96. — Auteur d'une tradition au sujet de l'enfer, I, p. 182.
- MOHAMMED ben Haroun, nom du khalife el-Mo'taçim, VI, p. 112.
- Монаммер ben Haroûn el-Wâthiq, el-Mohtadt-billâh, VI, р. 121.
- Mohammed ben Homeld, général d'el-Ma'moun, VI, p. 110.
- Mohammed ben el-Hosein, traditionniste, II, p. 145.
- MOHAMMED ben Ibrahim l'Alide, surnommé Ibn-Tabaṭaba, VI, p. 107.
- Монаммер ben Ishaq, biographe du prophète, I, p. 138; II, p. 2, 36, 74, 140; III, p. 181, 184; IV, p. 123; V, p. 61. — Son livre cité, III, p. 77. — Voir Ibn-Ishaq.
- Монаммер ben Ishaq es-Serradj. Voir es-Serradj.
- MOHAMMED ben Ka'b el-Qorazhl, traditionniste, 111, p. 61, 72, 78, 96; IV, p. 23.
- Монаммер ben Kerram, docteur mourdjite, V, p. 148, 153.
- Монаммер ben Khâlid el-Djoundt, II, р. 162.
- Монаммер ben Khâloûya, V, р. 157.
- Монаммер ben Maslama, compagnon du prophète, IV, p. 185, 206, 207, 210; V, p. 125, 129, 216.
- Монаммво el-Mehdt, khalife abbasside, II, p. 87.
- MOHAMMED ben Merwan, frère d''Abd-el-Mélik, VI, p. 37.
- MOHAMMED ben Nåfi<sup>e</sup>, traditionniste, II, p. 58.
- Монаммир, fils d'Osama ben Zéid, V, p. 24.
- Монаммер, fils de Sa'd ben Abi-Waqqaç, V, p. 88.

- Моңаммер ben Sahl, traditionniste d'Oswar, près d'Ispahan, cité, I, p. 136.
- MOHAMMED ben Sa'id, V, p. 88.
- Монаммер es-Sedjdjåd, fils de Talha, V, p. 85.
- MOHAMMED ben Soleiman ben Daoud, Alide, VI, p. 95, 107.
- Mohammed ben Souqa, traditionniste, II, р. 153.
- MOHAMMED ben Tahir ben 'Abdallah, gouverneur du Khorasan sous el-Mosta'in, VI, p. 120.
- Moнammed ben Yezid, traditionniste, II, p. 150.
- Mohammed ben Yoûsouf (eth-Thaqaft), frère d'el-Ḥadjdjādj, IV, p. 73, et note 3; VI, p. 41.
- Моңаммер ben Zakariya (le médecin Rhazès), III, p. 113. — Son Liore des Particularités, cité, IV, p. 90.
- Mohammed ben Ziyâd el-Koûfi, docteur mourdjite, V, p. 153.
- Монлимер, fils de Zobéīda, fille de Dja'far, nom du khalife el-Amin, VI, p. 104.
- Монатів, fils de Fihr, IV, p. 102.
- Монанию, surnom d'el-Hârith ben 'Amr, phylarque ghassanide de Syrie, IV, p. 114.
- Mohassin, petit-fils du prophète, V, p. 22, 76, 78.
- Mohammira, sectaires du Khorasan, VI, p. 96.
- el-Mohawwal (Porte d'), à Baghdad, VI, p. 87.
- Моначуа bint Khâlid, fille de Khâlid bên Sinân el-'Abst, III, p. 139.
- el-Монрі, surnom de Moç'ab ben 'Oméir, IV, p. 155.
- Mohlib, ville d'Arabie, IV, p. 67. el-Mohtadi-Billån, VI, p. 121.
- Moise, fils d'Imran, II, p. 174, 188; III, p. 1 et suiv., 8, 10, 14, 29, 71,

72, 78, 80, 81, 83 et suiv., 97, 128, 149, 151, 177; IV, p. 35, 121, 122, 133, 151, 152, 154, 176, 222; V. p. 32, 33, 35, 65, 109; VI, p. 96. — Les paroles entendues par lui ont été créées au début, suivant certains Juils, l, p. 134. - Cosmogonie des livres qui lui ont été révélés, I, p. 140. - Son opinion relative au temps écoulé avant la création, II, p. 52. -(Temps écoulé entre) et David, II, p. 139, 140. — Son baton, II, p. 173; III, p. 57; interprété allégoriquement, III, p. 44, 116. -(Tonnelle de), IV, p. 81. — (Eglise de) au mont Sinal, IV, p. 84.

Moise, fils de Micha (Manassé), 111, p. 5, 71, 80.

Mokarramiyya, secte khåridjite, V, p. 142.

Mokāsiba, secte mo'tazélite, V. p. 149, 151.

el-Mokhâriq (el-Moundhir) ben en-No'mân, V, p. 175.

el-Mokhdad, l'homme à la mamelle, chef khâridjite, V, p. 144, 230.

el-Mokhtār ben Abi-'Obéïd eth-Thaqaft, V, p. 88, 94, 112, 137; Vl, p. 16, 18, 20 et suivantes. — Il prédisait l'avenir, I, p. 96.

Mokhtáriyya, secte chi'îte, V, p. 130.

MOKRAM ben Motarrif el-Lakhmt établit son camp à 'Asker-Mokram en Susiane, IV, p. 97.

el-Moktafi-billah, khalife abbasside, VI, p. 123.

Moleika, épouse du prophète, V, p. 10.

Molhid, heretique, surnom donné à 'Abdallah ben ez-Zobeïr, VI, p. 15.

Monabbih, fils d'A'çor, IV, p. 115. Monabbih, fils d'el-Ḥadjdjadj, IV, p. 167. Monapara, comparaison, mot expliqué, I, p. 31.

Mondes (Pluralité des), II, p. 40, 63 et suivantes.

el-Montagir-Billäh (Mohammed ben Dja'far), fils d'el-Motawakkil, VI, p. 118, 120, 121.

Monya, mère de Ya'là ben Monya (Oméyya), V, p. 114.

Morsueste, ville de Cilicie, IV, p. 49, 72, 86. — Rebâtie par el-Mançour, IV, p. 97; VI, p. 91. — (Fleuve de), IV, p. 55.

Mogábala, réfutation, mot expliqué, I, p. 29.

el-Moganna' (Hakim), VI, p. 96.

MOQATIL, traditionniste, II, p. 2, 17; III, p. 81; IV, p. 97, 99. — Son opinion sur la forme de Dieu, I, p. 77. — Son livre mentionné, II, p. 39.

Mogatil ben Soleïman, docteur anthropomorphiste, V, p. 147, 148.

el-Mogaugis, roi d'Alexandrie et des Coptes, IV, p. 213; V, p. 18, 27.

el-Moqawwam, fils d'Abd-el-Moțțalib, V, p. 7, 8.

el-Mogtadir-Billah, khalife abbasside, VI, p. 124.

Morad, fils de Madhhidj, IV, p. 112.

el-Moréisi' (Combat d'), IV, p. 170, 200.

Morr, tribu des Banou-Morra, IV, p. 212.

Morra, ancêtre éponyme d'une tribu arabe, V, p. 79.

Morra ben Ka'b, ancêtre du khalife Abou-Bekr, IV, p. 103.

Morra, fils de Saba et père de Cha'ban, IV, p. 110.

el-Mortapå, surnom d'Abou 'l-'Abbås, VI, p. 88.

el-Mortadjiz, cheval du prophète, V, p. 27.

- el-Mosannat, en Égypte, où perit Mohammed ben Abi-Bekr, V, p. 232.
- Mosawwada, partisans des Abbassides, VI, p. 68, 72.
- el-Mosayyıb, traditionniste, cité, I, p. 179.
- Mosfilma ben Habtb, prophète des Banou-Hantfa, IV, p. 224; V, p. 128, 163, 170 et suivantes.
- Moslim, traditionniste, cité, II, p. 93.
- Moslim ben 'Aqtl ben Abi-Tâlib, envoyê d'el-Hoseïn à Koûfa, VI, p. 9, 10.
- Moslim ben 'Oqba el-Morri, surnommé mosrif, VI, p. 14, 15.
- Moslimiyya, secte chi'ite, V, p. 130.
- Mosquée el-Aqçà à Jérusalem, II, p. 108.
- Mossoul, ville de Mésopotamie, III, p. 114, 138, 159; IV, p. 49, 71; V, p. 113, 115, 185; VI, p. 22, 71, 95.
- Mostadir, circulaire, idée de l'éternité figurée par un cercle, I, p. 116, note 1.
- el-Mosta'in-billah, khalife abbasside, VI, p. 120, 121.
- el-Mostakfi, khalife abbasside, VI, p. 124.
- Mostageil, le futur représenté par une ligne droite infinie qui a un commencement, mais non une fin, I, p. 116, note 1.
- Mo'TA. Voir Mou'ta.
- Mo'TAB, fils d'Abou-Lahab, V, p. 8.
- el-Mo'TAÇIM (Abou-Isḥaq), khalife abbasside, VI, p. 110, 112, 114, 115, 121.
- el-Mo'tapid-Billâh, khalife abbasside, VI, p. 123.
- el-Mo'TAMID-'ALA'LLÂH, khalife abbasside, VI, p. 121, 122.

- MOTAMMIM ben Nowaïra, poète, vers cités, III, p. 199.
- el-Motawakkil-'Ala'llâh, khalife abbasside, VI, p. 117, 121. — Il bâtit el-Motawakkiliyya, IV, p. 97.
- el-Motawakkiliyya, résidence du khalife el-Motawakkil, VI, p. 119.
- Motazélites, V, p. 149 et suivantes. Leur opinion sur les attributs de Dieu, I, p. 88, 89; sur les noms de Dieu, I, p. 90. Ils admettent l'existence de choses en dehors de la science de Dieu, I, p. 96. Leur opinion sur la science de Dieu par rapport à l'impossible, I, p. 97; sur le paradis et l'euser, I, p. 175. Leur explication du pont Çirât, I, p. 192; de la balance du jugement dernier, I, p. 193. Leur opinion sur la légende des Sept-Dormants, III, p. 133.
- el-Mo'TAZZ-LILLÂH (Abou-'Abdallah ben Dja'far), fils d'el-Motawakkil, VI, p. 118, 120, 121.
- Moţаyyaboûn (parfumés), surnom des Banou 'Abd-Manâf, clan qoréïchite, IV, p. 102, 120.
- MOTÉLAMMIS, poète, III, p. 206.
- Moténessik, peuple fabuleux, II, p. 64.
- el-Mothanna ben Haritha ech-Cheïbani, general musulman, V, p. 174, 178 et suivantes.
- el-Moți'-BILLÄH, khalife abbasside, VI, p. 125.
- Mor'ım ben 'Adı déchire l'affiche de la Ka'ba, IV, p. 144.
- el-Mottalib, fils d''Abd-Manâf, IV, p. 104, 105.
- el-Mottaqi-Billāh, khalife abbasside, VI, p. 124.
- el-Moughtan ben Sa'td, docteur anthropomorphiste, fondateur d'une secte chi'ite, V, p. 136, 137, 148.
- Moughtriyya, secte chi'ite, V, p.

136. — Secte anthropomorphiste, V, p. 147, 148.

Mouhmila, nom donné aux athées, IV, p. 2.

MOULTAN, IV, p. 73.

Mounafigoun. Voir Hypocrites.

Moundiir (Famille de), III, p. 166, 207, 208.

Moundhir, fils d'Imrou-oul-Qaïs, roi de Hira, III, p. 171, 201.

Moundhir, fils de Må es-Sémå, III, p. 201, 209.

MOUNDHIR, fils d'en-No'man, roi de Hira, III, p. 168, 203, 208; IV, p. 118.

el-Moundhir ben 'Amr, l'Ançârien, IV, p. 197.

el-Moundhir ben 'Amr ben Khonaïs, IV, p. 156.

el-Moundhir el-Hamdant, un des premiers adeptes de la prédication abbasside, VI, p. 59.

el-Moundhin ben Haram, grandpere du poète Hassan ben Thabit, IV, p. 115.

el-Moundhir ben Sawa, roi du Baḥréin, IV, p. 213; V, p. 105.

el-Moundhir, fils d'ez-Zobeir, V, p. 86.

Modqin, IV, p. 72.

MOURDJITES, V, p. 150, 152 et suiv.

Mourghâr, rivière de Perse, V, p. 205.

Motsà, signification de ce nom en copte, III, p. 86.

Moôsà ben 'Abdallah ben Khâzim, VI, p. 35.

Moosa, fils d'el-Amin, VI, p. 105. Moosa ben Daoud ben 'Alt, cousin d'Abou 'l-'Abbas, VI, p. 66.

Motså ben Dja'far, el-Kåzhim, imam des Chi'îtes, V, p. 132, 134.

Mousi el-Hadi, khalife abbasside, VI, p. 96 et suivantes. Motsă ben 'Îsa, général d'el-Mehdi, VI, p. 98.

Moûsă ben Ka'b, agent de la prédication abbasside, VI, p. 61.

Moosà ben Tofair (Zhafar), nom du Samaritain de la légende du Veau d'or, III, p. 93.

Mou'TA (Bataille de), IV, p. 214 et suiv.; V, p. 25, 101.

él-Mou'taman, surnom d'el-Qàsim, fils de Hàroûn er-Rachtd, VI, p. 104, 109.

Mout'im ben 'Adt, IV, p. 146, 184.

— Voir Mot'im.

el-Mowaffaq-billâh (Abou-Aḥmed), frère d'el-Mo'tamid, VI, p. 123.

Mozalqıya, surnom d''Amr ben 'Amir, III, p. 197.

Murwarton, fille de Yezdegird III, V, p. 205.

Musulman-Kochende, massacreur de musulmans, surnom de Ḥamid ben Qaḥṭaba ben Chebib, VI, p. 85.

Musulmans, VI, p. 47. — Leurs diverses opinions sur le lieu et la substance de Dieu, I, p. 76. — Leur opinion sur les attributs de Dieu, I, p. 87; sur l'épithète de beau appliquée à Dieu, I, p. 92; sur le jour où le monde a commence d'être, II, p. 50. — Diverses opinions sur le lieu de la création d'Adam, II, p. 74, 75. — Ils croient que les morts entendent, II, p. 111.

Nâbigha (Fils de), surnom d''Amr ben el-'Âς, V, p. 211.

Năbigha Dhobyanî, poète, III, p. 206, 209.

Nabit ben Djabir, V, p. 119.

Nâbir, fils ainé d'Ismaël, IV, p. 116, 118.

NABT, fils d'Ismaël, IV, p. 115.

NABT ben Målik, IV, p. 115.

Nabuchodonosor, III. p. 48. 80, 95, 118 et suiv.; IV. p. 37; V. p. 32. — Date que lui attribuent les astronomes, II. p. 140. — Il détruit le temple de Jérusalem, IV. p. 82.

en-Nácht (el-Acghar), poète et théologien scolastique, cité, I, p. 85. — Sa formule résumant les diverses opinions sur l'origine du monde, I, p. 131. — Vers cités, V, p. 133, 149.

Năchid, prophète de l'Inde, III, p. 9; IV, p. 11.

Năchidiyya, secte de l'Inde, IV, p. 11.

NACHIR EN-NI'AM, roi du Yémen, III, p. 178. — Lire Yasir You-han'im.

NACHIYA, roi juif, III, p. 80.

Nacisin, Nisibe, ville de Mésopotamie, III, p. 128, 157; V. p. 115; VI, p. 77, 78. — (Djinns de), IV, p. 146.

NacR ben Ahmed ben Asad Châhân Khodhâi, le Samanide, VI, p. 122.

Nach ben Sayyar, gouverneur du Khorasan, VI, p. 53, 54, 56, 63, 64, 65. — Vers cités, VI, p. 93, 94.

Napir, tribu juive de Médine, III, p. 212; IV, p. 121. — Voir Banoû 'n-Nadtr.

en-Napir, propriété du prophète, V. p. 28.

Napira, fille de Daizan, roi d'el-Iladr, III, p. 161

Nadidale Hanefite, fondateur d'une secte kharidjite, V, p. 147.

NADJDAT, secte khâridjite, V, p. 141, 147.

en Nadjudar, descendant d''Amr, fils de Khazradj, motif de son surnom, IV, p. 113. — (Tribu d'), IV, p. 106.

en-Nadjdjär, cité, l, p. 176; V, p. 155. — Voir el-Hosein.

Nâdiloùs, nom de la montagne des Sept-Dormants, III, p. 133.

en-Napr ben el-Harith, IV, p. 180. en-Napr, fils de Kinana, IV, p. 102.

NAFI' ben el-Azraq, fondateur d'une secte khâridjite, V, p. 141, 147; VI, p. 19, 33.

Narisa, affranchie de Khadidja, IV. p. 129.

Nahchal (Tribu de), III, p. 209.

Näңır, nom d'un djinn, IV, p. 146.

Nahoum, III, p. 6.

NAHR BL-MARAT, V, p. 176.

en Nahrabendt (en Nahrottri?), vers qu'il récite dans la grande mosquée de Baçra, I, p. xIII, 70.

NAHRÉWÂN (Canal de), III, p. 172. — La Diyâla, IV, p. 54. — (Bataille de), V, p. 144, 230, 231, 237.

Naīla, fille d'el-Farafiça, épouse d'Othman, V, p. 209.

NAKHA' (Tribu de), V, p. 161.

NARHCHEB, Nasaf, ville de Perse, IV, p. 75.

NAKHL, IV, p. 146, 185.

NAKHLA, IV, p. 172, 174.

NAKHTCHÉVAN, ville de l'Adherbaldjan, IV, p. 50.

NAMIR, tribu arabe, IV, p. 100.

en-Namir ben Qasit, V, p. 103.

en-Nagra, station sur la route de la Mecque, IV, p. 85.

NARSI, fils de Behram, III, p. 163.

Nasa, ville du Khorasan, IV, p. 75; VI, p. 101.

Nasaf, Nésef, ville du Khorasan, la même que Nakhoheb, IV, p. 75; VI, p. 5.

Nasi, calculateur des mois au temps du paganisme, III, p. 187.

NASIK, peuple fabuleux, II, p. 64.

Nasnas, espèce de singes, III, p.

32, 178. — Du pays de Wabâr et du Pamir, IV, p. 91.

Nasa, divinité des Arabes païens, IV, p. 23.

en-Nässa, surnom de la Mecque, IV, p. 117.

en-Nățiq-Bi'L-HAQQ, titre donné à Moûsă par son père el-Amin, VI, p. 105.

Nativité (Église de la) à Bethléem, IV, p. 83.

Naubendidjän, chef-lieu du canton de Sáboûr dans le Fârs, IV, p. 72.

Naur el-Bikåli, traditionniste, III, p. 55.

Naufal ben 'Abdallah el-Makhzoùmi, un des combattants de Nakhla, İV, p. 172.

NAUFAL, fils d''Abd-Manaf, IV, p. 104, 105.

Naufal, fils d'Abou-Lahab, V, p. 8.

NAUFAL ben el-Harith, petit-fils d''Abd-el-Mottalib, IV, p. 179.

NAUFAL ben Ḥārith, V, p. 85. — Lire Naufal ben Khowellid, V, p. 277.

Nauroûz, fête de l'équinoxe du printemps chez les Mazdéens, III, p. 145; IV, p. 25.

NAWI-KETH, IV, p. 49.

Nawoosiyya, secte chi'ite, V, p. 135.

en-Nazhzhám (Abou-Isḥaq Ibrahim), docteur mo'tazelite, V, p. 151. — Controverse entre lui et Hicham ben el-Ḥakam, II, p. 114, 116. — Voir Ibrahim en-Nazhaham.

en-Nebbach ben Zorara, autre nom d'Abou-Hâla, V, p. 11.

Nedjo, région d'Arabie, III, p. 29; IV, p. 47, 66, 157, 185, 197.

en-Neddolar (el-Ḥosein). Voir en-Nadjdjar,

NEDJDJĀRIYYA, secte, V, p. 154, 155.

NEDJRAN, ville d'Arabie, III, p. 184, 185; V, p. 164.

Népisa, fille d''Ali, V, p. 77.

Nègres, III, p. 28. — Étendue de leur empire, II, p. 40.

Nžgus (Le), roi d'Abyssinie, III, p. 186, 187; IV, p. 51, 141 et suiv., 213; V, p. 14, 43, 109.

Néhåwend, ville de Perse, IV, p. 49, 74; VI, p. 65. — (Bataille de), V, p. 106, 112, 150, 169, 189, 190.

Néhâwendiyya, anéantis par Abou-Moslim, VI, p. 92.

Nemrod, III, p. 47 et suiv., 57, 61, 82, 153. — Voir Nimroudh.

NEPHTALI, III, p. 5.

Néser. Voir Nasaf.

NESTOR, IV, p. 44.

NESTORIENS, IV, p. 40, 42, 44, 64.

en-Nibadi, domaine entre la Mecque et Baçra, V, p. 114.

Nicriyya, secte traditionniste, V, p. 157.

NIL (Le), III, p. 72; IV, p. 47, 48, 53, 55, 68. — Fleuve du paradis terrestre, IV, p. 56. — Interruption future de son cours, IV, p. 98.

Nimroudh ben Kan'an, III, p. 53, 58.

NINIVE, III, p. 114.

Nisapour, ville du Khorasan, III, p. 162; IV, p. 49, 75, 95, 99; V, p. 206; VI, p. 64, 65, 82, 101.

NISIBE, ville de Mésopotamie, IV, p. 49, 71. — Voir Naçibin.

Nizār, fils d'Anmar, IV, p. 101.

Nizār, fils de Ma'add, fils d''Adnān, IV, p. 101, 102.

Nizâr (Barâz), fils de Mahoûi, V, p. 204.

Nizar (Nawar), femme de Toleiha, V, p. 169.

NIZARITES (Arabes), III, p. 33, 38.

- No'AIM ben 'Abdallah en-Naḥḥām, IV, p. 137; V, p. 91.
- No'AIM ben Hammad, traditionniste, II, p. 150, 151, 152.
- No'Aim ben Mas'oùd el-Achdja'i, IV, p. 192, 204, 205.
- Nonéiн, fils d'el-Hadjdjådj, IV, р. 157.
- Noe, III, p. 1, 3, 4, 8, 10, 14, 18 et suiv., 146; IV, p. 23, 24, 93; VI, p. 84, 96, 97. Il y en a un dans chaque terre, II, p. 40. Le dernier des Adamites, II, p. 60. (Temps écoulé entre) et Adam, II, p. 141; et Abraham, II, p. 139, 140, 141. (Arche de), interprétée allégoriquement, III, p. 116.
- Nofaïl, père d''Amr et d'el-Khaţţâb, V, p. 88.
- Nofaïl ben Ḥabib el-Khath'ami, adversaire d'Abraha, III, p. 188.
- Nopatha, tribu yéménite, IV, р. 110.
- Nokra, descendant de Raft'a, IV, p. 116.
- en-No'mân Abou-Qâboûs, roi de Hîra, III, p. 206 et suivantes.
- No'mân ben 'Amr ben Màlik, premier phylarque de la tribu de Salth, III, p. 210.
- en-No'man ben Béchir, compagnon du prophète, IV, p. 171; V, p. 129, 216, 217.
- en-No'man, fils d'Imrou-oul-Qaïs, roi de Htra, III, p. 201.
- en-No'mân ben Moqarrin el-Mozant, compagnon du prophète, tué à Néhâwend, V, p. 106, 181, 189, 190.
- en-No'mān, fils de Moundhir, roi de Hira, III, p. 173, 190, 191; IV, p. 126, 127. — Bātit les chāteaux de Khawarnaq et de Sadir, III, p. 168. — Son bélier, III, p. 45.
- No'mân, frère de Sarheb el-Djammâl, VI, p. 122.

- Noûn, étymologie de ce nom, III, p. 18. Voir Noé.
- Nouman, prophète, III, p. 131.
- Nouveau dimanche (Quasimodo), IV, p. 45.
- NUBIE, IV, p. 53, 55, 67 et suiv.
- Nubiens, III, p. 28.
- Nuit (Nature de la) pour les anciens et les Musulmans, II, p. 35.
- 'OBADA (Tombeau d'), station sur la route de la Mecque, IV, p. 85.
- 'OBÂDA ben eç-Çâmit, IV, p. 155, 156, 184; V, p. 118, 120.
- 'Obaïd ben 'Omaïr el-Leïthi, traditionniste, II, p. 98; IV, p. 133.
- 'OBAIDA ben el-Harith, petit-fils d''Abd-el-Mottalib, 1V, p. 137, 156, 171.
- OBAÏRIQ, un des hypocrites de Médine, IV, p. 169.
- OBAYY ben Ka'b l'Auxiliaire, traditionniste, II, 89, 90 184; V, p. 121.
- OBAYY ben Khalaf, IV, p. 145, 148, 156.
- 'Obeid, père de Ziyâd ben Abihi, V, p. 23; VI, p. 2, 95.
- el-'Овето, IV, р. 221.
- 'Obřída ben el-Hārith, premier mari de Zéineb, fille de Khozéima, V, p. 13.
- 'Obeida ben el-Harith ben el-Mottalib, p. 90.
- 'OBÉIDA, fils d'ez-Zobéir, V, p. 86.
- 'Obeïdallah, fils d'el-'Abbas, V, p. 8, 108, 217.
- 'Obéïdallah ben Abi-Bakra, VI, p. 35, 36.
- 'OBÉIDALLAH, fils d'Abou-Ráfi', V, p. 25.
- 'OBÉIDALLAH, fils d'Alt ben Abi-Talib, V, p. 76; VI, p. 23.
- 'OBÉIDALLAH ben Djahch, frère de

- Zeïneb et premier mari d'Omm-Habiba, V, p. 14.
- 'Obeïdallah ben el-Mâhoûz, chef khâridjite, VI, p. 19, 33.
- 'OBÉIDALLAH, fils d''Omar, V, p. 93, 94, 189, 202, 208, 223, 224.
- 'OBÉIDALLAH ben Ziyâd, gouverneur de l'Irâq, V, p. 140; VI, p. 4, 9, 10, 11, 19, 20, 22, 24, 25.
- OBOLLA, ville du Bas-Euphrate, III, p. 99; IV, p. 54; V, p. 103, 105, 180.
- 'OÇAYYA (Tribu d'), IV, p. 197, 198.
- OCCIDENT (Mer d'), mer occidentale, IV, p. 47, 48, 49 et suiv., 89.
- Océan, IV, p. 51, 52. Indien, VI, p. 106 — Poissons de l'océan Indien, IV, p. 89.
- Ochrosana, ville de l'Asie centrale, IV, p. 49.
- Odad ben Zéïd, IV, p. 111.
- Odayya (Le fils d'), V, p. 227. Voir 'Orwa ben Odayya.
- el-'Орнеїв, point d'eau en Babylonie, IV, p. 69, 71; V, p. 181; VI, p. 11.
- 'ODHRA (Tribu d'), IV, p. 111.
- el-'Odwa el-Qoswà et ed-Dounyà, localités près de Bedr, IV, p. 176.
- Oréi'iya, station sur la route de la Mecque, IV, p. 85.
- Онліна ben el-Djolah, premier mari de Selma, plus tard épouse de Hachem, IV, p. 114; V, p. 6.
- Onod, montagne près de Médine, 1, p. 184. — (Bataille d'), IV, p. 103, 170, 186 et suiv.; V, p. 61, 90, 93, 96, 99, 100, 117, 120, 125. — (Poésies sur la bataille d'), IV, p. 193, 195, 199.
- OISBAU de Jésus, la chauve-souris, III, p. 128, note 2.
- OKAĪDIR le Kindite, phylarque romain de Syrie, prince de Doûmat-el-Djandal, IV, p. 220, 223.
- 'Okâzh (Foire, marché d'), IV, p.

- 126, 154. (Combat d'), IV, p. 127. Son sol blanc, II, p. 194.
- 'OKBARIENS, secte juive, IV, p. 32, 33.
- 'Оккасна ben Miliçan el-Ghanmt el-Asadt, émigré de la Mecque, IV, p. 172, 207; V, p. 40, 107, 168, 169.
- OLIVIER (Introduction de l') dans l'Iraq, III, p. 165.
- 'Omair ben Sa'd el-Ançari, V, p. 194.
- OMAMA, fille d''Alt, V, p. 77.
- OMÂMA, fille d'Abou 'l-Âç et de Zéïneb, petite-fille du prophète, V, p. 21, 22.
- 'Oman, région d'Arabie, III, p. 33, 136, 181; IV, p. 47.
- el-'Omaq, station sur la route de la Mecque, IV, p. 85.
- 'OMAR (II) ben 'Abd-el-'Aztz, khalife oméyyade, I, p. 193; II, p. 162; IV, p. 81; V, p. 94; VI, p. 42, 46 et suiv., 59, 60. Fut gouverneur de Médine, IV, p. 81.
- 'OMAR ben Abi-Rébi'a, poète, vers cités, V, p. 87.
- 'OMAR ben Abi-Salama, fils d'Omm-Salama, V. p. 15.
- 'OMAR el-Afțas, prétendant alide, VI. p. 98.
- 'OMAR, fils d''Alt, V, p. 76.
- 'Omar ben 'Alt ben el-Hosein ben 'Alt, VI, p. 67.
- 'OMAR ben Ḥafç Ibn-Abi-Çofra, gouverneur de l'Afrique, VI, p. 87.
- 'OMAR ben el-Kharidji, VI, p. 47.
- 'OMAR ben el-Khaţţāb (Le khalife), II, p. 103, 147, 150, 157; III, p. 28, 82, 119, 159, 208; IV, p. 69, 71, 79, 143, 156, 176, 180, 181, 191, 192, 199, 211, 215, 217; V, p. 4, 14, 19, 22, 26, 42, 62, 63, 65, 66, 68 et suiv., 78, 79, 81, 88, 90 et suiv., 103, 105, 111, 124, 129, 131, 139,

140, 142, 157, 162, 170, 180 et suiv., 191, 193 et suiv., 202, 207, 208, 210, 224, 233; VI, p. 1, 28, 46, 51, 60. — Son khalifat, V, p. 177 et suivantes. — Son opinion sur la durée de l'enfer, I, p. 188. — Il veut couper la tête de l'Antéchrist, II, p. 166. — Il agrandit la mosquée de Médine, IV, p. 81. — Il fait réparer le temple de Jérusalem, IV, p. 82. — Il donne l'ordre de bâtir la mosquée de Koûta, IV, p. 81. — (Mosquée d') a Jérusalem, IV, p. 83.

'Omar ben Ma'dt-Karib périt à Néhàwend, V, p. 190.

'Omar ben Moûsà el-'Arrâr, traditionniste, II, p. 145.

'OMAR, fils d''Othman, V, p. 83.

'Omar, fils de Sa'd ben Abi-Waqqâç, commandant des troupes envoyées contre el-Hoséin, V, p. 88; VI, p. 11, 22, 25.

'Oman, fils d'el-Wélid, surnommé l'Étalon des Merwänides, VI, p. 42.

'Omara, épouse du prophète, V, p. 10.

'Omâra, fille de Ḥamza, V, p. 8, 100.

'OMÂRA ben Témim, envoyé au Sidjistan par le khalife 'Abd-el-Mélik ben Merwân, VI, p. 38.

'Omara ben el-Walid, IV, p. 138.

OMÉIMA, fille d'Abd-el-Mottalib, tante du prophète, mère de Zéineb et grand'mère de Mohammed Sedjdjåd, fils de Talha, IV, p. 206; V, p. 7, 9, 13, 85.

Omeima, fille d'en-No'man ben Chorabbil, épouse du prophète, V, p. 10.

'Oméir ben 'Adi l'Ançârien, IV, p. 182.

'Omfin ben Dabi' el-Bordjomi, VI, p. 30, 32. 'Omeir, frère de Sa'd ben Abi-Waqqaç, V, p. 87.

'Omerr ben Wahb el-Djohant, IV, p. 181, 182.

OMÉYYA, ancêtre des Oméyyades, VI, p. 72.

OMÉYYA (Petit), surnom d''Abd-Chems, IV, p. 104.

Oмéyya (Grand), surnom d'un fils d''Abd-Manâf, IV, p. 104.

OMÉYYA, fils d'el-'Abbas, V, p. 8.

OMEYYA ben Abi 'ç-Çalt eth-Thaqafi, poète anté-islamique, vers cités, I, p. 95, 153, 155, 156, 190, 191, 195; II, p. 7, 22, 133; III, p. 26, 42, 60, 66, 67, 84, 127, 195; V, p. 128. — Il appelle les anges disciples et aides de Dieu, I, p. 160.

Oméyya ben Khalaf el-Djomaht, mattre de Bilâl, V, p. 104.

Oméyya, père de Ya'là ben Monya (Oméyya), V, p. 114.

Омечул (Descendants d'), V, p. 208.

OMÉYYADE louche, surnom de Hichâm, fils d''Abd-el-Mélik, VI, p. 50.

OMÉYYADES, IV, p. 68; V, p. 126, 210, 213, 216; VI, p. 1 et suiv., 8, 14, 18, 48, 51, 55, 59, 64, 71 et suiv., 78. — Leur puissance censée prophétisée par le Qorân, II, p. 153. — D'Espagne, VI, p. 88.

Omm-ABAN, fille d'Othman, V, p. 83.

Omm-'Abdallah, konya d''Aicha, V, p. 13.

Omm-'ABDALLAH, fille d'el-Ḥasan, V, p. 77.

Омм-Авіна, fille d''Alt, V, p. 77.

Omm-'Âçım, fille d''Âçim ben 'Omar, épouse d''Abd-el-'Aziz ben Merwân, mère d''Omar II ben 'Abd-el-'Aziz, V, p. 94; VI, p. 46.

Omm-Alman, affranchie du pro-

- phète, l'élève quand il est enfant, IV, p. 125; V, p. 9, 23, 24.
- Омм-'ÂміR, femme des tribus des Ançârs, IV, p. 155.
- Omm-'Amr, fille d''Othman, V, p. 83.
- Omm-Çâdir, surnom de la prophétesse Sadjâḥ, V, p. 174.
- Omm-Chartk, fille de Djåbir, épouse du prophète, V, p. 17.
- Omm-ed-Derdà, seconde femme d'Owaimir ben Zéid, réponse qu'elle fait aux propositions de mariage de Mo'awiya, I, p. 180.
- Omm Djémil bint Harb ben Omayya, épouse d'Abou-Lahab, V, p. 8.
- OMM-RL-FADL bint el-Hårith, sœur de Mélmoûna, IV, p. 181; V, p. 15.
- OMM-FARWA bint Abi-Qoḥāfa, sœur d'Abou-Bekr, épouse d'el-Ach'ath ben Qaïs, V, p. 79, 113, 166.
- OMM-HABIB, fille d'el-'Abbas, V, p. 8.
- Omm-Habib bint Asid, grand'mère d'Âmina, V, p. 6.
- Омм-Навіва, fille d'Abou-Sofyan, épouse du prophète, II, p. 158; V, p. 10, 11, 14, 129, 217.
- Omm-Habiba, fille d'el-Ma'moun, épouse l'imam 'Alt Ridà, VI, p. 108.
- Omm-Ḥakim (el-Beïḍâ), fille d''Abdel-Moţţalib, V, p. 7.
- Omm-Hakim, fille d'ez-Zobeir ben 'Abd-el-Mottalib, V, p. 8.
- Omm-Hani', fille d'Abou-Talib, IV, p. 153; V, p. 8.
- OMM-EL-HASAN, fille d''Alt, V, p. 77, 78.
- Omm-el-Hasan, fille d'el-Hasan, V, p. 77.
- Omm-el-Heitham, fille d'Abou 'l-Aswad ed-Do'ili, vers cités, V, p. 238.

- Oмм-ел.-Кне́га Selma bint Çakhr, mère d'Abou-Bekr, V, p. 79.
- Omm-EL-Kirām, fille d''Ali, V, p. 77.
- Oмм-Kol.тноом, fille de Mahomet, IV, p. 130, 168. — Mariée à 'Othman, V, p. 17 et suiv., 82.
- OMM-KOLTHOUM, filled'Abou-Bekr, V, p. 80, 81.
- OMM-KOLTHOUM l'ainée, fille d''Ali et de Fâțima, V, p. 22, 76, 78, 94.
- Omm-Kolthoùm la cadette, fille d''Alt, V, p. 77.
- OMM-MA'BAD, IV, p. 162; V, p. 38.
- Omm-Mani<sup>c</sup>, femme des tribus des Ançàrs, IV, p. 155.
- OMM-QIRFA, IV, p. 207.
- Omm Rooman, épouse d'Abou-Bekr, mère d''Aicha, IV, p. 168; V, p. 13, 80.
- Omm-Sa'id, fille d'Othman, V, p. 83.
- Omm-Salama, fille d'Abou-Omayya ben el-Moghtra, épouse du prophète, IV, p. 200; V, p. 11, 14. — Sa mort, VI, p. 6.
- OMM-SALAMA, fille d'Alt, V, p. 77.
- Omm-Solžīm, mère d'Anas ben Mâlik, épouse d'Abou-Talḥa, V, p. 121.
- 'Onra, fille d'en-No'man ben Béchir, femme d'el-Mokhtar, VI, p. 23.
- 'Onaïza, fille de Ghanm, III, p 40.
- Onéïsa, sœur de lait de Mahomet, IV, p. 125.
- OQBA, ennemi du prophète, IV, p. 145.
- 'OQBA ben Abi-Mo'art, IV, p. 180.
- 'Ogba ben 'Âmir, IV, p. 155; V, p. 118.
- 'ORAIBA, propriété du prophète, V, p. 28.
- ORAINITES, IV, p. 207; V, p. 26. ORANI, III, p. 9.

- Orbâb (ben el-Barâ ech-Channi), V, p. 127.
- ORIENT (L'), V, p. 40.
- 'ORWA (ben ez-Zobélr), traditionniste, cité, I, p. 137; II, p. 149, 150; V, p. 3, 36, 86; VI, p. 26.
- 'Orwa ben Mas'oûd, V, p. 107.
- 'Orwa, fils d'el-Moghira ben Cho'ba, V, p. 107.
- 'Orwa ben Odayya et-Témimi, V, p. 227.
- ORWA ben 'Otba le caravanier, IV, p. 126.
- Osâma ben Zéid, compagnon du prophète, fils d'Omm-Aiman, I, p. 182; II, p. 150; IV, p. 211, 224; V, p. 9, 24, 62, 63, 71. Campagne qu'il commande, V, p. 161 et suivantes.
- Osée, III, p. 6.
- Oséid ben Hodair, seigneur des Khazradj, IV, p. 155, 156; V, p. 119.
- el-Oséïla, station sur la route de Médine, IV, p. 85.
- 'Osfân, localité du Hedjaz, IV, p. 161, 199, 208.
- Ostad-Sts, rebelle du Khorasan, VI, p. 86.
- Oswân, Assouan, Syène, ville de la Haute-Égypte, IV, p. 48, 67, 68.
- OTÂRID ben Ḥādjib, V, p. 174. Vers cité, V, p. 175.
- 'Отва (La fille d'), femme d'Abou-Sofyan, IV, p. 186.
- 'Otba, fils d''Abdallah ben Mas-'oûd, V, p. 99.
- OTBA ben Abi-Waqqaç, frère de Sa'd, IV, p. 189; V, p. 87.
- 'OTBA, fils d'Abou-Lahab, V, p. 8, 19, 44.
- 'Отва ben Ghazwan, IV, p. 96, 172; V, p. 180, 184, 185. — II construit la mosquée de Baçra, IV, p. 84,

- 'Otha ben Mas'oûd, frère d''Abdallah, V, p. 100.
- 'Отва ben Rabi'a, IV, p. 138, 157, 177, 178, 180.
- el-'Otb! (Abou-'Abd-er-Raḥman Moḥammed ben 'Abdallah ou 'Obetdallah), auteur du livre des Ma'artf, III, p. 95; V, p. 31. — Son opinion sur les grammairiens et les rhétoriciens, I, p. 3.
- 'Оте́їва, fils d'Abou-Lahab, V, p. 8, 19, 20.
- OTHMAN ben 'Abdallah el-Makhzoumi, un des combattants de Nakhla, IV, p. 172, 174.
- 'Отнма́н, fils d''Abd-er-Raḥman ben 'Auf, V, p. 89.
- 'Отнмам ben Abi 'l-'Âç eth-Thaqaft, V, p. 106, 185, 191, 192.
- 'OTHMAN ben 'Affan (Le khalife), III, p. 176; IV, p. 79, 104, 136, 146, 168, 208, 209; V, p. 13, 15, 16, 19, 22, 42, 80, 82 et suiv., 87, 91, 97, 99, 101, 108, 111, 113, 114, 119, 121, 122, 123, 129, 131, 139, 140, 142, 157, 193, 198, 199, 200, 206, 210 et suiv., 215, 218, 220, 222, 224, 231, 233; VI, p. 1, 6, 32, 44, 53, 57, 60. Son khalifat, V, p. 203 et suivantes. Il agrandit et embellit la mosquée de Médine, IV, p. 81. Son fils, V, p. 214.
- 'Othmân ben 'Âmir, nom d'Abou-Qoḥâfa, père d'Abou-Bekr, V, p. 79.
- 'Отнмам ben Honam el-Ançarı, IV, p. 71; V, p. 124, 189, 217, 218.
- 'Отнма́м ben Mazh'oùn, compagnon du prophète, II, p. 99; IV, p. 137, 156; V, p. 19, 90, 105.
- 'Отнмам ben Nahtk le débauché, V, p. 138; VI, p. 83, 102.
- 'Отнмам ben Talha, IV, р. 103.
- Otlot'L-'Azm, prophètes, III, p. 8.
- 'Owara (Jour d'), III, p. 206. 'Owaim Ibn-Malik, V, p. 122.

Oweim ben Så'ida, IV, p. 155; V, p. 118.

Oxus, fleuve, IV, p. 51, 55, 56, 60, 75, 92, 99; VI, p. 75, 82.

Oyaïna ben Hiçn el-Fazarı, chef des Ghaţafan, IV, p. 202, 207, 208, 221; V, p. 27, 111, 167 et suivantes.

'Ozafr, Esdras, III, p. 4, 5. — Voir Esdras.

Oznaffir ben Rowaïḥab (Putiphar), III, p. 70, 74.

el-'Ozzâ, V, p. 84.

Palestine, III, p. 53, 54, 58, 138, 159; IV, p. 64, 67, 68, 224; V, p. 34, 162, 177; VI, p. 71. — (Juifs de), IV, p. 34.

PALESTINIENS, secte de Juiss, IV, p. 32.

PAMIR, IV, p. 56, 71.

PARACLET (Le), V, p. 31.

Paradis, son nom en hébreu et en araméen, I, p. 174. — Terrestre, endroit où il se trouvait, II, p. 74, 75.

PARALYTIQUE (Histoire du), du manchot et de l'aveugle, III, p. 131, 140.

PARASANGE (Valeur de la), II, p. 41.

Partisans de la substance, secte philosophique, voir Substance.

PARWIZ (Chosroès II), III, p. 172 et suiv., 175, 207 et suivantes.

PATRICE, général de division, IV, p. 64.

Paulianistes, IV, p. 40, 44.

Pentateuque, II, p. 3, 70, 74, 77, 107; III, p. 2, 3, 12, 28, 68, 71, 77, 92, 93; IV, p. 33, 35; V, p. 29, 30, 32, 34, 35, 123. — Son commencement transcrit, I, p. 58. — Sa doctrine cosmogonique, altérée par les Juiss et les Chrétiens, I, p. 142. — Dicté par Esdras, III,

p. 119. — (Traduction du), III, p.
62. — En langue grecque, V, p.
33. — Des Samaritains, V, p. 33.
— Voir Genèse, Tôra.

Père aux oboles, sobriquet donné à el-Mançour, VI, p. 91.

Père des mouches, surnom d'Abdel-Mélik ben Merwan, VI, p. 27

Persans, III, p. 143, 144, 150, 151; V, p. 94, 141, 183; VI, p. 85, 116, 117. — Leur opinion sur la création du monde, I, p. 141. — Étendue de leur empire, II, p. 40.

Perse, III, p. 211; IV, p. 95, 221; V, p. 179. — (Roi de), V, p. 42, 175.

Persépolis, III, p. 109; V, p. 178, 187, 191, 192. — Voir Içtakhr.

Perses, III, 15, 29, 148; IV, p. 148, 209, 212; V, p. 175, 179, 183, 184, 186 et suivantes. — (Nom de Dieu chez les), I, p. 56. — Leur opinion sur la durée de la Création, II, p. 4. - Leur livre, ce qu'il dit de la Création, II, p. 67. - Leur opinion sur le premier couple humain, II, p. 87. — Leur croyance à l'égard des revenants, II, p. 110. - Leur comput des années du monde, II, p. 136. — Traditions relatives à la chronologie, II, p. 141. — (Annales, généalogies, biographies des), III, p. 25, 33, 95. — (Livres des), cités. IV, p. 56, 93.

Perside, le Fârs, IV, p. 94; V, p. 105, 107.

Persique (Golfe), IV, p. 47, 51 et suiv., 92; V, p. 105; VI, p. 106.

PHARAN (Montagnes de), V, p. 34, 35.

Pharaon, III, p. 29, 84 et suiv., 95 et suiv., 148, 149; IV, p. 36, 68; VI, p. 3. — Question philosophique relative à sa prédestination à l'incrédulité, I, p. 97. — (Famille de), nom donné aux impies par le Qoran, II, p. 100. — (Trésors de), II, p. 180.

Phare d'Alexandrie, merveille du monde, IV, p. 87.

PHÉNIX ('angá), III, p. 153.

PHILIPPE, père d'Alexandre, III, p. 211.

Pichdad, surnom de Djemchid, III, p. 145.

Pichdâdien, signification de ce mot, III, p. 144.

PLANÈTES (Nature des), II, p. 13. — Elles ont été créées chacune un jour différent de la semaine, II, p. 51.

PLATON le divin, III, p. 9. — Sa définition du temps, I, p. 37. — Il admet trois principes, Dieu, l'élément et la forme, I, p. 128. — Son opinion sur la matière du soleil et de la lune, II, p. 18. — Son explication des éclipses, II, p. 25. — Son opinion sur les démons et sur les magiciens, II, p. 63; sur l'âme, II, p. 119; sur son immortalité, II, p. 120; sur les sens, II, p. 121; sur les années millénaires, II, p. 136; sur la fin du monde, II, p. 200; sur le déluge, III, p. 20.

PLÉIADES (Thoréyya), V, p. 89.

Pluralité des mondes, II, p. 40, 63 et suivantes.

PLUTARQUE rapporte l'opinion d'Aristote sur la définition du temps, 1, p. 37. — Son livre sur les doctrines philosophiques chez les anciens, cité, I, p. 126. — Cité, I, p. 129. — Il rapporte les opinions des anciens sur la grandeur du soleil, II, p. 17; sur les éclipses, II, p. 24; sur la Voie lactée, II, p. 27; sur l'âme et l'esprit, II, p. 119; sur la fin du monde, II, p. 130. — Il rapporte l'opinion de Démocrite sur le vacillement de la terre, II, p. 44.

Poissons de l'océan Indien et de l'Atlantique, IV, p. 89.

Polythéistes arabes, croyaient à

la résurection, II, p. 132. — Voir Arabes.

PONT (Mer du), IV, p. 51, 52.

Pont (Bataille du), V, p. 178. — Pont Cirát, voir Cirát.

Porcelaine de kaolin, merveille du monde, IV, p. 89.

PORTIQUE (Philosophes du), leur opinion sur la matière du soleil, II, p. 18.

Possesseur des deux rangées de pierres (Le), chef des Abyssins, II, p. 180. — Lire Possesseur des deux jambes maigres.

Pré-Adamites, II, p. 60, 62.

PROPHÈTE (Le), son opinion sur le temps écoulé depuis la Création, II, p. 55; sur la création des anges, II, p. 58; sur le démon, II, p. 61; sur la pluralité des mondes, II, p. 63. — Sa filiation, IV, p. 123. — Voir Mohammed.

Prophètes, III, p. 1 et suiv., 85.

PSAUMES, III, p. 2; V, p. 30.

PTOLÉMÉE, nom commun des rois grecs d'Égypte, III, p. 211.

Prolémée, auteur de l'Almageste, donne la mesure de la terre, II, p. 41. — Date que lui attribuent les astronomes, II, p. 140.

Pyramides d'Égypte, merveille du monde, IV, p. 87.

PYTHAGORE cherche le principe des êtres dans les nombres équivalents, I, p. 126. — Son opinion sur les animaux, II, p. 65; sur l'âme, II, p. 119.

el-Qi', station sur la route de la Mecque, IV, p. 85.

Qachmir, IV, p. 53, 58 et suiv., 91. Qacir, esclave de Djadhima, III, p. 200.

el-Qaçwà, chamelle de Mahomet, V. p. 27.

Qapa (Partisans du), secte phi-

- losophique, son opinion sur la personne infinie de Dieu, I, p. 94.
- QADISIYYA, IV, p. 51, 85. (Bataille de), V, p. 112, 166, 180 et suiv.. 185.
- QAF, montagne fabuleuse qui entoure la terre, II, p. 6, 35, 44, 46; III, p. 146.
- el-Qâhir-Billâh, khalife abbasside, VI, p. 124.
- QAHTABA ben Chébib et-Tâyi, inspecteur de la prédication abbasside, IV, p. 61, 63, 65, 68.
- QAHTABIYYA, secte chi'îte, V, p. 130.
- QARTAN, fils d''Âbir, ancêtre des Yéménites, II, p. 164; III, p. 33, 62, 137; IV, p. 100, 110, 116. — (Descendance de), III, p. 138.
- QAHTÁNIDE (Le) qui parattra aux derniers jours, II, p. 147, 164, 165; VI, p. 36.
- QAIDAR, fils d'Ismaël, III, p. 62.
- QAIL ben '1thr, 111, p. 34, 35, 37, 38.
- Qailla, mère d'Aus et de Khazradj, lV, p. 113. — (Fils de), les Ançârs, lV, p. 162, 183.
- Qaim, surnom du douzième imam des Chi<sup>c</sup>ites, V, p. 132.
- QAINOUCH, mère de Noé, III, p. 18.
- QAIRAWÂN, ville de Tunisie, II, p. 163, 180; IV, p. 49, 65. Voir Kairouan.
- Qaïs (Tribu de), VI, p. 122.
- Qaïs (Fils de), surnom d'Abou-Moûsa el-Ach'ari, V, p. 234.
- Qaïs ben 'Âçim el-Minqârî, compagnon du prophète, V, p. 113.
- QAIs ben 'Allan, est le même qu'el-Yas, IV, p. 102. — (Tribu de), IV, p. 115, 127.
- Qaïs ben el-Héitham es-Solami, V, p. 206.
- Qais ben Makhrama, V, p. 111.
- Qais ben Mekchouh, V, p. 165, 181.

- Qaïs ben Sa'd, général d'el-Ḥasan, V, p. 240, 242.
- Qaïs ben Sa'd ben 'Obâda, V, p. 79, 119, 222, 231, 232.
- QAITOON, roi des Juiss de Yathrib, III, p. 182, 220; IV, p. 122.
- QAITOORA ben Kerker (Fils de), IV, p. 98.
- Qalâ'a, fabrique de sabres, IV, p. 107.
- QALÂNIS (Arbâb el-), les gens en place, les gens du monde, I, p. 3, note 2.
- Qăliqală, ville d'Asie Mineure, IV, p. 49, 72, 86.
- QAMA'A, fils d'el-Yas, IV, p. 102.
- QANBAR, bourreau d''Alt, V, p. 131.
- Qandahār, ville d'Afghanistan, IV, p. 48; VI, p. 101.
- QA'QA' (Famille de), IV, p. 114.
- el-QARA, fils d'el-Haun, IV, p. 102. — (Tribu d'), IV, p. 195.
- el-Qar'a, station sur la route de la Mecque, IV, p. 85.
- QARADA (Expédition de), IV, p. 186.
- QARDA, bourgade du Kurdistan, III, p. 25.
- Qarit, fraction des Qourță, IV, p. 116.
- QARIYET EL-'Inab (Abou-Ghôch), IV, p. 83.
- QARMATES, secte chi'îte, IV, p. 67; V, p. 113, 130, 139; VI, p. 123.
- -Qaroon, III, p. 88, 89, 90.
- QARR, fils de Mâlik, IV, p. 112.
- el-Qaryatéin, domaine entre la Mecque et Baçra, V, p. 114.
- QASÂMIL, tribu arabe, IV, p. 113.
- el-Qāsim, fils aine de Mahomet, lV, p. 130; V, p. 17, 18.
- el-Qisim, fils de Hâroùn er-Réchtd, héritier présomptif sous le nom d'el-Mou'taman, VI, p. 104, 109, 110.

- Qăsım ben Modjâchi' préside à la première prière publique des Abbassides, VI, p. 64.
- el-QASIM ben Mohammed, petitfils d'Abou-Bekr, surnommé le jurisconsulte du Hedjaz, V, p. 80.
- Qastr, ancêtre de la tribu d'Amila, d'après les généalogistes de Modar, IV, p. 112.
- QASR (Tribu de), IV, p. 111.
- QATADA ben Di'ama, traditionniste, II, p. 40, 41, 47, 141, 155, 156, 182; III, p. 59, 60, 134; IV, p. 130; V, p. 11, 17, 106.
- Qaţāмi, femme khāridjite, V, p. 237. 239.
- QATARI ben el-Fodjå'at el-Måzini, chef khåridjite, VI, p. 19, 33.
- QATAWIYYA, secte kharidjite, V, p. 141.
- QAT'IYYA, secte chi'îte, V, p. 130, 133.
- QATOURÂ, cousin de Djorhom, IV, p. 116, 117.
- Qaus Qozan, l'arc-en-ciel, nom rejeté par lbn-'Abbâs, II, p. 34.
- QawaqıL, surnom d'el-Harith, Ka'b et 'Amr, fils de Khazradj, IV, p. 113.
- QAWÂTÎL, canaux dérivés du Tigre, IV, p. 54.
- Qazwin, ville de Perse, IV, p. 49, 74, 86, 87.
- Qênan, III, p. 12.
- QIBLA des Harrâniens, IV, p. 21.
- QINNASRIN, IV, p. 72; V, p. 193.
- Qiqan, le Waziristan, IV, p. 73.
- QIRMASIN, QIRMISIN, Kirmanchâhân, III, p. 175; IV, p. 74; VI, p. 101.
- el-Qirmit, fondateur de la secte des Qarmates, V, p. 139.
- Qo'aïqi'an, partie haute de la Mecque, IV, p. 117.
- QOBA, près de Médine, IV, p. 162, 167, 194; V, p. 116. Ses habi-

- tants sont une fraction des Aus, IV, p. 111. (Mosquée de), IV, p. 80, 167.
- QOBÂDH, fils de Firoûz, roi de Perse, II, p. 203; III, p. 170, 171, 185, 201, 203; IV, p. 71.
- Qoçayy, l'assembleur des tribus, III, p. 169; IV, p. 103, 104, 118 et suiv.; V, p. 5, 7.
- Qopa'a (Race de), III, p. 210.
- Qopà'a, fils de Ma'add, IV, p. 102.
- Qopa'a, fils de Malik, IV, p. 111.
- Qodâma ben Mazh'oûn, IV, p. 137.
- Qodár ben Sálit, III, p. 33, 37, 40.
- Qodeïd, localité d'Arabie, VI, p. 15. — (Torrent de), IV, p. 213.
- Qohandiz de Merw, IV, p. 94. Du Mekran, ibid.
- Qohistân, IV, p. 73.
- el-Qoleis (Qalts), église de Çan'a, III, p. 187; IV, p. 80.
- QOLZOUM, IV, p. 48, 83.
- QOMR (Montagne de), source du Nil, IV, p. 55.
- Qonoç, fils de Ma'add, IV, p. 102.
- Qoraïna, sœur d'Abou-Bekr, V, p. 79.
- QORAÏZHA, tribu juive de Yathrib, III, p. 212; IV, p. 121, 170, 205; V, p. 11.
- QORÂN, V, p. 29, 91, 96, 102, 149, 150, 155, 157, 158, 170, 172; VI, p. 48. (Révélation du), IV, p. 132. (Lecteurs du), VI, p. 21. (Enlèvement du), II, p. 181. Dispute à son sujet, s'il est créé ou incréé, VI, p. 118. Pris pour cible par el-Wélid, VI, p. 54. De Mahmoud ben el-Faradj en-Naisabouri, VI, p. 119.
- el-Qorata, IV, p. 207.
- QOREÏCH (Tribu de), QOREÏCHITES, III, p. 166, 188; IV, p. 24, 29, 30, 79, 102, 103, 107, 118, 147, 152, 153, 157 et suiv., 170 et suiv.,

- 208, 209, 216, 217, 224; V, p. 19, 20, 21, 74, 79, 82, 84, 91, 96, 98, 99, 111, 129, 167, 171, 178, 199, 224, 226; V1, p. 13, 15.
- QORH, ville d'Arabie, III, p. 38, 43. Qoss ben Sà'ïda, p. 127.
- el-Qotabí, traditionniste, cité, V, p. 74.
- Qotha ben 'Amir ben Ḥadtda, IV, p. 155, 221; V, p. 118.
- Qотеїва ben Moslim el-Bähilt, IV, p. 88, 115; VI, p. 38, 39, 43.
- Qotéїва ben Sa'd, traditionniste, I, p. 136; II, p. 93.
- Qotaïba ben Ya'qoùb ben 'Abder-Raḥman el-Iskenderi, traditionniste, II, p. 154.
- QOTHAM, fils d'el-'Abbas, V, p. 8, 71, 107, 108, 217.
- QOTROB, grammairien, vers cités, V, p. 38, 40.
- Qoumes, province de Perse, IV, p. 49, 74.
- QOUMM, ville de Perse, IV, p. 49. QOURRE, IV, p. 50.
- Qourt, fraction des Qourta, IV, p. 116.
- Qourt ben Ka'b el-Ançârt, V, p. 192.
- Qourtă, tribu de Modar, IV, p. 116.
- Qoos, ville d'Égypte, IV, p. 48.
- er-Rabadha, bourgade près de Médine, station sur la route de la Mecque, I, p. 185; IV, p. 66, 85; V, p. 42, 97, 209; VI, p. 84.
- Rabāḥ, nom propre de Séftna, V, p. 25.
- er-Rabb, nom de Dieu chez les Arabes palens, I, p. 55.
- RABBATH-AMMON, ville de la Syrie centrale, II, p. 170.
- RABBINITES, secte juive, IV, p. 32, 34.

- er-Rabt' ben Anas, traditionniste, II, p. 63, 143, 179, 184.
- Rant'a, fils d'Abou-Lahab, V, p. 8.
- RABI'A, fils de Nizâr, IV, p. 102.
   (Race, Arabes de), IV, 115;
   V, p. 178, 224; VI, p. 65; établis dans le Khorasan, VI, p. 92.
   (Territoire de), IV, p. 97.
- Rabi'a, fille d''Othman, V, p. 83. Râbipa, hommes de science, III, p. 202.
- RAB'IYYA, secte chi'îte, V, p. 130. RACHEL, III, p. 68.
- Rachid ben Sa'd, traditionniste, cité, I, p. 181.
- RACHT, region de l'Asie centrale, sur le haut Oxus, IV, p. 56, 59, 75, 87.
- er-Râpt-billâh, khalife abbasside, VI, p. 124.
- RADJDJ, brouillard épais, II, p. 61.
- er-Radit' (Campagne d'), IV, p. 195, 196, 207.
- Rapwa (Montagne de), V, p. 134, 135.
- RAFAH, bourgade d'Égypte, IV, p. 67, 68.
- Râri' ben Harthama ben A'yan, VI, p. 122.
- Rāri' ben Khadidj, VI, p. 216.
- Râfi', fils de Léith et petit-fils de Naçr ben Sayyar, VI, p. 104, 105.
- Râfi' ben Mâlik ben 'Adjlân, IV, p. 155, 156; V, p. 118.
- er-Rāfi'-Billāh, Alide, se révolte dans l'Adherbaïdjan, VI, p. 122.
- er-Rāfiņa, surnom péjoratif des Chi<sup>c</sup>ites, V, p. 130.
- er-Răfica, ville contigue à celle de Raqqa, VI, p. 91.
- er-Rанва, en Mésopotamie, IV, p. 71.
- er-Rammal ben 'Onfowa, V, p. 171, 173.
- Rățil, ancienne tribu du Nedjd, III, p. 29.

er-Rahman, nom de Dieu, III, p. 10. — Surnom donné à Moséilima, I, p. 55; V, p. 170.

RAIHÂNA la Qoraizhite, esclave de Mahomet, IV, p. 206, V, p. 11, 23.

Raison universelle (Monde de la), sa position au-dessus des sphères, II, p. 44.

RAITA, fille d'Obéidallah, épouse Mohammed l'Abbasside et devient mère d'Abou '1-'Abbas es-Saffaḥ, VI, p. 59, 88.

Râm-Hormuz, ville de Susiane, IV, p. 72; V, p. 185.

RAMADA, famine, V, p. 195.

Râman, prophète des Râmaniyya, secte de l'Inde, III, p. 9.

RAMIYYA, secte chi'îte, V, p. 130.

RAMLA, nom de femme, VI, p. 8.

RAMI.A, fille d''Alt, V, p. 77.

Ramle, ville de Palestine, IV, p. 48, 67; V, p. 120. — (Distance de) à Jérusalem, IV, p. 83.

Râned (Zâbedj), IV, p. 59.

Ra'oùra, fille de Loth, III, p. 60.

Raqach, mère d''Amr, sœur de Djadhima el-Abrach, III, p. 198.

RAQACHIYYA, secte mourdjite, V, p. 152, 153.

RAQQA, ville sur l'Euphrate, IV, p. 49, 54, 63, 71; V, p. 193; VI, p. 28, 91, 103.

er-Raqqacht, poète, vers cités, VI, p. 111.

RAS-'AIN (Bataille de), VI, p. 20.

Ras-el-'Ain, IV, p. 49, 54.

RAS-DIALOUT, chef des exilés juiss de Babylone, IV, p. 32.

Rāsib (Tribu de), IV, p. 111.

Rāsibiyya, secte khāridjite. V. p. 141, 143.

er-Rass, nom d'un puits dans le Qoran, III, p. 138.

RATBA, fille de Loth, III, p. 60.

RATL, vase qui sert à l'expérience

de la démonstration de l'absence du vide, I, p. 38.

RATTI, roi de Perse antérieur à Hôchèng, II, p. 142.

RAUCHÈNEK, fille de Dárá, III, p. 157.

er-Rauhā, localité près de Médine, IV, p. 192.

Râwan, prophète des Râwaniyya, secte de l'Inde, III, p. 9.

RAWENDIYYA, RAWENDITES, secte chi<sup>c</sup>ite, V, p. 130, 138, 140; VI, p. 83.

RÉBECCA, III, p. 54, 65.

er-Rébi', surnommé Djarw el-Bathá, IV, p. 104.

er-Rést' ben Abi 'l-Ilaqiq, juif de Médine, IV, p. 169.

er-Rést', fils d'Anas, traditionniste, I, p. 185; III, p. 17.

er-Rési' ben Ziyâd el-Ḥārithi, gouverneur de Balkh, VI, p. 5.

REDMÂN, dans le Yémen, IV, p. 105.

Réï, Rhagès, ville de Médie, III, p. 159; IV, p. 49, 55, 74; V, p. 203, 206; VI, p. 11, 38, 65, 75, 79, 80, 82, 83, 106, 118, 121. — Sa destruction future, IV, p. 98.

Réihana, fille de Dhou-Djadan et épouse de Dhou-Yazan, III, p. 190.

Résurrection (Église de la) à Jérusalem, IV, p. 83.

Rhagès, ville de Médie, V, p. 178. — Voir Réi.

RHAZES (Le médecin). Voir Mohammed ben Zakariya.

Rhodes (Île dé), sa conquête, VI, p. 5.

er-Ribāb (Tribu d'), V, p. 174.

Ribas, plante d'où l'homme est sorti, selon la croyance des Perses, II, p. 68.

RICHTIYYA, les Rishis, IV, p. 12. Ripā, surnom donné par el-Ma'- moun à l'imam 'Alt ben Mousà, VI, p. 108. — Vers à sa louange, I, p. 168.

RIFLDA, contribution pour l'entretien des pèlerins, à l'époque du paganisme, IV, p. 119.

Riman ben Selaman, IV, p. 113.

Roçafa, sur le territoire de Qinnasrin, VI, p. 52.

ROCHER (Coupole du), à Jérusalem, 1V, p. 83.

er-Rokhkhadj, l'Arachosie, IV, p. 48, 73.

ROMAINS, III, p. 200; IV, p. 162, 164, 222; V, p. 207. — (Roi des), III, p. 211. — (Défaite des), IV, p. 147, 148. — (Pays des), IV, p. 69. — Voir Grees.

ROME, 11, p. 164; III, p. 212; IV, p. 50, 64; V, p. 192. — (Rois de), III, p. 210.

Romáilat ed-Deskéré, localité où se livra la bataille de Nahréwân, V, p. 230.

Roqayya, fille du prophète, épouse d'Othman, IV, p. 130, 140, 168, 184; V, p. 17 et suiv., 82, 83.

ROQAYYA, fille d''Ali, V, p. 76.

ROTBL, roi de l'Arachosie, VI, p. 36, 37, 38.

ROUCHENER (Hôchèng?), roi des Perses, II, p. 67.

Rouge (Mer), IV, p. 47.

er-Rouнвa, bourgade d'Arabie, IV, p. 66.

Roum (Grecs), descendants d'Ésaü et de Basma, III, p. 65. — (Pays de), III, p. 150.

er-Rotmiyya, la nouvelle Antioche, construite à Ctésiphon par Chosroès ler, III, p. 172; VI, p. 79.

er-Roon, contrée du Sind, IV, p. 73.

ROUSTÉM, ispahbed de l'Adherbaïdjân, général perse, V, p. 179 et suivantes. Roustem l'Ibâdite, persan kharidjite qui a fondé une dynastie à Tâhert, IV. p. 68.

Routes (Livre des) et des provinces [d'el-Djéfhant], cité, IV, p. 90, 92.

RUBEN, III, p. 5.

Russes, IV, p. 62, 63.

RUSTEM, héros de l'épopée irannienne, III, p. 152, 153.

SABA, III, p. 131, 135, 136, 181, 183, 197; IV, p. 47. — Surnom d''Abd-Chems, ancêtre des Sabéens, IV, p. 110. — (Gens de), IV, p. 114. — (Prophètes de), III, p. 7.

SABA'IYYA, secte chi'îte, V, p. 130, 131, 135.

SABAT d'el-Médaïn, V, p. 186, 240. SABÉENS (Yéménites), III, p. 161.

Sâbio le Khârizmien, esclave de l'imam Ibrahim, VI, p. 68, 69, 70.

Sâbiyya, secte khâridjite, V, p. 142

SâBoûr, ville et canton du Fârs 11, p. 80; III, p. 161; IV, p. 48, 72.

Sa'd, ancêtre de la tribu de Témim, IV, p. 102.

Sa'd, fils d'A'çor, ancêtre de la tribu de Bâhila, IV, p. 115.

Sa'd ben Abi-Waqqâç, conquérant de l'Irâq, III, p. 208; IV, p. 136, 171, 189; V, p. 42, 80, 87, 166, 180 et suiv., 186, 187, 189, 198, 208. — Émigré de la Mecque, IV, p. 172. — Il fonde Koûfa et en bâtit la mosquée, IV, p. 84, 96. — Sa mort, VI, p. 6.

Sa'd el-'Achtra, fils de Madhhidj, IV, p. 112.

Sa'd, petit-fils de Hassân ben Thâbit, V, p. 124.

SA'D, fils de Himyar, IV, p. 111.

Sa'd ben Khalthama, habitant de Médine, IV, p. 156, 167.

Sa'd ben Mo'adh, seigneur des Aus,

- IV, p. 155, 177, 203, 205, 206; V, p. 119, 120.
- Sa'd ben 'Obâda, chef des Khazradj, IV, p. 184; V, p. 67, 68, 119, 129.
- Sa'd ben er-Rébt', IV, p. 156, 192.
- Sadir (Château de) à Hira, III, p. 168, 201, 202.
- Sadjāņ, prophétesse, V, p. 174, 175.
- Sadoùs (Tribu de), IV, p. 116.
- Safawân, près de Bedr, IV, p. 171.
- es-Saffāḥ, surnom d''Abdallah ben 'Alt, le khalife Abou 'l-'Abbās, VI, p. 74.
- es-Saḥâb, turban de Mahomet, V, p. 27.
- SAHBÂN WÂÏL, IV, p. 115.
- Saṇto, un des deux anges d'el-Aswad el-'Anst, V, p. 164, 165.
- SAHL ben Honeif l'Auxiliaire, IV, p. 69; V, p. 124, 219.
- Sahl et Soherl, fils d'Amr, IV, p. 80.
- Sahla bint Sohéil ben 'Amr, épouse d'Abou-Hodhéifa ben 'Otba, V, p. 101.
- Sanoûl, dans le Yémen, V, p. 71.
- es-Saïs ben 'Adt ['Abid], des Banou-Hachim, IV, p. 179.
- Sa'to ben Abi-'Aroûba, traditionniste, IV, p. 130; V, p. 11, 17.
- Sa'to ben Djobaïr, traditionniste, I, p. 137, 152; II, p. 190; III, p. 59, 76; VI, p. 36, 39, 40.
- Sa'in ben el-Mosayyib, II, p. 146; V, p. 163; VI, p. 6.
- Sa'to, fils du khalife 'Othmân, V, p. 83; VI, p. 5.
- Sa'in ben el-'Âç (Abou-Oḥaïḥa), père de Khâlid ben Sa'id, V, p. 20, 98, 206, 209, 216.
- Sa'to ben Homerd, VI, p. 74, 75.
- Sa'to ben Zéïd ben 'Amr, compagnon du prophète, marié à Fâțima, sœur d''Omar, V, p. 88, 91.

- SAINT-ESPRIT, V, p. 135.
- SAINT GEORGES, III, p. 130, 138.
- SAINT PAUL, III, p. 132.
- SA'IR, montagne de Palestine, V, p. 34, 35.
- es-SAKB, cheval du prophète, V, p. 27.
- Sakina, la gloire divine, IV, p. 77.
- es-Sakoûn, tribu yéménite, IV, p. 112.
- es-Sakrân ben 'Amr, premier mari de Sauda, V, p. 12.
- SAL', montagne près de Médine, IV, p. 203.
- Salama ben el-Akwa', IV, p. 211.
- Sâlem ben Ḥodheīma, III, p. 38.
- Salth (Tribu de), III, p. 210.
- es-Saltla, station sur la route de la Mecque, IV, p. 85.
- Sâlim, nom propre d'Abou-Râfi', V, p. 23.
- Sâlim ben 'Abdallah, petit-fils du khalife 'Omar et jurisconsulte, II, p. 103; V, p. 94.
- Salim ben 'Omeir el-Bakka'ı, IV, p. 182, 183.
- Salima ben el-Akwa', II, p. 153.
- Salima ben Nofaïl, II, p. 151.
- Salit, fils d'Abdallah ben el-Abbàs, VI, p. 81.
- Salty ben 'Amr, IV, p. 213.
- Sallâm ben Abi 'l-Ḥoqaïq en-Naḍari, IV, p. 202.
- Sallâm ben Machkam (Michkam), seigneur des Banoù 'n-Nadir, IV, p. 184; V, p. 39. — Sa femme tente d'empoisonner le prophète, IV, p. 211.
- SALM, fils d'Afrêdhoûn, III, p. 150.
- SALM ben Ahwaz, V, p. 154.
- SALMÀ, affranchie du prophète, V, p. 25.
- Salmā bint 'Amr, mère d''Abd-el-Moțtalib, V, p. 6. — Voir Selmà.
- SALOMON, fils de David, II, p. 109,

175; III, p. 4, 48, 85, 106 et suiv., 145, 149, 154, 178; IV, p. 33, 67, 88; V, p. 30; VI, p. 41. — Il construit le temple de Jérusalem, II, p. 139; IV, p. 82. — Son sceau, II, p. 173. — (Porte de) à la mosquée d''Omar, à Jérusalem, IV, p. 82.

Salure de l'eau de la mer, son explication, II, p. 42.

SAMARITAINS, secte de Juifs, IV, p. 32, 33. — Leur Pentateuque, V, p. 33. — Le Samaritaiñ qui dressa le Veau d'or, III, p. 90, 91, 93, 94.

SAMARQAND, Samarcande, ville du Turkestan, IV, p. 49, 75, 95, 98;
V, p. 83, 108; VI, p. 5, 39, 74, 75, 105. — Origine de son nom, III, p. 179.

SAMARRA, ville sur le Tigre, IV,
 p. 49; VI, p. 112, 115, 116, 119.
 Construite par el-Mo'taçem, IV,
 p. 97.

Samau'al ben 'Adiya, le Juif, III, p. 204, 205.

Samirà, station sur la route de la Mecque, IV, p. 85.

SAMOSATE, IV, p. 49, 72, 86.

Samson, III, p. 6, 130, 141.

SAMUEL, fils de Helqânâ, III, p. 4,
 85, 101. — Son livre, II, p. 108,
 109.

SAPID-ROODH, fleuve de Perse, IV, p. 55.

Sapor, roi de Perse, III, p. 202. — Voir Chápoùr.

Sagifa des Banou-Sà'īda, V, p. 67, 68, 69, 161.

SARAH, fille de Hårån, III, p. 53, 54, 64.

SARAKHS, ville du Khorasan, IV, p. 49; V, p. 206; VI, p. 101, 109, 122.

SARÂWIYYA, secte traditionniste, V, p. 158.

SAREPTA, III, p. 112.

SARHEB el-Djammål, VI, p. 122.

Sarif, localité près de la Mecque, V, p. 15.

SARISTÂN, nom d'un djinn, IV, p. 146.

SAROUDJ, ville de Mésopotamie, IV, p. 71; V, p. 193.

Saroud (kaolin), IV, p. 89, note 3.

SAROUHA, père d'Esdras, III, p. 119, 120.

SARRÂDJIYYA, secte chi'îte, V, p. 130, 135.

Săsânides, dynastie de Perse, III, p. 160 et suiv.; IV, p. 72; VI, p. 78. — Fin de leur empire, date d'un comput mazdéen, II, p. 141.

SATAN, III, p. 75; IV, p. 23, 26, 157, 163. — Descendant d'Iblis, II, p. 62. — Ses paroles citées dans le Qorân, II, p. 71. — Il séduit Mahomet, IV, p. 140. — Voir Chéitán.

SATRAPIES (Chefs des), III, p. 159.

SATURNE (La planète), III, p. 29.

SAUDA bint Zam'a, épouse du prophète, IV, p. 168; V, p. 10, 11, 12.

SAUDAN, IV, p. 18.

SACL, III, p. 101, 103.

SÁWA, VI, p. 65.

SAWAD (Le), conquis par 'Omar, II, p. 57. — (Les deux), IV, p. 71.

SAWIYYA. secte traditionniste, V, p. 157, 158.

Sawwar ben 'Abdallah, juge à Baghdad, VI, p. 119.

es-Sayala, bourgade d'Arabie, IV, p. 66.

Sébolm, ville de la Pentapole, III, p. 58.

Sédécias, roi juif, III, p. 117.

Sedjojād, surnom d''Ali, fils d''Abdallah ben el-'Abbås, VI, p. 57, 58, 88. — Surnom de Mohammed, fils de Talha, V, p. 85.

- Sérina, esclave du prophète, V, p. 23, 25, 243.
- SEHL ben Sempad le chrétien, VI, p. 115.
- Séïr, fils de Dhou-Yazan, III, p. 190 et suiv., 196.
- Séinán (Le), fleuve de Cilicie, IV, p. 55. — Fleuve du paradis, IV, p. 56; du paradis terrestre, II, p. 42.
- SÉLEUCUS, III, p. 212.
- Sellâma, barbarine, mère du khalife el-Mauçoûr, VI, p. 90.
- SRLM ben Ahwar, VI, p. 53.
- SELM el-Khâsir, poète, vers cités, VI, p. 104.
- SELM, fils de Ziyad ben Abihi, VI, p. 16.
- Selma, fillé d'Amr, en-Nedjdjariyya, épouse d'Oḥaīḥa ben el-Djolâh, puis de Hâchem et mère d'Abd-el-Moṇalib, IV, p. 105, 114.
- SELMA bint Çakhr (Omm-el-Khéïr), mère d'Abou-Bekr, V, p. 79.
- Selman el-Farist, II, p. 6, 96; IV, p. 202; V, p. 26, 27, 114 et suiv., 127, 130, 132, 201. Il rapporte une légende au sujet de l'ange de la nuit, II, p. 37; une tradition relative à Adam, II, p. 78.
- Selmân, localité de l'Irâq, IV, p. 105.
- SEM, fils de Noé, III, p. 27, 28, 83.
- Sennachérib, roi de Babylone, III, p. 118.
- SÉPHORA, fille de Cho'arb, III, p. 83, 87.
- SEPT-DORMANTS (Les), III, p. 6, 72, 131 et suivantes. Ils feront le pèlerinage de la Mecque, II, p. 168.
- SÉRENDIB, IV, p. 58. Voir Cey-
- es-Serradi Mohammed ben Ishaq, traditionniste de Nisapour, cité, I, p. 136.

- SÉRIR. Voir Trône.
- Seth, fils d'Adam, III, p. 1, 2, 5, 12, 28; IV, p. 77, 93; VI, p. 96. (Territoire de), III, p. 197.
- SEYYID HIMYARITE (Le), poète chi'îte, vers cités, V, p. 230, 231.
- Siddolin, séjour des réprouvés jusqu'au jour de la résurrection, II, p. 96, 101. Nom de l'enfer, IV, p. 150.
- Sidjill (L'ange) dans le Qorân, II, p. 196.
- Sidjistan, contrée de la Perse, III, p. 153, 179; IV, p. 48, 56, 72, 73; V, p. 203; VI, p. 16, 33, 35, 37, 86, 121. — Sa destruction future, IV, p. 98. — Ruines de villes antiques qui s'y trouvent, II, p. 138.
- Sidon, ville de Phénicie, IV, p. 52.
- Silkan ben Salama, IV, p. 185.
- SILOÉ (Fontaine de) à Jérusalem, 1V, p. 82.
- SIMÉON, III, p. 5, 85, 131, 134.
- SIMON-PIERRE, III, p. 131, 134, 212.
- Sinaï (Mont), III, p. 93, 94; IV, p. 83; V, p. 34, 35. (Mosquée du), II, p. 168.
- Sinân ben Anas, meurtrier d'el-Hoséin, VI, p. 12.
- Sinan ben 'Iyad, un des meurtriers d''Othman, V, p. 214.
- Sinân ben 'Olwân, pharaon d'Égypte, frère de Daḥḥâk, III, p. 53.
- SIND (Le), III, p. 28; IV, p. 47, 48, 53, 56, 59, 73, 74, 99.
- SINDHIND (Siddhanta), II, p. 134, note 3.
- es Sindl, traditionniste, II, p. 2, 3.
- Sindia (Opinion d'un Persan de) sur les preuves de l'existence de Dieu, I, p. 69.
- Sinfâd le Mazdéen, VI, p. 82.
- Siniz, ville du Fârs, IV, p. 48.
- es-Sinn, au confluent du petit Zab et du Tigre, IV, p. 54.

- Sion, V, p. 31. (Église de) à Jérusalem, IV, p. 83.
- Sigâya, droit d'abreuver les pèlerins, à la Mecque, IV, p. 107, 119.
- Stoin (Montagne de), VI, p. 106.
- Strar, port du golfe Persique, IV, p. 48.
- Sirawan, canton de l'Iraq, IV, p. 74.
- Strojan, capitale du Kirmân, IV, p. 73.
- SISADJAN, IV, p. 50.
- SIVA, IV, p. 12.
- Siyah-Koth (Lac de), mer d'Aral, IV, p. 53, 55.
- Siyawouch, fils de Kai-Kaoûs, III, p. 153, 154.
- SLAVES, III, p. 28; IV, p. 50, 62, 63. So'AD, fille d'OthAl, V, p. 173.
- SOCOTORA, île de l'océan Indien, IV, p. 67.
- Socrate, III, 9. Il admet trois principes, Dieu, l'élément et la forme, I, p. 128.
- So'và, fille du roi des Himyarites, III, p. 152, 153.
- Sodda (Qotéila), épouse d'Abou-Bekr, V, p. 80.
- Sodeif, poète, vers cités, VI, p. 89.
- es-Sodd, traditionniste, III, p. 100.
- SODOME, III, p. 58 et suiv., 68.
- Sofyān, fils du grand Oméyya, lV, p. 104. — (Famille de), son règne à la fin des jours, II, p. 153.
- Sofyan el-Kelbi, VI, p. 33.
- Sofy &n eth-Thauri, traditionniste, II, p. 93, 94, 96, 97, 169; VI, p. 52.
- Sofyanide (Le) qui parattra aux derniers jours, II, p. 147, 157, 160; IV, p. 98; VI, p. 73.
- SOGDIANE (La), 1V, p. 50; V1, p. 35, 74.
- SOGHD (Canton de), la Sogdiane, V, p. 75.

- Soghdiens, VI, p. 16, 39. (Livre des), IV, p. 19.
- Soneïl, fils d''Abd-er-Raḥman ben 'Auf, V, p. 89.
- Soheil ben 'Amr, IV, p. 146, 209; V, p. 12, 111.
- Sonáïl ben 'Oqaïl, traditionniste, II, p. 153.
- SOKÉINA, fille d'el-Hoséin, V, p. 77. SOKN, nom de Noé, III, p. 18.
- SOLAFA, fille de Sa'd, IV, p. 195, 196.
- es-Solalim, une des forteresses de Khalbar, IV, p. 210.
- Soleim, nom propre d'Abou-Kabcha, V, p. 26.
- Soléimán, fils d''Abd-el-Mélik ben Merwân, VI, p. 38, 42, 43, 45, 46. — Son règne, VI, p. 42.
- Soléimán ben Çorad el-Khozá'i, VI, p. 20.
- Soléimán ben Djérir el-Djároúd, fondateur d'une secte chi'îte; nom inexact, lire Abou 'l-Djároúd Ziyád ben el-Moundhir, V, p. 140.
- Soléimán ben Djérir er-Raqqi, fondateur d'une secte chi'ite, V, p. 140.
- Soleiman, fils de Hicham ben 'Abd-el-Mélik, VI, p. 89, 90.
- Soleiman ben Habib, VI, p. 90.
- Soléimán ben Kathir el-Khozá'i, inspecteur de la prédication abbasside, VI, p. 61, 81.
- Solon, grand-père maternel de Platon, origine des Harraniens, II, p. 131; III, p. 9.
- es-Somaïda', fils de Haubar, roi des Chananéens, III, p. 99.
- es-Somaida', chef de la tribu de Qaţoùrâ, IV, p. 117.
- Somayya, mère d'Abou-Bakra et de Ziyâd ben Abthi, V, p. 23; VI, p. 2.
- Somein, devin des Madianites, III, p. 78.

Somerya, mère d''Ammâr ben Yâsir, V, p. 102. — (Fils de), surnom du même, V, p. 210.

Sonna (La), coutume du prophète, IV. p. 153.

Sophistes, appelés par Aristote hérétiques, I, p. 44.

SOPHISTIQUE, le Sophiste de Platon, cité, II, p. 63, 200.

SOPHONIE, III, p. 6.

Sorâqa ben Mâlik, IV, p. 160 et suiv.; V, p. 42, 186, 187.

es-Sorri, traditionniste, II, p. 101, 185.

SOUDAN, IV, p. 69.

Soum, père des génies, II, р. 62.

Souq-Baghdadh, V, p. 180.

Sotq-Thémanin, IV, p. 93.

Souqiyya, secte çoufie, V, p. 156.

es-Souri (Abou-Mohammed ben Yousouf), vers cités, V, p. 152.

Soûristân (Assyrie), IV, p. 71.

Soos, ville de Tunisie, IV, p. 68.

Sowa', divinité des Arabes païens, IV, p. 23.

Sowsid ben Çâmit, poète antéislamique, IV, p. 114.

Sowein ben Ghafla, VI, p. 36.

Sozopétra, VI, p. 116.

STADE (Valeur du), II, p. 41.

Stoiciens, leur opinion sur la matière du soleil, II, p. 18; sur la forme des astres, *ibid*.

Substance (Partisans de la), leur opinion sur les principes, I, p. 131.

SUINTEMENT des pierres, surnom d''Abd-el-Mélik ben Merwan, VI, p. 27.

Suse, ancienne capitale de la Perse, IV, p. 72, 94; V, p. 157, 185, 195.

— Signification de ce nom, IV, p. 94. — Sa conquête, III, p. 119.

Susiane, V, p. 178, 187, 192; VI, p. 28, 33.

Synagogues des Juiss à Jérusalem, IV, p. 83.

Syrie, III, p. 39, 52, 64, 150, 158, 177, 181, 197, 202, 212; IV, p. 48, 49. 51, 53, 63, 64, 66, 67, 72, 104, 107, 152, 162, 170, 171, 174, 186; V, p. 20, 24, 40, 41, 44, 78, 80, 82, 89, 90, 95, 97, 108, 111, 114, 115, 119, 122, 155, 169, 176, 178, 192, 193, 194, 196, 209, 216, 217, 222, 223, 227, 231, 234, 236, 240; VI, p. 1, 7, 8, 9, 16, 18, 19, 26, 27, 29, 48, 60, 61, 77, 78, 108, 118. --Ses ruines antiques, II, p. 138. - L'avant-garde de Gog et Magog y parvient, II, p. 178. -Tradition de ses habitants relative à la résurrection, II, p. 194. - (Mer de), IV, p. 50, 55. -(Places frontières de), IV, p. 86. - Sa destruction future, IV, p. 98.

SYRIAQUE (Noms de Dieu en), I, p. 58.

Syriens, III, p. 198; V, p. 42, 222, 223, 225, 226, 231; VI, p. 19, 20, 66, 73, 76.

Ta'awa, fraction des Qaïs, IV, p. 115.

TABÂLA, bourgade du Hedjaz, IV, p. 47, 66; VI, p. 29.

Tabari, auteur des Annales, son commentaire du Qoran cité, II, p. 31.

TABARISTAN, province de Perse,
 III, p. 29, 151; IV, p. 49, 74, 98;
 V, p. 206; VI, p. 33, 43, 120, 121.

TABES (Les deux), villes de Perse, III, p. 176.

Tâbikha, fils d'el-Yâs, IV, p. 102.

Тавойк (Campagne de), IV, p. 222 et suiv.; V, p. 42, 97.

TADRIS, peuple fabuleux, II, p. 177, TAHERT, ville d'Afrique, IV, p. 69.

et-Tahir, fils du prophète, IV, p. 130; V, p. 18.

- Tähir ben el-Hoséin, général d'el-Ma'moun, Vi, p. 106, 108.
- TAHKIMIYYA, secte de l'Inde, IV, p. 13.
- Tahmotrath, roi de Perse, contemporain du déluge, III, p. 15, 25, 144. — Il bâtit Babylone, IV, p. 94.
- Tai' (Tribu de), IV, p. 85, 111; VI,
   p. 122. (Les deux montagnes de), Adjà et Selmà, VI, p. 84.
- et-Ta'i [Abou-Temmam], poète, vers cité, VI, p. 116. — Voir Tayyite.
- TAIBA, surnom de Médine, IV, p. 96; V, p. 72.
- TA'ir, ville du Hedjaz, II, p. 77, 87; IV, p. 48, 66, 145, 146, 218 et suiv.; V, p. 23, 78, 106, 108, 191; VI, p. 29, 57. — (Siège et prise de), IV, p. 170.
- TALÂDJ, mot indien signifiant une mare, IV, p. 59.
- Tâlaqân, ville du Tokharistan, II, p. 157; IV, p. 59; V, p. 206.
- TALHA ben 'Obeid-allah, compagnon du prophète, IV, p. 136, 189; V, p. 67, 80, 81, 82, 84 et suiv., 129, 161, 167, 198, 199, 214 et suiv., 231.
- TALHA, fils d'el-Hasan, V, p. 77.
- Talḥat-вт-Таlḥāt, surnom de Talḥa, V, p. 84.
- Tâlib, fils d'Abou-Tâlib et frère d''Ali, IV, p. 176; V, p. 8, 74.
- TALOUT (Saul), III, p. 1.
- Tâmarră, nom de la Diyâla, IV, p. 54.
- Tamim (Tribu de), IV, p. 30. (Race de), IV, p. 15. Voir Temtm.
- TANGER, IV, p. 49, 52, 63, 69; VI,
   p. 41. Sa destruction future,
   IV, p. 98.
- TANOOKH, tribu, IV, p. 111.
- et-Tarar, station sur la route de Médine, IV, p. 85.

- TAHAPA ben el-'Abd, poète, vers cités, II, p. 23; III, p. 206.
- TARÂZ, ville de l'Asie centrale, IV, p. 49, 61; VI, p. 74.
- TARBEND, IV, p. 49.
- Tâniq ben Ziyad, conquerant de l'Espagne, lV, p. 88; Vl, p. 41.
- TARKHAN. Voir Terkhan.
- Tansobs, ville de Cilicie, III, p. 134; IV, p. 49, 72, 86; VI, p. 99, 111. Ville des Sept-Dormants, III, p. 134. Reconstruite par Haroun er-Rachtd, IV, p. 97.
- TASM, ancienne tribu arabe, III, p. 29 et suiv., 33, 41.
- Tawir, peuple fabuleux, II, p. 64, 177.
- Tawoos, traditionniste, 11, p. 52, 162.
- TAWWADJ, ville de Perse, V, p. 107, 191.
- TAYYARA, secte chiesto, V, p. 130, 135.
- eț-Tayyib, fils du prophète, IV, p. 130; V, p. 18.
- TAYYITE (Le), surnom ethnique d'Abou-Temmain, poète, cite, III, p. 180. Voir et-Ta't.
- TAYYITES, tribu arabe, V, p. 238. Voir Tai.
- TÉIM, ancêtre des Banou 'l-Adram, IV, p. 102.
- Téim, frère de Kiláb ben Morra, V, p. 79.
- Téimá, ville du Hedjaz, IV, p. 68.
- TÉIMAN Dhou-Tilál, localité, IV, p. 127.
- TÉIM-OULLÂT ben Tha'laba, nom propre d'en-Nedjdjär, IV, p. 113.
- Tell-Mauzin, ville de Mésopotamie, V, p. 199.
- TÉMIM (Tribu de), TÉMIMILES, II, p. 157; III, p. 164, 206; V, p. 113, 174. — Voir Tamim.
- Témim ed-Dâri, compagnon du prophète, auteur de traditions

- relatives à l'Antéchrist, II, p. 169, 174. — Il épouse la sœur d'Abou-Bekr, V, p. 79.
- TEMPLE de Jérusalem, sa construction, II, p. 139. — Sa destruction prédite par Daniel, III, p. 118.
- TERKHÂN le Turc, V, p. 204; VI, p. 16, 39. Roi de la Sogdiane, VI, p. 35.
- TERRE (Forme de la), opinion des anciens, II, p. 37; sa mesure, II, p. 40.
- THABIR, montagne près de la Mecque, IV, p. 136.
- THABIT ben Agram, V, p. 168.
- Thabit, fils d'Ismaël, III, p. 62.
- Thâbit ben el-Moundhir, père du poète Ḥassân ben Thâbit, IV, p. 105.
- Thâbit ben Zéid (Qais) ben Chemmas, V, p. 16.
- Thahlân, tribu arabe, IV, p. 113.
- eth-Tha'Labiyya, station sur la route de la Mecque, IV, p. 85.
- Tha'Labiyya, secte khåridjite, V, p. 142.
- THALES de Milet, son opinion sur l'ame, II, p. 119; sur la fin du monde, II, p. 130. — Il admet que l'eau est le principe des etres, I, p. 126. — Son opinion réfutée, I, p. 141.
- THAMANIN (Bourgade de) dans le Kurdistan, III, p. 25.
- Thamoup, ancien peuple disparu, 111, p. 30, 38 et suiv., 138; V, p. 42, 136, 238. (Le petit homme rouge de), IV, p. 172.
- THAQIE, fils de Modar, IV, p. 116.

   (Tribu de), IV, p. 115, 145, 218; V, p. 23, 107; VI, p. 2, 28, 95.
- THARÂ, le sol sur lequel repose le monde, II, p. 47.
- THAUBAN, esclave du prophète, II, p. 156, 158; V, p. 23, 25.
- Thaur, montagne près de la Mecque, IV, p. 160.

- THAUR Athal, caverne en aval de la Mecque, IV, p. 159.
- eth-Thauri. Voir Sofyan.
- Thomam, fils d'el-'Abbas, V, p. 8.
- Thomama ben Achras, docteur mo'tazélite, V, p. 151.
- THOMÂMA ben Mâlik, vers cités, V, p. 173.
- Thomas, apôtre, III, p. 5
- Thoreyya, nom de la femme de Soheil, V, p. 89.
- Thoweïba, nourrice du prophète, V, p. 9.
- Tibère, empereur romain, III, p. 212.
- TIBÉRIADE, ville de Palestine, IV, p. 48, 67. (Lac de), II, p. 170; IV, p. 53.
- Tiber, 1V, p. 49. 50, 57, 58, 60, 74, 75, 89, 91. (Montagnes du), 1V, p. 55; VI, p. 106. (Montagne du poison au), merveille du monde, IV, p. 87. Colonie militaire des Ḥimyarites, III, p. 179.
- Tibétains, IV, p. 59, 99. (Livre des), IV, p. 19.
- Tiflis, capitale de la Géorgie, IV, p. 72; VI, p. 118. (Fleuve de), IV, p. 55.
- Tigre (Le), III, p. 109, 155, 202; IV, p. 53, 70, 71; V, p. 186; VI, p. 36, 65. (Le) borgne, IV, p. 70. Fleuve du paradis, II, p. 42.
- Tihama, région de l'Arabie, IV, p. 47, 66.
- Tinnts, ville d'Égypte, IV, p. 48. — (Île de), IV, p. 55.
- TIRMIDH, ville de Perse, 1V, p. 75; Vl, p. 35. — Sa destruction future, IV, p. 98.
- Titus, fils de Vespasien, III, p. 159, 212. Il détruit le temple de Jérusalem, IV, p. 82, 121.
- Tiz, place frontière du Mekrân, IV, p. 87.

To'AIMA ben 'Adt, IV, p. 188.

TOBBA' (Les), rois du Yémen, III, p. 179.

Tobba' le Grand, III, p. 179.

Tobba' le Moyen, III, p. 180.

Tobba' ben Ḥassan, dit le Petit, III, p. 181, 182.

Tobba', fils de Malki-Karib, III, p. 48.

TOBBA' (Abou-Karib) invente le voile de la Ka'ba, IV, p. 78.

TOKHĀRISTAN, région de la Perse, III, p. 151, 169; IV, p. 51, 75, 92; V, p. 206; VI, p. 4.

Toleds, ville d'Espagne, VI, p. 41.

Toleïha ben Khoweïlid el-Asadt, faux prophète, V, p. 107, 167 et suiv., 181, 190.

Tombeaux du prophète et de Fâțima à Médine, II, p. 159.

Togouz - Oghouz, branche des Turcs, IV, p. 19, 50, 60, 61.

Tora, IV, p. 33, 34. — Voir Pentateuque.

Tormoukh, général de brigade, chez les Byzantins, IV, p. 64.

TORTUES (Côtes des), IV, p. 65.

Tood, fils d'Afrèdhoun, III, p. 150.

Tourba (Expédition de), IV, p. 211.

Toos, ville du Khorasan, IV, p. 49, 94; V, p. 203; VI, p. 101, 105, 109, 111.

Tousagin, III, p. 95, note 1.

Touster, ville de Susiane, III, p. 161; IV, p. 94; V, p. 185, 187, 188; VI, p. 37. — Signification de ce nom, IV, p. 94. — Voir Chouster.

Transoxiane, IV, p. 60, 75, 99; VI, p. 4, 5, 16, 35, 39, 74, 75, 82, 96, 105, 122.

TREMBLEMENT de terre, son explication, II, p. 34, 35.

Tribus (Les douze), II, p. 68. — (Porte des douze) à la mosquée d'Omar, à Jérusalem, IV, p. 82.

Tripoli de Barbarie, V, p. 207.

TROMBE, son explication, II, p. 34.
TROMPETTE du Jugement dernier,
I, p. 195.

TRÔNE (Roi du), son pays, IV, p. 63.

Tumulus des Turcs, IV, p. 20.

Turcs, III, p. 28, 150, 172; IV, p. 50, 56, 57, 59 et suiv., 75, 90, 91, 99; V, p. 204; VI, p. 16, 39, 43, 58, 110, 112, 121. — (Noms de Dieu chez les), I, p. 57. — Ils sont dualistes, I, p. 133. — Kharloqs, IV, p. 75. — Ghouzz, IV, p. 80. — (Lois des), IV, p. 19. — (Cruautés des), IV, p. 93. — (Territoire des), IV, p. 88. — Ceux qui parattront aux derniers jours, II, p. 147, 154; pris pour Gog et Magog, II, p. 179.

TURKESTAN, IV, p. 95.

Tyr, ville de Phénicie, IV, p. 48, 92.

URIE, officier de David, III, p. 104.

VAN (Lac de), IV, p. 53.

Vent qui saisira les âmes des croyants, II, p. 180.

VENUS (La planète), III, p. 16, 17.

VERTE (Mer), IV, p. 47, 69.

VIEILLE (Le fils de la), Élisée, III, p. 103.

Voiles de la Kaba, IV, p. 78.

WABAR, fils d'Amim, III, p. 31, 33. — (Pays de), III, p. 32; IV, p. 91.

Wachila, prétendue mère d'Abou-Moslim, VI, p. 92.

WADD, divinité des Arabes palens, IV, p. 23.

el-Wappāņ, surnom de Djadhima el-Abrach, III, p. 198.

WADDAN, localité du Hedjaz, IV, p. 171.

Wânt 'L-Qorà, canton de l'Arabie, III, p. 38; IV, p. 66, 207, 211, 212; V, p. 115; VI, p. 14.

Wâdî 'R-RAML el-Ḥimâr, III, p. 179.

Wadt 's-Siba', vallée d'Arabie, V, p. 220.

Wâdî 'L-YÂQOÛT, III, p. 179.

Wadi'a ben 'Amr, III, p. 197.

Wadt'a ben Thâbit, un des hypocrites de Médine, IV, p. 169.

WARB, fils d'Abd-Manaf, père d'Âmina, IV, p. 109; V, p. 7.

WAHB, fils d'Abou-Sélâm, traditionniste, cité, I, p. 169.

WAHB ben Monabbib, traditionniste, I, p. 139; II, p. 1, 6, 11, 12, 23, 24, 30, 55, 141, 182; III, p. 1, 2, 7, 12, 18, 22, 25, 34, 38, 39, 43, 53, 55, 63, 74, 75, 77, 82, 94, 99, 100, 105, 106, 117, 119, 120, 137, 140, 141, 184; IV, p. 77, 82. — Son livre cité, I, p. 147, 193; II, p. 39. — Son opinion sur l'arcen-ciel, II, p. 34. — Il rapporte une légende sur l'ange de la nuit, II, p. 37. - Son opinion sur le taureau et le poisson qui soutiennent la terre, II, p. 46. — Il rapporte une réponse de Jésus au sujet des mondes inférieurs, II, p. 47. — Son opinion sur Adam, II, p. 90; sur le temps écoulé depuis Adam, II, p. 138.

WAHBA, esclave du prophète, V, p. 23, 26.

Wahban es-Solami, V, p. 37.

WARCHI, esclave de Djobéir ben Mout'im ben 'Adt, IV, p. 188 et suivantes.

Wancer, esclave de Harb ben Mazh'oùn, tue Hamza à la bataille d'Ohod, V, p. 100, 172.

WAHRIZ, général perse, III, p. 172, 192 et suivantes.

Wall ben Sehm, grand-père d''Amr ben el-'Âç, V, p. 110. WAKHAN, région du Pamir, 1V, p. 55, 58, 59, 73, 75, 91.

WAKHKHÂB, nom de l'Oxus supérieur, IV, p. 55.

Wakt' ben el-Djerrah, traditionniste, I, p. 136, 182.

Wakt' ben Hors, traditionniste, I, p. 137.

Walad, peuple du Volga, IV, p. 62, 63.

Walt'a, fils de Marthad, roi du Yémen, III, p. 183.

el-Walid ben el-Moghira el-Makhzoùmi, IV, p. 138.

Wâlid ben Moslim, traditionniste, II, p. 150.

el-Walid ben Moç'ab Abou-Morra, pharaon de Moïse, III, p. 83.

el-Walto ben 'Otba, IV, p. 138, 177, 178.

WAQIÇA, station sur la route de la Mecque, IV, p. 85.

WAQID, fils d''Abdallah ben 'Omar, IV, p. 137, 172 et suiv.; V, p. 91.

el-Wâqidt, historien, cité; l, p. 160; II, p. 141; III, p. 58, 64; IV, p. 120, 128 et suiv., 136, 144, 149, 151, 153, 155, 160, 164; V, p. 18, 35, 61, 62, 64, 70, 74, 75, 82 et suiv., 95, 98, 99, 100, 102, 114, 117, 119, 120, 165, 179, 199; VI, p. 59.

Wâqipiyya, secte chi'îte, V, p. 130, 134.

WARAGA ben Naufal, chrétien de la Mecque, cousin de Khadidja, IV, p. 133, 134, 163; V, p. 36, 127.

el-WARD, cheval du prophète, V, p. 27.

Wariqan, montagne du Tihâma, I, p. 185.

Wisim, montagne de l'Inde où tomba Adam, II, p. 76.

Wâsir, ville de Mésopotamie, IV,
p. 48, 70, 72; VI, p. 68, 106, 109.
Fondée par el-Ḥadjdjâdj, IV,
p. 96.

- WATHILA, fils de Himyar, IV, p. 111. 115.
- el-WāтніQ-віллан (Hāroùn), khalife abbasside, VI, p. 117, 121.
- el-Watin, une des forteresses de Khalbar, IV, p. 210.
- West' ben Hassan, VI, p. 43.
- el-Wélid, fils d''Abd-el-Mélik ben Merwân et son successeur, IV, p. 81, 88; V, p. 109, 145; VI, p. 38, 39, 41, 42, 58, 90. — Il construit la mosquée de Damas, IV, p. 84.
- el-Wélid ben Mo'awiya, neveu du précédent, VI, p. 71. — Agent de Merwan à Damas, VI, p. 66.
- el-Wélid [III], khalife oméyyade, VI, p. 54.
- el-Wřilto ben 'Oqba ben Abi-Mo'aït, surnommé el-Fásiq, frère utérin d''Othmân, V, p. 129, 131, 208, 209, 216, 239. — Vers cités, V, p. 214.
- el-Wélto ben 'Otba ben Abi-Sofyån, gouverneur de Médine, VI, p. 9.
- el-Welto, fils d'Othman, V, p. 83.
- el-Wéllo ben Tarif ech-Châri, rebelle khâridjite, VI, p. 100.
- el-Wélito, fils de Yézid ben 'Abdel-Mélik, khalife oméyyade, VI, p. 52, 55.
- Wikend, près de Bokhara, IV, p. 88.
- Wisgerd, localité du haut Oxus, IV, p. 87.
- YABRIN, III, p. 30.
- YACHDJOB, père de Saba, IV, p. 110.
- Ya'rour, ane de Mahomet, V, p. 27.
- YA'FOOR, fondateur d'une secte chi'îte, V, p. 141.
- YA'FOURIYYA, secte chi'îte, V, p. 130, 141.

- YAGHOÙTH, divinité des Arabes païens, IV, p. 23.
- YAHMOOM, cheval de No'mân, fils de Moundhir, III, p. 173.
- YAHYA (Jean), III, p. 4.
- YAHYA, frère d'Idris, prétendant alide, VI, p. 98.
- YAHYA le grammairien, évêque jacobite d'Égypte, rapporte une opinion de Platon sur l'âme, II, p. 120.
- YAUYA ben Abi-Kethfr, traditionniste, III, p. 104.
- YAHYA ben Aktham, VI, p. 119.
- YAHYA, fils d''Ali, V, p. 76.
- Yaṇya ben Dja'far ben Chemmâm ben el-'Abbâs, VI, p. 66.
- YAUYA, fils de Khálid ben Barmek, VI, p. 99, 102, 103.
- YAHYA ben Mo'adh er-Razt, docteur mourdjite, V, p. 153.
- Yahya ben el-Moghtra, fils de Zéïneb, V, p. 22.
- YAHYA ben Sa'id el-Qattan, traditionniste, II, p. 152.
- YAHYA ben Yézid, l'Alide, V, p. 154.
- YAHYA ben Zéid, fils de l'Alide, fondateur de la secte des Zéidiyya, VI, p. 51, 53, 54, 63, 72.
- YAKHLED (?), femme de Cham, III, p. 28.
- YAKSOOM, fils d'Abraha, III, p. 100, 192.
- Ya'Là ben 'Aţâ, traditionniste, I, p. 137.
- Ya'Là ben Monya (Oméyya), compagnon du prophète, V, p. 114, 217, 218.
- YAM, nom d'un fils de Noé, III, p. 19, 28.
- YAMÂMA, la devineresse, III, p. 31.
- YAMÂN ben Rabâb, fondateur d'une secte chi'îte, V, p. 139.
- Ya'oûq, divinité des Arabes païens, IV, p. 23.

- YA'QOOB ben Leith eç-Çaffar, VI, p. 121, 122.
- YA'QO'B ben Yousouf es-Sidjzt, traditionniste, II, p. 154, 156.
- YAQTÎN ben Moûsà, agent comptable d'el-Mançoûr, VI, p. 78.
- YAQTOR, frère de Qaḥtân, IV, p. 100.
- YARED, III, p. 12.
- YARMOOK (Bataille du), V, p. 111, 192, 193.
- YA'ROB, fils de Qaḥtân, III, p. 177; IV, p. 100.
- el-Yas, fils de Modar, IV, p. 102.
- YASÂR, esclave du prophète, V, p. 23, 26.
- Yâ-sin, chapitre du Qoran, II, p. 100; V, p. 107, note 4.
- 'Yasır, père d''Ammar, V, p. 102.
- YASIR YOUN'IM, roi du Yémen. Voir Nâchir en-Ni'am.
- YATHRIB, ancien nom de Médine, III, p. 180, 181, 197, 212; IV, p. 48, 78, 96, 113, 114, 121, 122, 175, 176.
- YAXARTES, IV, p. 56.
- Ү́ммм, province de l'Arabie centrale, IV, p. 48; V, p. 76, 111, 162, 163, 173, 174, 176; VI, p. 27.
- YEMAN ben Ziyâd, docteur anthropomorphiste, V, p. 148.
- YÉMÂNIYYA, secte anthropomorphiste, V, p. 147, 148.
- YÉMEN, région de l'Arabie, III, p. 111, 135, 149, 153, 177 et suiv., 193, 195, 210; 1V, p. 47, 51, 52, 59, 66, 78, 92, 102, 104, 119, 224; V, 40, 89, 98, 102, 104, 217, 226; VI, p. 18, 95, 107, 118. Conquis par les Grecs et les Abyssins, puis par Wahriz, III, p. 172. (Habitants du), III, p. 48. (Histoire du), (Histoire des rois du), livre cité, III, p. 43, 84, 207. (Prophètes du), III, p. 7. (Mer du), IV, p. 51. (Arabes du),

- IV, p. 100; établis dans le Khorasan, VI, p. 92. Sa destruction par les sauterelles, IV, p. 98.
- YÉMÉNITES, III, p. 33, 62. Ils attaquent les Perses, III, p. 172. Ils se croient les Arabes primitifs, IV, p. 100. (Généalogistes), IV, p. 110 et suivantes.
- YÉTHRO, beau-père de la fille de Cho'aïb, III, p. 87.
- YEZD (Femme de) épousée par Jésus à la fin des temps, II, p. 168.
- YEZDEGIRD 1er, roi de Perse, IV, p. 95.
- YEZDEGIRD [II] le Pécheur, fils de Behrâm, III, p. 166, 169.
- YEZDEGIRD III, fils de Chahriyar, II, p. 140; III, p. 176; V, p. 179, 181, 182, 184, 186, 191, 203, 205, 222; VI, p. 39. — Sa mort, V, p. 204 et suivantes.
- Yezid ben Abi-Solyan, V, p. 194.
- Yézib I<sup>1</sup>, fils de Mo'âwiya, II, p. 159; IV, p. 79; V, p. 88, 122; VI, p. 6, 7, 8, 9, 11, 12 et suiv., 18, 19. Sa mort, VI, p. 16. Son tombeau, VI, p. 72.
- Yézid II, fils d''Abd-el-Mélik ben Merwân, VI, p. 49.
- Yezib ben Abi-Kabcha es-Saksakati, successeur d'el-Ḥadjdjādj, VI, p. 41, 42.
- Yezlo ben Hatim, VI, p. 87.
- Yézid, fils de Khâlid ben 'Abdallah el-Qasri, VI, p. 55.
- Yézio ben el-Mofarrigh, poète, vers cité, VI, 22, 23.
- Yézid ben el-Mohallab, VI, p. 38, 42, 43, 44, 47, 48, 49.
- YÉZID en-Naqiç, fils d'el-Wélid, VI, p. 42, 54.
- Yézio ben 'Omar ben Ḥobeïra, VI, p. 56.
- Yézid ben Roûmân, traditionniste, IV, p. 101.

- Youhabir, fils de Mâlik, IV, p. 112.
- Youkhābadh, mère de Moïse, III, p. 83, 86.
- Younous ben 'Abdallah el-A'la ech-Chafé'i, traditionniste, II, p. 162.
- Younous ben 'Açim el-'Idjli, VI, p. 62.
- Yoûsour el-Baram se révolte contre el-Mehdt, VI, p. 95.
- Yousour ben 'Omar ben Hoberra, VI, p. 50, 51, 53, 55, 65.
- el-Yust, fraction des Aus, IV, p. 114.
- Zân, roi de Perse, le même que Zaww, fils de Tahmâsp, 1V, p. 94.
- ZâB, rivière du Kurdistan, VI, p. 22, 68, 70. Les deux Zâbs, IV, p. 54, 94.
- ZABBA (La reine), 111, p. 161, 200, 201. Proverbe cité, IV, p. 66.
- Zâbolistan, région de Ghazna, VI, p. 101.
- ZABULON, III, p. 5.
- ZACHARIB, III, p. 4, 6, 85; IV, p. 33. (Livre de), cité, II, p. 179.
- ZACHARIE, fils d'Azen, III, p. 118, 120 et suivantes.
- ZADODYĖ, conjurė kharidjite, V, p. 236, note 1. Voir Daoud.
- ZAGHAL, peuplade nègré, IV, p. 65, 69.
- ZAGHAWA, peuplade nègre, III, p. 29; IV, p. 65, 69.
- Zalikhā, femme de Putiphar, III, p. 70, 71, 74, 153.
- Zanadiqa, nom donné aux athées, IV, p. 2.
- Zhouch, nom donné par les anciens à Adam, II, p. 87.
- ZAR (Zaw), fils de Tahmasp, III, p. 152.

- ZARENDJ, ancienne capitale du Sidjistan, III, p. 95; IV, p. 48, 75, 87; VI, p. 44. — (Fleuve de), IV, p. 74. — Livre de ses légendes, cité, II, p. 139.
- ZARMIHR, fils de Soukhrå, combat les Mazdékites, III, p. 171.
- Zarq, village près de Merw où fut tué Yezdegird III, III, p. 176; V, p. 205.
- ez-Zarqā, localité de la Syrie centrale, V, p. 81.
- ez-Zaură, surnom de Baghdad, IV, p. 96, 98.
- Zéīd, nom propre de Qoçayy, IV, p. 103.
- Zéïo, fils d''Abd-er-Rahman ben 'Auf, V, p. 89.
- Zeïd, fils du poète 'Adt ben Zeïd, 111, p. 207, 208.
- Zéïn, fils d''Alt Zéïn-el-'Âbidin, VI, p. 51, 52, 53, 72.
- Zéïd ben 'Amr, père de Sa'id, V, p. 88.
- ZÉID ben 'Amr ben Nofaïl, poète anté-islamique, cité, 1, p. 56, 68; V, p. 127.
- Zéro ben Arqam, traditionniste, III, p. 14.
- ZÉID ben Aslam, traditionniste, II, p. 94.
- Zéïn ben ed-Dathinna, IV, p. 195, 196, 207.
- Zéïo ben Ḥāritha, affranchi du prophète, père d'Osama, 1V, p. 136, 145, 168, 186, 207, 214; V, p. 14, 17, 20, 23, 24, 74, 75, 87, 162.
- Zéïd, fils d'el-Hasan, V, p. 77.
- ZÉID ben Kehlân, IV, p. 111.
- Zžīd ben Khâridja, l'Auxiliaire, V, p. 80.
- Zéro ben el-Khaţţâb, V, p. 72.
- Zžīd el-Khéil, poète contemporain de Mahomet, vers cités, Ill, p. 208.
- Zéïd ben Maslama ben 'Abd-el-

- Mélik, général de Yézîd III, VI, p. 49.
- Zéro ben Mohammed, premier nom de Zérd ben Haritha, V, p. 24.
- Zéïo ben 'Omar, fils du khalife et petit-fils d''Alt, V, p. 78, 93, 94.
- ZÉID ben Sehl, nom d'Abou-Talha, V, p. 121.
- Zéid ben Tábout, juif de Médine, IV, p. 169.
- Zéld ben Thábit, V, p. 120, 216; VI, p. 27.
- ZÉIDIYYA, ZÉIDITES, secte chi'îte, V, p. 130, 139, 140.
- ZÉÏN-EL-'ÂBIDIN, surnom d''Alt le cadet, fils d'el-Hoseïn, V, p. 77. — Voir 'Ali, fils d'el-Hoseïn.
- ZÉINEB, fille du prophète, IV, p. 130, 168; V, p. 17 et suivantes.
- ZÉÏNEB l'ainée, fille d''Alt, V, p. 22, 76, 78.
- ZÉINEB bint Abi-Salama, fille de Omm-Salama, V, p. 15.
- ZÉINEB bint Djahch, épouse du prophète, IV, p. 206; V, p. 10, 11, 13.
- ZÉINEB, fille de Khozéïma, surnommée la Mère des pauvres, épouse du prophète, IV, p. 194.
- ZEMZEM (Puits de), III, p. 63; IV, p. 79, 121, 150. Ainsi nommé d'après les patenôtres des Mazdéens, IV, p. 78. Creusé par 'Abd-el-Mottalib, IV, p. 100.
- ZENDJS, III, p. 29; IV, p. 59, 65, 91; VI, p. 121, 122. (Noms de Dieu chez les), I, p. 57. (Mer des), IV, p. 53. (Folie des), IV, p. 93. (Révolte des) à Baçra, VI, p. 37.
- ZERREH (Lac), IV, p. 56. Son origine, II, p. 138.
- ZHAFAR, ville du Ḥaḍramaut, IV, p. 57. Ses inscriptions, III, p. 181.

- ezh-Zharib, cheval du prophète, V, p. 27.
- ZHAWAHIR, fraction des Qoréichites, IV, p. 103.
- ez-Zibriqân, fils de Bedr, V, p. 111, 174.
- Zikrôyż ben Mihrôyè, chef des Qarmates, VI, p. 123.
- ZINDIQS, VI, p. 96, 98. Athées, IV, p. 2. — Leur interprétation allégorique du déluge, III, p. 24.
- Ziyan ben 'Abdallah el-Bekka'i, traditionniste, V, p. 104.
- Ziyan ben 'Abdallah, le Sofyanide, sa révolte à Alep, II, p. 158, 159; VI, p. 73.
- Ziyân ben Abîhi, frère légitimé du khalife Mo'âwiya I\*\*, VI, p. 2. —
  Il rebâtit en briques cuites la mosquée de Baçra, IV, p. 84. —
  Sa famille, VI, p. 95.
- Zivad ben Abi-Sofyan, le même que le précédent, V, p. 23, 237.
- Ziyân ben Çâliḥ, lieutenantd'Abou-Moslim, VI, p. 74, 75.
- ZIYÂD ben Lébid, collecteur de l'impôt dans le Hadramaut, V, p. 165, 166.
- Ziyâd ben 'Obeid, nom reel de Ziyâd ben Abihi, V, p. 23, 186.
- Ziyan ben es-Sakan, IV, p. 189.
- ZIYADIYYA, secte mourdjite, V, p. 152, 153.
- ZOBÂLA, forteresse sur la route de la Mecque, IV, p. 85; VI, p. 10.
- ez-Zobéir, fils d''Abd-el-Mottalib, V, p. 7, 8.
- ez-Zobeïr ben el-'Awwâm, IV, p. 137, 162; V, p. 9, 15, 67, 80, 81, 85, 129, 161, 198, 199, 212, 214 et suiv., 231; VI, p. 14.
- Zoghar (Source de), en Palestine, II, p. 170. — (Lac de), mer Morte, IV, p. 53.
- Zohra, nom du grand-père ou de

la grand'mère de Wahb, père d'Âmina, V, p. 7.

Zohra ben Hawiyya, V, p. 183.

ZOHRA, fils de Kilab, III, p. 169; IV, p. 103.

ez-Zohri, traditionniste, I, p. 137; II, p. 26, 149, 150, 177; III, p. 125; IV, p. 81, 132, 134, 135; V, p. 3, 4, 36, 63.

Zor'a ben Chérik, meurtrier d'el-Hoséin, VI, p. 12.

ZORÂRA, fils d'Auft, traditionniste, I, p. 164. ZOROASTRE, III, p. 8, 154, 157; IV, p. 25. — Sermon mentionné, II, p. 142.

ZOROASTRIBNS, IV, p. 25.

Zongân, auteur du Liere des Discours, rapporte une opinion d'Aristote, I, p. 129. — Il dit que les Harrâniens professent les mêmes doctrines que les Manichéens, I, p. 132. — Il attribue aux Çâbiens les mêmes croyances, I, p. 135.

## TABLE DES CHAPITRES

CHAPITRE XXI. - Récit abrégé de la domination des Oméyyades

Pages

1

57

| jusqu'à la fin de leur règne, ainsi que des troubles causés pa<br>Ibn-ez-Zobéïr et el-Mokhtâr ben Abi-'Obéïd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Règne de Mo'awiya, fils d'Abou-Sofyan, p. 1. — Histoire d Ziyâd ben Abthi, p. 2. — Mort d'el-Moghtra ben Cho'ba, p. 3. — Mort d'Amr ben el-Âç, p. 3. — Mort d'el-Hasan, fils d'All, p. 6. — Prestation de serment en Laveur de Yézid, fils de Mo'awiya p. 7. — Serment prêté à Yézid, fils de Mo'awiya (sur lui la malé diction!), p. 9. — Mort heroïque d'About-'Abdallah el-Hoséin, fil d'All, p. 10. — Histoire d'Abdallah ben ez-Zobéir ben el-'Awwâm p. 14. — Mention du combat de la Harra, p. 14. — Mort de Yézid fils de Mo'awiya, p. 16. — Règne de Mo'awiya [H], fils de Yezid p. 17. — Révolte d'Ibn-cz-Zobéir, p. 18. — Mention de Merwân ben el-Hakam et de sa reconnaissance par les Syriens, p. 19. — Récit de la mort de Merwân ben el-Hakam, p. 20. — Recit de c qui eut lieu entre el-Mokhtar et Ibn-cz-Zobéir, p. 21. — Mort d'Ibn ez-Zobéir, p. 26. — Règne d'Abd-el-Mélik ben Merwân p. 27. — Histoire d'el-Hadjdjâdj ben Yoùsouf, p. 28. — Signale ment d'el-Hadjdjâdj, sa généalogie, sa carrière, p. 29. — El-Hadjdjâdj se rend en 'Irâq; son histoire jusquà sa mort, p. 30. — Aventures d''Abd-er-Raḥman Ibn-el-Ach'ath, p. 36. — Rèvolt des Zendjs à Baçra, p. 57. — Exécution de Sa'td ben Djobéir p. 39. — Mort d'el Hadjdjâdj, p. 40. — Règne de Soléimán, fil d''Abd-el-Mélik ben Merwân, p. 42. — Conquête de Djourdjâ et du Tabaristan, p. 43. — Incursion d'été de Maslama ben 'Abd el-Mélik, p. 45. — Règne d''Omar ben 'Abd-el-Aziz, p. 46. — Règne de Yézid, fils d''Abd-el-Mélik, p. 50. — Mort de Zéid, fils d''Abd-el-Mélik, p. 50. — Mort de Zéid, fils d''Abd-el-Mélik, p. 51. — Règne d'el-Wéld, fils de Yézid ben 'Abd el-Mélik, p. 52. — Mort de Yaḥyà, fils de Zéid ben 'Alt ben el Hoséin (que le salut soit sur eux!), p. 53. — Règne d'Ibrahtm, fil d'el-Wéltd ben 'Abd-el-Mélik, p. 54. — Règne d'Ibrahtm, fil |
| d'el-Weltd, et d''Abd-el-'Aziz, fils d'el-Ḥadjdjādj ben 'Abd-el<br>Melik, p. 55. — Règne de Merwan, fils de Moḥammed ben Mer<br>wan ben el-Hakam, p. 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Commencement du pouvoir des Abbassides, p. 57. — Commencement de la révolte d'Abou-Moslim, p. 63. — Début du khalifat

des Abbassides, p. 69. - Révolte du Sofvânide contre Abou 'l-'Abbas, p. 73. — Révolte d''Abdallah ben 'Alt contre Abou-Dja'far [el-Mançoùr], p. 76. — Assassinat d'Abou-Moslim, p. 79. - Révolte de Sinfâd le Mazdéen, p. 82. - Mort d'Abou-Daoud Khâlid ben Ibrahim, p. 82. - Revolte des Rawendites, p. 83. -Révolte de Mohammed et Ibrahim, descendants d'el-Hosein ben 'Ali, contre le khalise el-Mançoùr, p. 84. — Révolte de son frère Ibrahim ben 'Abdallah a Baçra, p. 85. — Révolte d'Ostad Sis dans le Khorasan, p. 86. — Mort d'Omar ben Hafç Ibn Abi-Çofra en Afrique, p. 87. - Les khalifes Abbassides, p. 88. - Abou-Dia'far el Mançour, p. 90. - Histoire d'Abou-Moslim, le missionnaire, p. 92. - El-Mehdt, p. 94. - El-Hadi, p. 97. - Haroun er-Rachid, p. 99. - Histoire des Barmékides, p. 102. - Mohammed el-Amin, p. 105. - 'Abdallah el-Ma'moun, p. 109. - Abou-Ishaq el-Mo'taçim-billâh, p. 112. - Histoire de Bâbek le Khorremite. p. 112. - Hároun el-Wáthiq-billáh, p. 117. - El-Motawakkil-'ala'llâh, p. 117. — El-Montaçir, p. 120. — [El-Mosta'ın-billâh], p. 120. — El-Mo'tazz, p. 121. — El-Mohtadt, p. 121. — El-Mo'tamid, p. 121. — El-Mo'tadid, p. 123. — El-Moktafi, p. 123. — El-Moqtadir, p. 124. - El-Qahir, p. 124. - Er-Radt, p. 124. - El-Mottagt, p. 124. — El-Mostakii, p. 124. — El-Moti', p. 125.

هذا آخركتاب البد والتأريخ والحمد لله وصلواته على سيّدنا محمّد النبيّ وآله وسلّم ، كتبه العبد الضعيف الفقير الراجى رحمة ربّه اللطيف خليل بن الحسين الكرديّ الولاشجرضي غفر الله له ولجميع المسلمين في شهور سنة ثلث وستّين وستّمأية والحمد لله وحده والصلوة على محمّد وآله ، ،

، ،

الكتاب . Ms.

طبع في مدينة شالَوْن على نهر سَوْن بمطبع برطرند

فقتلهم وسباهم وقصد الكوفة فأنهض اليه السلطان جيشًا فمارسهم خمسة أشهر ثمّ ظفروا به فحملوه الى بغداد على طريق الشهرة والنكال وحُبس فمات فى الحبس ثم أخرج فصلب فسرقه القرامطة عن خشبته ،'،

وبويع المكتفى بالله على بن احمد ولى خمس سنين وسبعة اشهر وأيَّامًا وتُـوقَى سنـة أربع وتسمين ومأيتين وكنيتـه ابو محمَّد ، وبويع المقتدر بالله ' أبو الفضل جعفر ولم يلي الخلافة أصغر منه وفى أيَّامه فسدَتْ أمورُ الخلافة وكانت أيَّامه خمسًا وعشرين سنة ، وبويع القاهر بالله وشملت عيناه وكانت ولايته عامًا واحدًا وستّة أشهر، وبويع الراضي " محمّد بن جعفر المقتدر [وكانت] ولايتــه سبع سنين، وبويع المتَّقي بالله ابرهيم بن جعفر المقتدر " وكان صالحًا ، وبويع المستكفى خلع وسُملت عيناه ، وبويع المطيع لله لثهان بقين من جمادى الآخر سنة أدبع وثلاثين وخلع نفسه يوم الأربعاً. الثالث عشر من ذى القعدة فالجّ ونزع نفسه غير مكره ،'،

<sup>1</sup> Addition moderne.

<sup>1</sup> Id.

<sup>•</sup> Ms. ajoute : بن

الزنج بالبصرة وخرجت فزارة وقيس وطيَّ على الحاجَّ فانتهبوهم وسبَوْا حرمهم واستاقوا إبلهم وقتلوا منهم خلقًا كثيرًا ولم يُفلتُ أحدُ إلَّا بقطع أو جراحة وخرج علويٌّ بإذربيجان وتسمَّى الرافع باللَّه وتغلُّب عليها وجمع الأكراد واستغواهم وخرج أحمد بن طولون بمصر واستعصى على السلطان وعاث رافع بن اعيَن في أقاصي خراسان وأفسد وصار عبد الله بن الواثق الى يعقوب بن الليث يستمينه على المعتمد فذلك الذي أطمعه في قصد بغداذ وُكُوتِ نصرُ بنِ أحمد بن أسد شاهان خذاى بولاية ما وراءَ النهر ولكلّ واحد ممّن ذكرنا قصّةٌ وخبرٌ وأخذ المعمّد البيعة لابنــه جعفر بن أحمد وسمّاه المفوَّض إلى الله وجعل وليّ المهد بعده أخاه أما أحمد الموفّق مالله فلا توفّي الموفّق خلع المعتمد ابنه المفوّض الى الله وأثبت العهد لأبي العبّاس بن الموفّق وسمّاه المعتضد بالله وتُوفّى المعتمد سنة تسع وسبعين ومأيتين ،'،

وبويع المعتضد بالله [٥٠ 223 ه] في هذه السنة ومات [سنة] ست وثمانين ومأيتين فكانت ولايته ستّ سنين وستّة أشهر وعشرين يومًا وفي أيّامه خرج زكرويـه أ بن مهرويـه في كلب على الحاجّ .ذكراه . Ms.

ومأيتين وقُتل سنة ستّ وكانت ولايته احدَ عشر شهرًا من أيّامه الى أن تُوفّى المعتزّ باللّه وظهر البرقعيُّ بالبصرة وجمع الزنج الذين كانوا يَكْنِسون السِباخ وقوى أَمرُه ،'،

وبويع المعتمد على اللَّه وهو أحمد بن جعفر المتوكَّل أ سنــة ستَّ وستّين ومأيتين وبايعه تمّن أبوه خليفةُ بنو الواثق وبنو المعتزّ وبنو المتوكّل وبنو المنتصر وبنو المستعين وبنو المعتمد وتُوفّى سنة تسم وسبمين ومأيتين وكانت ولايته ثلاثًا وعشرين سنة وفي أيَّامه قوى أمر الزنج \* بالبصرة وغلب الحسن بن زيــد على الريّ وجُرجان وطبرستـان وخرج يعقوب بن الليث بسجستــان وغلب أحمد بن عبد الله الخجستانيُّ " على خراسان وخرج سرحبُ الجمال فی اخوتـه منصور ونعان فغلبوا مروَ وسَرَخْسَ وخرج علویّــان بالمدينة اسم أحدهما محمّد واسم الآخر حسن وقتـــــلا من أهل المدينة مقتلةً عظيمةً وطالبوهم بعشرة آلاف دينار ومات نسوانها وولدانها وضُمفا هما جوءًا ولم يُصلُّ في مسجد رسول الله صلعم جُمَعَات ووثب الأعراب على كسوة البيت فنهبوها وصاروا الى

السحستاني Ms. ajoute : بن Ms. ه. السحستاني

<sup>·</sup> الناجم . Ms

وعشرة أشهر وأيّامًا وعمره أدبعين سنة ويقال أنّ ابنه المنتصر دسّ لقتله فعاش بعده ستّة أشهر وروى دِعبل بن علىّ الخزاعىّ عن الحسن ليلة قُتل فيها المتوكّل وبُويع المنتصر قائلًا يقول [بسيط]

خليفةٌ مات لم يأسَفُ له أحدٌ وقام آخَرُ لم يفرخ بــه أحدُ فمر ذاك ومر الشؤمُ يتبعه وقام هذا فقام النحسُ والنّكدُ

[Fo 223 ro] ولمّا بويع المنتصر خلع المعتزَّ والمؤيّد ومات بعد ستّة أشهر وكان بن أربع وعشرين سنة أثم بويع] أحمد بن محمّد بن المعتصم فحبس المتعزَّ والمؤيّد وأطلق الحسن بن الأفشين واخوته ومواليه من الحبس وخلع عليهم وعقد لمحمّد بن طاهر بن عبد اللّه على خراسان فشفب الموالى والشاكريّة وكسروا باب السجن وانزلوا المعتزَّ وخلعوا المستعين وكانت أيّامه سنتين وتسعة أشهر وفى أيّامه خرج الحسن بن ذيد بطبرستان ، ، ،

وبويع أبو عبد الله المعتزّ ثم اجتمعت الأتراك والفراغنة أ فخاموا المعتزّ وكانت أيّامه ادبع سنين وتسعة أشهر،'،

وبويع المهتدى باللَّه محمَّد بن هارونَ الواثق سنة خمس وخمسين

<sup>.</sup> و الفراعنه . Ms <sup>۱</sup>

رَأيتُ من الحكبائر قباضِيَين هما أُخدوث أَ في الخبافقين هما أُخدوث أَ في الخبافقين هما أقتسما قضآ الجانبين

وفى أيّـامه ظهر رجل بسُرّ من رأى يقال له محمود بن الفرج النيسابورى وزعم انّه ذو القرنين ومعه مُصْحف قــد الف كلاما وتبعه على ذلك سبعة عشر رجلًا فقيل له كيف ذهبت الى ذى القرنين من بين الناس قــال لأنّ رجلين ببغداذ يـدّعيان النبوة فكرهت أن أكون ثالثها فصُفع صفيعات وتاب هو واصحابه وبنى المتوكّليّة وتحوّل اليها واتّخذها وطناً فأغتيل ليلًا وهو ثيلٌ " فقتل فقيل فيه [بسيط]

حانت منيَتُ والعينُ هاجعةٌ \* هلّا اتتَتْه المنايا والقُنا قَصِدُ هلّا أتَتْه المنايا والقُنا قَصِدُ هلّا أتَتْه أعاديه مهاجرة والحربُ تُسْعَرُ والابطال تجتلدُ

وقُتل سنة سبع وأربعين ومأيتين وكانت ولايته أربع عشرة سنة

<sup>·</sup> أُحدُوثَهُ . Ms

<sup>·</sup> اقتسمى . Ms.

۰ شمل Ms. مشمل

<sup>·</sup> Ms. ماجمه .

بتفليس فبمث اليه بُغا أ الكبير فقتل اسحق وأحرق المدينة وكانت كلّها من خشب الصنوبر وأحرق اكثر من خمسين الف انسان وهاجت الزلزلة وتقطّع الجبل الأقرع وسقط فى البحر فمات اكثر أهل اللاذقية من تلك الهدّة وتناثرت الكواكب وأخرج احمد ابن حنبل من الحبس ووصله وصرفه الى بغداذ ونفى أحمد بن أبى دؤاد وقبض على أمواله فقال أبو العتاهية [بسيط]

لوكُنْتَ فى الرأى منسوبًا الى رَشَدِ وكان عزمُك عزمًا فيم توفيقُ ككان فى الفِقْه شُغْلُ لو قنِفتَ به من أن يُقالَ كتابُ الله مخلوتُ

وكتب المتوكّل الى أهل بغداذ كتابًا فُرِئَ على المنبر بترك الجَدَل في القرآن وانّ الـذمّة برئـةُ مَمن يقول بخلقٍ أو غير خلق وولّى يحيى بن أكثم " قضآ الشرقيّة حسّان بن قيس وكان أَءْوَر وولّى قضا الغربيّ سوّار بن عبد الله وكان أَعُور فقال بعض الشعرآ وافر]

¹ Ms. la.

۱ Ms. داود .

اكتم .Ms ه

أشهر وخلّف ثمانية بنين وثمانى بنات وهو الذى امتحن احمد بن محمد بن حنبل رضه وضربه بالسياط وفى أيّامه مات ابرهيم بن المهدى وكان عُمر المعتصم ثمانيًا وأربعين سنة ،'،

وبُويع هارون الواثق بالله وهو الذي يقول فيه الطائئ هارون فيه كأنّه هارون ومات وفي أيّامه انفرد الْبُحتريُّ بالرياسة في الشعر وفي أيّامه أقبات نأر من المشرق فيها دَوِيٌّ كدوي الريح فأحاطت ببيوتات فاحرقت ثم تبها ديـح عاصف فهدمت بيوتا ومات خلق كثير من الفزع ومات الواثق سنة اثنتين وثلاثين ومأيتين وكانت خلافته خمس سنين وتسعة أشهر وسِنَّه اثنتين وثلاثين وثلاثين سنة ،'،

وبويع جمفر بن ابى اسحق المتوكل على الله (222 °) فأخذ البيعة لولده الثلاثة لمحمّد بن جعفر المنتصر بالله ولابرهيم بن جعفر المؤيّد بالله ولأبى عبد اللّه بن جعفر المعتزّ باللّه وجعل العهد للمنتصر وبعده للمعتزّ وبعده للمؤيّد وعقد لكلّ واحد منهم لوا وولى المنتضر العراق والحجاز واليمن وولى المعتزّ خراسان والرئ والجبال وولى المعتزّ خراسان والرئ والجبال وولى المؤيّد أجناد الشأم وفى أيّامه امتنع اسحق بن اسمعيل

<sup>·</sup> المؤتيد . Ms

عَمُّوريَّـة وقتل ثلاثين ألفًا وأسر ثلاثين ألفًا وفى ذلـك الفتح يقول الطانيُّ

السيفُ أَصْدَقُ انباء من الكُتُب

وقال غيره في ذلك

أقدام الأمامُ منادَ الهُدى وأُخْرس نداقوس عَنُودِيَهُ فقد أصبح الدينُ مستوثِقًا وأضْعَتْ ذِنَادُ الهُدى مودِيَهُ

وخرج عليه ابو حرب المبرقع بالشأم فوجه اليه جيشاً فقتلوا من أصحابه عشرين الفاً وحملوه الى المعتصم وهو بسر من رأى وصلبوه وكان يقول بتناسخ الأرواح ثم غضِب المعتصم على الافشين وذلك انه كاتب ماذيار أصفهبذ طبرستان وسأله الخلاف والمعصية وأراد ان ينقُل الملك الى العجم فقتله وصلبه باذاً بابك ووجده بقافته لم يُختَن وأخرجوا من منزله أصناماً فأحرقوها ومات المعتصم سنة ستّ وعشرين ومأيتين وكانت خلافته ثمان سنين وثمانية

<sup>.</sup> مستوسقا . Ms

مازداماز .Ms

<sup>·</sup> فأحرقوه . Ms

حيًّا والف الف لمن حِآ برأسه فحمل الى سهل بن سنباط أ ألفي الف وسوّغ له عُمّال ناحيته وحمل الافشين [٥٠ 222 هـ] بابك الى المعتصم وهو بسُرّ من رأى فأمر به فقُطعت يداه ورجلاه وصُلِب سنةَ ثلاث وعشرين وزعم قوم انّ بابك الملعون لمّا فُطعت يدُه لطخ وجهَه بدمه وضحك يُرى الناسَ أنَّـه لم يُؤْليه القطمُ وأنَّ روحَه ليس تُحسُّ بشيء من ذلك وكان ذلك من أعظم الفتوح فى الاسلام ويومَ قبض عليه كان عيدًا للسلمين وكان يوم الجمعة لأربع عشرة خات من رمضان سنة ثلاث وعشرين ومأيتين فرفع المعتصم قمدر الافشين وتموَّجه وألبسه وِشاحَيْن منظومين بالدُرُّ والجواهر وسوَّره سِوارَيْن ووصله بعشرين ألف الف درهم وأمر الشعراء بمدحه وجعل صِلَتَهم عنده فمنّا قيل فيه [رمل]

كُلَّ مجد غيرَ ما آثله لبنى كارُوسَ أولاد العجمَ إِنَّمَا الافشين سيبفُ سَلَّهُ قَدَرُ اللّه بحضّ المعتصم لم يدَعْ في البذَ من ساكنه غير أمثال كأمثال إرَمُ

وفى أيَّامه خرجت الرومُ فنزلت زبطرة فتوجُّه المعتصم اليهم وفتح

<sup>·</sup> السد . Ms.

أَلْفَ أَلْفَ انسان من بين رجل وامرأة وصبى وذُكر في التأريخ أنّ جميع مَنْ قتَل بابك مأيتا 1 الف انسان وخمسة وخمسون الف انسان وخمس مأية انسان والله أعلم فندب المعتصم الافشين للقاء مابك وعقد له على الجبال كلّها ووظف له كلّ يوم يرك فيه عشرة الف درهم صِلَةً ويوم لا يركب خمسة آلاف درهم سِوى الأرزاق والانزال والمعاون وما يصل اليـه من عمل الجبال وأجازه عنــد خروجه بالف الف درهم فقاومه الافشينُ سنةً وانهزم بابك من يديه غيرَ مرّة وعاوده بابك يلتجيُّ الى البذُّ \* وهي مدينة حصينة فلما قرُب أجله وضاق أمره خرج هارَّبا بأهله وولده الى ارمينيــة فى زىّ التجار فعرف سهل بن سنباط " النصرانيُّ أحدُ بطارقة ارمينية وكان في إساره فافتدى نفسه منه بمال عظيم فلم يقبل منه بعد ما ركب من أمّه وأخته وامرأته الفاحشة بين يديـه وكذا كان الملعونُ يفعل بالناس إذا أسرهم مع حرمهم فقبض عليه وبعثه الى الافشين وكان المعتصم جعل ألفي الف لمن جآ به

۰ مايتي . Ms <sup>۱</sup>

السد . Ms.

<sup>·</sup> اساط . Ms

كُلُّه صَائرٌ إليكم على يدى هذا وذلك أنَّ الحُرَّميَّة لا يُصبحون ولا يُسون إلَّا على توقُّع الحركة فأتبعوه قومُه وصدَّقوا المرأة على شهادتها وأمر مابك أصحابه من النواحي والثرى وكان في قلّة وذلَّة وأعطاهم سيوفًا وخناجر وأمرهم أن يرجعوا الى قُراهم ومنازلهم وينتظرون ثُلْثَ الليل الأخير فإذا كان ذلك الوقت يخرجوا على الناس فلا يَدَعُون رجلًا ولا امرأةً ولا صبيًا ولا طِفلًا من قريب وبعيد الَّا قطموه وقتلوه ففعل القوم ذلك فأصبح أهلُ تلك القُرى قَتْلَى بأيدى الحُرّمية لا يدرون مَنْ أَمَرَهم بذلك ولا ما السبب فيه ودخل الناسَ رُغُبُ شديدٌ وهولُ عظيم ثم لم يمل أن بعثهم الى ما ناى عنه من النواحي فيقتلون من أصابوا من الناس من أيّ صنف كان كان صغيرًا أو كبيرًا أو مسامًا او ذمّيًّا حتى مرن القومُ على القتـل وانضوى اليـه القُطّاع والحرّاب والذُعّار وأصحاب الفتن وأرباب النّحل الزائنة وتكاثفت جموعُه حتى بلغ فرسانُ رجاله عشرين ألف فارس سِوى الرّجالة واحتوى على مُدُن وُوْرًى وأخذ بالتمثيل بالناس والتحريق بالنار والانهاك فى الفساد وقلَّـة الرحمة والمبالاة وهَزَم جيوشًا كثيرةً للسُلطان وقتل عدّة قُوّادٍ له وذكر في بمض الكتب انّـه قتل فيما خُفظ

السواد يقال له عبد الله فحملت منــه وقُتل الرجلُ وبابك حملُ فوضعته أمُّه وجعلت تكتسب عليه الى أن بلغ مبلغ السمى وصار غلامًا حَذُورًا \* واستأجره أهل قريته على سَرْجهم بطعام بطنه وكسوة ظهره فزعموا أنَّه أتَتْه ذاتَ يوم بطعامه وهو قائلٌ في ظلَّ حانطِ فرأت شعر بدنه قد [٥٠ 221 م] اقشعر يقطر من رأس كلّ شعرة قطرةُ دَم فقالت إنّ لابني هذا شأنًا عظيمًا وكان في تلك الجال قوم من الخُرَّمية وعليهم رئيسان يتكافحان ويخالف أحدُهما الآخرَ بِقال لأحدهما جاوبذان والآخر عران فمرّ جاوبذان في بعض خاجاته بقرية مابك فرآه فتفرّس فيه الجلادة فاستأجره من أمّه وحمله الى ناحيته قالوا فمالت اليه امرأةُ جاويذان ْ وأَفْشَتْ إليه أسرارَ زوجها واطلمته على دفائنه وكنوزه فلم يلبث إلَّا قليلًا حتّى وقمت حربٌ بين جاويَدان° وعمران فأصابَتْ جاويدانَ° جراحةُ` فمات منها فزعَمتِ أمرأةُ جاويذان ْ أنّ بابك قد استخلف هذا على أمره وتحوّلت روحُه إليه وانّ الذي كان وعدكم من الظفر والنُصرة

<sup>·</sup> وجعل يكتسب . Ms

<sup>.</sup> حذورًا .Ms ع

<sup>•</sup> حاوندان . Ms

وبُويع ابو اسحق المعتصم بالله وهو محمّد بن هارون سنة ثمان عشرة ومأيتين فتخرّم كثيرٌ من أهل الجبال من مشاهير همذان وماسبذان ومهرجان وتجمعوا فبعث ابرهيم بن اسحق بن مُصعب وقتل منهم ستين ألفاً وسبى ستين ألفاً وهرب الباقون الى بلاد الروم وخرج العباس بن المأمون ودعا الى نفسه وبايعه كثيرٌ من الشُوّاد فحبسه وأمر بلعنه على المنابر وسمّاه اللمين فمات بالحبس الشواد فعبسه وأمر بلعنه على المنابر وسمّاه اللمين فمات بالحبس وشغب عليه الأتراك فأمر برد المقاصير فى مساجد الجهاعة ثم مضى بإنراله الى سُرٌ من رأى وأبنني فيها واتخذها دارًا وقتل بابك الحرّميّ سنة ثلاث وعشرين ومأيتين ، ،

قصّة بابك الخُرَّمَى \* ذكروا أنّه كان لغير رشده وأنّ أمّه كانت امرأة عورا وفقيرة من فرى اذربيجان فشعُف بها رجلُ من نبط

<sup>·</sup> وباسندان . Ms

<sup>·</sup> En marge : كذا في الاصل

بابك كهاجر ذاك الخرمى الذى كان : Glose marginale moderne أستولى على المالك ثم قتل فى زمن المعتصم خدمة كسكرة قريسة بفارس منا بابك الخرمى كذا فى القاموص [sic] لكنه مخالف لما ذكر فى هذا الكتاب من امره من اذربيجان كذا فى الاصل ، ، ،

Au lieu de اذربیجان, le texte et la glose portent اذرجحان.

قَبْلَهُ الكوكُ ذو الذنب ثم وقع بعده موتُ ذريع أفنى كثيرًا من الناس وظفِر المأمون بابرهيم بن المهدى فى زى امرأة يمشى بين امرأتين فعفا عنه وآمنه ونادمه فقال ابرهيم [كامل]

من صُلْب آدَمَ للإمام السابعِ عَفْـــُوْ ولم يشفعُ إليك بشافع إنّ الذي قسم المكارم حازها فعفوتَ عمن لم يكن عن مثله

وغزا الرومَ غير مرّة فافتتح منها حصونًا وقلاعًا ومات بها فحمُل الى طرسوس وقال الشاعرُ [خفيف]

خَلَفُوه بِعُرْقُوة طرسوس مثل ما خَلَفُوا أَبِـاه بطُوسُ هل رأيت النجوم أُغَنَتْ عنِ الما مونِ أو عن وزيـره المألوسُ

وتُوفّى سنة ثمان عشرة ومأيتين وكانت خلافته مُنذُ قُتل محمّد عشرين سنة وعمره ثمانيًا واربعين سنةً وكانت أمْ المأمون باذغيسيّة تُسمَّى مراجِل وكان المأمون ضربه أبوه فى شيء فقال الرقاشيُّ يعجوه

لم تَلِدهُ أَمَـةُ تعــرف في السُوق التجارا لا ولا حُدَّ ولا خا ن ولا في الحكم جارا

وُنُوبِعِ عَبِدُ اللَّهِ المُأْمُونُ سَنَّةَ ارْبِعِ وَمَأْيَتِينَ وَكَانُوا بِاللَّهِوهِ بَمْرُوَ عَنْدُ ما خلمه أخوه فأحسن السيرة وتفقُّ أمور الناس وقعد للقضاء وتوتى الصلاة والخطبة وخلع أخاه القاسم وأخذ البيعة لأخيبه ابي أسحق المعتصم من بعده وكتب الناس من عبد الله المأمون أمير المؤمنين وأخيـه الخليفـة من بمده أبى اسحق المعتصم وأمر مامتحان القُضاة والمحدّثين ونادى مُناديه بربث الذَّمّة ممّن ذكر معاوية بخير ْ وفضَّله على أحدٍ من الصحابة [fo 221 ro] وأحيا العِلْم القديم ونقل الى لسان المرب وأظهر عِلْم النجوم والفلسفة وكان فــاضلًا في نفسه فطينًا ذكيًّا أبيض البشرة تعلوه خُمرة أُعَينَ طويلَ اللحمة دقيقها بخدّه خالُ أَسُوذُ وأمر ابو اسحق باتّخاذ الأتراك للخدمة وكان يُشترى " الواحد منهم بمأيـة ألف ومأيتي ألف وفي أيَّامه تحرَّكَ الخُرَّمية وادَّعي بابك أنَّ روح جاويذان دخلت فيه فبعث اليه المأمون محمّد بن حميـد فقُتل محمّد بن حميـد وعامّـة أصحابه وأصاب الناسَ مجاعةٌ حتَّى بلغ المُدَّ عشرين دينارًا ورُوْىَ

ابن .Ms ابن

<sup>·</sup> كيرا .Ms

<sup>،</sup> ستری . Ms

على بنى هاشم وغضِب بنو العبّاس وقالوا يخرج الأمرُ منّا الى أعدائنا فخلعوا المأمون وبايعوا ابرهيم بن المهدى وسبّوه المبارك وتوجّه المأمون نحو العراق فلما بلغ سَرَخْسَ قتل الفضل بن سهل فى الحمّام غيلة ومات على بن موسى الرضا بطوس ودُفن عند قبر هارون واختلفوا فى سبب موته فمن قائل أنّه سُمَّ وآخُرُ أنّه أكل عَنبًا فمات وجا المأمون حتى دخل بغداذ وعليه الحضرة فأمر بطرحها وأمر بإعادة السواد وخلع القاسم المؤتمن وقتل فأمر بطرحها وأمر بإعادة السواد وخلع القاسم المؤتمن وقتل محمّد الأمين سنة ثمان وتسعين ومأية وكان سنّه ثمان وعشرين سنة وايامًا ولايته أدبع سنين وأدبعة أشهر وأيّامًا ويقال خمس سنين وفيه يقول

أضاع الخلافة غِثْنَ الوزير وفِسْقُ الأمير وجهلُ المشير فبَكُرُ مُشيرٌ وفضلٌ وزيرٌ يزيدانِ ما فيه حَذْفُ الأمير

وبُويع ابرهيم بن المهدى سنة اثنتين ومأيتين فخرج الى الحسن ابن سهل فالحقم بواسط ثم بايع بغداذ المأمون وكانت أيام ابرهيم بن المهدى سنمة واحد عشر شهرًا ودخل المأمون بغداذ سنة أربع ومأيتين ،'،

فغلب وبيّض وحج بالناس سنة مأيتين وخرج بالمدينــة محمّد بن سلمان بن [fo 220 vo] داود بن الحسن بن الحسين بن على بن ابي طالب سلام الله عليهم فغلب وبيُّض وخرج باليمن ابرهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد وغلب وبيّض وخرج بالشام على بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية يـدعو الى نفسه وحاصر طاهرٌ وهرثمةُ محمدًا الامينَ وجعلا يحاربان أصحابَـهُ سنةً ببغداذ فَقْتُل أصحابِه وخَفَّت يدُه من المال وضعُف أمرُه وكتب طاهر الى المأمون بستأمره في قتل محمد فبعث اليه بقميص غير مُقوَّر فعلم انه يأمره بقتله وخلص الجيشُ الى قصر محمّد وأحدقوا به فوجه الى هرثمة يسأله الأمان فآمنه وضمن له الوفاء من المسلمين فجاً. طاهرٌ مُسْرعًا وحمل على الحرّاقـة بالنفط والحجارة فَانَكُفَأَتْ بَنِ فَيَهَا فَأَمَّا هُرَثُمَةً فَإِنَّـهُ رَكَ زُورُقًا قَرْبِيًّا مَنْهُ وأَمَّا محمّد فسبج حتى خرج بشطّ البصرة فأخذه أصحاب طاهر وجاؤا به فقتله من ليلته وبعث برأسه الى خراسان وخلص الأمر للأمون وبعث المأمون الى على بن موسى بن جعفر فأقدمه خراسان وعقد له المهدّ من بعده وسمّاه الرضا وزوّجه ابنته أمَّ حبيبة بنت المأمون وخضّ الثياب واللباس والرأيات وأمر بطرح السواد فشق ذلك

الى بحر جرجان والـ ديلم عرضًا وعقد الـه لواء على سنــان ذى شمبتين وسمّاه ذا الرياستين رياسة الحرب ورياسة التدبير ولما صار طاهرٌ الى الاهواز واستولى عليها ثم امتدّ الى واسط وتمكّن هرثمة من حلوان شغب الجند على محمّد الأمين فأعطاهم رزق أربعة وعشرين شهرًا ثم وثبوا عليه وهو فى قصر النُخلد فأخرجوه وخلموه وحبسوه مع أمّه وولده في مدينة أبي جعفر فقال جآ الخبر من العجب لاحد عشر من رجب ثم أخرجوه وبايعوه وكان حبسه يومين ثم تشوّشت الدنيا فخرج ابن طباطبا العَاوِئُ بِالكوفة وبيّض ومعه أعرابيٌّ من بني شيبان يقال له ابو السرايا وغلبوا على الكوفة والسواد ثم مات ابن طباطبا وهو محمد بن ابرهيم بن اسمميل بن الحسن بن الحسين بن على بن ابي طالب رضوان الله عليهم اجمين ونقش الحاتم [و]الدراهم أ إنّ الله يحبّ الذين يقاتلون في سبيله صفًا كأنَّهم بنيانٌ مرصوص وفي وسطه الفاطميُّ الأصغر وخرج بالبصرة على بن محمّد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب رضهم فغلب وبيّض وخرج بمكّة ابن الافطس الحسين بن الحسن بن الحسين بن على بن أبى طالب عليهم السلم · الدارهم .Ms.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ms. | (sic).

بكر بن المعتمر خَـْلْعُ المأمون فولَّى على بن عيسى بن ماهان الحربَ وأخذ البيعة لابنيه الناطق بالحقّ وصيّره في حجره وندبيه للقآ. المأمون ودفع اليه قيدًا من ذهب وقال اوثق الأمون ولا تقتله حتى تقدم بــه على وأعطاه من الصامت ألفَى الف دينار سوى ألأثاث والكراع وبلغ الخبر المأمونَ فتسمَّى بأمير المؤمنين وقطع الحراج عن 1 الأمين وألقى اسمه من الطراز والدراهم والدنانير وانهض طاهرَ بن الحسين وهرثمة بن اعين الى على بن عيسى فالتقوا بالرئ وقتلوا جيوشه واحتووا على أمواله وكتب طاهر ابن الحسين الى الفضل بن سهل وزير المأمون كتبتُ الك ورأسُ على بن عيسى فى حجرى وخاتمه فى يدى والحمد لله رب العالمين فنهض الفضل بن سهل ودخل على المأمون وسلم عليه بالخلافة فبعث المأمون الى طاهر بالهدايا والأموال وأمدّه بالرجال والثُوّاد وسمَّاه ذا اليمينين وصاحب خيل الدين وأمره أن يمضي الى العراق فأخذ طاهرٌ على طريق الأهواز وأخذ هرثمة على طريق حلوان ورفع المأمون قــدرَ الفضل بن سهل وعقد له على المشرق من جبل همذان الى جبل سِقين وتُبَّت " طولًا ومن بحر فارس والهند

<sup>·</sup>كذا في الاصل: en marge : سعروست Ms. على Ms.

وفى سنة ستّ وثمانين ومأية أخذ البيعة للقاسم ابنه بولاية المهد بعد المأمون وسمّاه المؤتمن فصاروا بعهده ثلاثة الأمين ثم المأمون ثم المؤتمن وخرج دافع بن ليث بن نصر بن سيّاد بسمرقند وغلب على ما وراء النهر فولّى الرشيد هرثمة بن اعين خراسان واستكفاه أمر دافع وقدم المأمون الى مرو وساد بنفسه فلما بلغ طوس توفى بها فدفن فى سنة ثلاث وتسمين ومأية وقد بلغ من السن سبمًا وأدبعين سنة وكانت ولايتُه ثلاثًا وعشرين سنة وشهرين وأيامًا فرثاه ابو الشِيص

غربت فى المشرق الشمــــُسُ فقُلْ للعين تدمع [r 220 r°] ما دأينا قطُّ شمشا غربَتْ من حيثُ تطلعُ

فلا مات هارون بايع الناس لولده الثلاثة على الوفاء بالعهد بعضهم لبعض ،'،

وبويع محمّد الأمين فنكث وغدر وولّى ابنه موسى العراق وهو طِفُل ولقّبه الناهر ونهى عن الدعاء لله على المناهر ونهى عن الدعاء للأمون وأمر بإطال ما ضرب المأمون من الدراهم والدنانير بخراسان وأغرى الفضلُ بن الربيع بينه وبين المأمون وزيّن له

[متقارب] البرامكة

> إذا ذُكر الشِركُ في مجلس أنادَتْ وجوهُ بني برمك وإن تُلِيَتْ عندهم سورةٌ أَتُوا بالأحاديث من برمك

وحبّ هارون بأبنيه محمّد الأمين وعبد الله المأمون وكتب كتابًا بالعهد والبيعة للأمين وبعده للمأمون وأشهد عليه وعلقه على الكعبة فقال ابرهيم الموصلي [**ك**امل]

> خيرُ الأمور مَغَـبَّـةٌ وأحقُّ أمر بالتمام أمـرٌ قضى احكامه في الكعبة البيت الحوامُ

وكان عقد العهد لمحمّد وسمّاه الأمين وهو ابن خمس سنين وذلك فى سنة خمس وسبعين ومأية فقال سلم الخاسرُ [كامل]

قــد وَفَق اللَّه الحَالِيفَةَ إِذْ نَنَى لِيتِ الحَلافَة للهجان الأزهر قد بايع الثَقَلانِ في مهد التُقَى لِحَمَد بن زُبيدةَ أَنِنَة أَجعفر

وقال أبان بن حميد اللاحقيُّ [طويل]

وما قصَرَتْ سِنَّ بــه أَنْ يُسَالِهَا وقد خُصّ عيسى بالنُبُوَّة في المهد

¹ Ms. J. (sic).

المجلسَ فقضى من القضآء ان حملت منه وولدت تؤامين فغضب هارون لذلك وأمر بضرب [٥٠ 2١٥ أُءُنُق جعفر بن يحيى وحبس أخاه الفضل وأباه بالرقة حتى ماتا في الحبس وأمر بتجثة جفر ورأسه الى مدينة السلام فقُطعت بنصفين وصُلبت بـ ثم أحرقت بالنار وكتب الى العُمّال فى جميع النواحي والبلدان بالقبض على البرامكة وحاشيتهم وأولادهم ومواليهم فكلّ من هو منهم يُسئل أ والاستيثاق " منهم واجتياح أموالهم واستصفائها منهم وإذكاء العيون على من اختفى منهم وتنغيّب والاحتيال في القبض عليه حتى اذا علم أنَّـه قــد أحاط بهم او بأكثرهم كتب الى كلّ عامل "كتابًا مُدْرَجًا مختومًا بأمره ان ينظر فيه يوم كـذا من سنة كذا فيُشْلَ ما مُثلَ له فيه فوافق قتلهم كآبهم في يوم واحد ثم أمر بعبَّاسة فخطَّتْ في صندوق ودُفنت في بنر وهي حيّـة وأمر بابنيها كأنّها لؤلؤتان فأحضرا فنظر اليهما مليًّا وشاور نفسه وبكي \* ثم رمي بهما ألبر وطمّها عليهم وقــال الأصمميّ في

<sup>·</sup> كذا في الاصل : en marge : يسل . ' Ms

<sup>·</sup> والاسسثاق . Ms

عالم . Ms. عالم •

<sup>•</sup> وَبِكُمَا . Ms

المُدْن والقُرى وانتهكوا من الاسلام ما لم يُـذَكِر مِثْلُه قَبَله وَبَله ولا بعده ،'،

قصّة البرامكة قيل أنّهم كانوا من أهل بيوتات بلخ تمن يتولّون البهار وبيت النار فقيل لهم البرامكةُ على معنى انّهم سَدَنة البيت وُحْجَابِهِ فَأُوَّلُ مَا وَلُوا مِنِ الْأَعْمَالُ فِي أَيَّامُ أَبِي الْعَبَّاسِ وَلَى الْحَرَاجِ خالد بن برمك ثم صار يدور فيهم الى ايام الرشيــد فولي الوزارة یحی بن خالمدِ بن برمك وولی خراسان وما دون باب بنداذ ممّا يليها ابنَه الفضل بن يحيى وولى ابنُه الآخر جعفر بن يحيى الخاتم قـال بعضهم الوزارة برمكيّــة لا بقي منهم بقيّــة ثم سخط عليهم هارون فأفناهم واختلفوا فى السبب الذى حمله على ذالك فقال قومٌ انهم أرادوا إظهار الزندقة وإفساد المُلك ونقله الى عثمان بن نهيك الفاسق فقتلهم هارون على ذلك وقال آخرون إنّ هارون كان مختصًا بجمفر بن يحيى بن برمك حتّى أمر فخيط له قبيش ذو جيبَيْن بلبسه هارون وجعفر لثقته به واختصاصه به وكان بارًا بـأخته عبَّاسة أ مولمًا بها لا يكادُ يصبر عنها فزوّجها من جعفر بن يحى على أن لا يمسُّها ولا يَلْمُ بها ليكون لها مُحْرِمًا اذا حضرت

<sup>·</sup> العبّاسيَّة . Ms

كاد عيسى يكون ذا القرنين بدغ المشرقين والمغربين للم يَدَعُ كابلًا وزابلستا نأوما حولها الى الرُّخَّجَيْنِ \*

ثم غرق حمزة فى وادٍ بكرمان وتُستَّى طائفته الحمزيَّـة وخرج أبو الخصيب بنسا وغلب عليها وعلى أبيورد وطوس وسرخس ونيسابور وخرّب وأفسد وكثفت <sup>3</sup> جموعه وقوى أمره فبعث إليه هارون <sup>4</sup> عيسى بن على فقتله وسبى أهلَـه وذراريَـه وحمل اليـه راسه واستقامت أحوال خراسان وتحركت الخرمية باذربيجان فانتدب لهم عبـدُ الله بن مالك فقتــل منهم ثلاثين الفاً وسبى نساءَهم وصبيانهم ووافى بهم هارون بقرميسين فأمر بقتل الأسارى وبَسْع السبي وخطب الفضل بن يحبى الى خاقان ابنتــه فحنِق لذلــك خاقان وخرجت الخزر من باب الأبواب وأوقعوا بالمسلمين وأهل الذَّمَّة وسَبُوا مأيـة الف واربعين الف انسان وقتلوا من الرجال والنساء والوِلْدان ما لا يعلم عددَهم الَّا اللَّه عزَّ وجلَّ وأحرقوا

¹ Ms. ajoute: 🕽 ·

<sup>·</sup> الرُجَّخَين . Ms

و كفت Ms. وكفت

۰ هرون Ms. م

ودامت فتنتُه قريبًا من عشر سنين ثم انتهز بعضُ الأعراب منه الفرصةَ فقتله غِيلةً وحمل رأسه الى هارونَ فاعتمر شكرا لله عزّ وجلّ على ما أبلاه وكفاه وذلك فى سنة تسع وسبعين ومأية ورَثَتْهُ أُخته الفارعة بنت الطريف [طويل]

ألا يـالــقــومِ المحيـوف وللبلّي أ ولــادار لـــَــا ازمــعَتْ بمخسوف وللبّدرِ من بين الكواكب إذ هَرَى وللشمس هَــَتْ بعده بحسوف [fo 219 ro] ولِلَيْثِ فوق النعش اذ يحملونــه

الى وَهْدة ملحودة وسُقوف وعن كل هول بالرجال مطيف كا أنك لم تجزع على ابن الطريف ولا الحكال إلّا من قنّى وسُيوف

بكت جُشَمٌ لمّا أستقلّت على المُلَى ايـا شجر الخابور ما لك مُورِقًا فتّى لايعُدُّ الزادَ إلّا من التَّقَى

وخرج عليه حمزة الشارى بخراسان فعاش بباذغيس فأفسد ووثب على عيسى بن على بن عيسى ففض جموعه وقتل فيهم أبرح قتل وانتهت الهزيمة لعيسى الى كابل وقندهار فقال ابو المُذافر [خفيف]

<sup>·</sup> Corr. marg.; ms. والملا

ووَدَّ والسلّبِهِ أَبْسُو خَالْبُهِ لَوَ كَانَ بَيْتُ اللَّهِ فَى النّادِ لا يقتل الحيّات فى دينه كُفْرًا ولا العصفورَ فى الدار وليس يُؤذِى الفاْر فى حجره يقول دوح اللّه فى الفاْر

فقتله الهادى وصلبه فسقطت خشبته على رجل من الحاجّ فقتلَتُه وقتلت حمارَه ومات الهادى بميسى آباذ سنة سبعين ومأيـة وكان بلغ من السنّ ثلثًا وعشرين سنة وولى سنةً وشهرًا ،'،

وبويع هارون الرشيد يوم تُوقى الهادى ووُلد له المأمون فات خليفة وولى خليفة وولد خليفة ولمّا بويع الرشيد ولى الوزارة يحيى بن خالد بن برمك وولى خرسان جعفر بن محمّد بن الأشعث ابن قيس وبذل الامان للطالبيّين وأخرج الخمس لبنى هاشم وقسم للذكر ألفًا وللأنثى خمس مأية وساوَى بين صُلبيتهم ومواليهم وفرض لأبنآ المهاجرين والأنصار وعمر طرسوس وأثرل فيها أبا سليان الحادم فى جماعة من الموالى وخرج عليه الوليد بن طريف الشارى بأرض الجزيرة واستولى عليها وعلى ارمينية وآذربيجان الشارى بأرض الجزيرة واستولى عليها وعلى ارمينية وآذربيجان السريع]

أنا الوليدُ بنُ الطريف اَلشّارى أُخْرِجني ظُلْمَكُمُ من دارى

طالب فوقع ادريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن أ بن على [ابن] ابي طالب الى الاندلس وغلب عليها وأخوه يحيى بن عبد اللّه الى جبال الدرّيلم فأمّا ادريس فولى إلى [٥٠ 218 ١٠] تلك الناحية وولدُه الى البوم بها وأمّا يحيى فإنّه آمنه هارون \* وأخرجه ثم غدر به وبني على بطنه اسطوانة وغضب الهادى على موسى بن عيسى فى قتل الحسين بن على من غير موافقةٍ وتركه ان يقدم به عليه فيرى فيه رأيَّـهُ فقبض على أمواله وضياعه وتتبَّع الهادى الزنادقة فقتلهم أبرحَ قتل منهم ازدیادار کاتب یقطین بن موسی نظر الى الناس في الطواف يُهروِلُون فقال ما أَشْبَهَهُم ببقر تدوس البَيْدر فقال الشاعر فيه [سريع]

ماذا ترى فى رجُل كافر يُشبّه الكعبَسةَ بالبَيندد

وقال آخر [سريع]

قد مات مانى مُنذُ أعصار وقد بدا إِزَدَايادارِ حَجَ الى البيت أبو خالد مخافة القُتل أو العارِ

الحسين . Ms.

<sup>•</sup> هرون . Ms •

لتموتنَ ولو عُمسرَتَ ما عُمَر نُـوح بين عينَىٰ كلِّ حيِّ عَلَمُ الموتِ ياـوح كُلُنا فى غفلـة و الموتُ يغدو ويروح

وتوقى المهدى سنــة ست وستين ومأيــة وكان ابن ثمان وأربعين سنة وولايته عشر سنين وشهر وقيل فيه [طويل]

وأفضلُ قبرٍ بعد قبر محمّد نبى الهُدى قبرٌ بماسَبَدانِ أُ عِبْ لَأَيْدٍ حَتْتِ التُرْبَ فوقه غداةً فلم يرجع بغير بنانِ

وبُويع الهادى وتوتى له البيعة هارون وهو بجرجان فأقبل الى بغداذ على دواب البريد وخرج عليه الحسين بن على بن الحسن ابن على بن البيد في الطالبيّين يحيى وادريس واسماعيل المذي يقال [له] طباطبا وعلى وعمر الهذي يقال له الأفطس واخرجوا عامل المدينة ونهبوا بيت المال ثم قصد الحسين بن على مكة وبعث الهادى موسى بن عيسى فأدركه على فرسخ من مكة فقتلة وحمل رأسه الى المهدى وتفرّق من كان معه من آل أبى

ا Ms. بماسندان (contre le mètre).

<sup>·</sup> عیسی بن موسی .Ms

وكان وعد أصحابه أن يتحوّل روحه الى قال رجل أشمط على برذون اشهب وانه يعود اليهم بعد كذا سنة ويملكهم الأرض فهُم ينتظرونه ويُسمُّون المبيَّضة وفي أيامه خرج المحمّرة بخراسان وعايهم رجلٌ يقال له عبــدُ الوَّهَابِ فَمْلُبُ عَلَى خُرْسَانَ وَمَا يُلْيُهَا وَقَدَّلَ خلقًا كثيرًا من الناس فانهض اليه المهدئُ عَمْرُو بن العلا فقتله وفضّ جموعه وفي أيّامه ظهرت الزنادقة فقتـل المهدئّ بعضَهم واستتاب بمضَها وعقد البيعة لابنه موسى الهادى وبعده لأخيه هارون الرشيـد واعتلّ المهدئُ فُحمل الى ماسبذان أ يتروّح الى ذلك بالهوآ. فمات فحُمل على دّرابة إذْ لم يجدوا جنازةً فجزَّتْ حسنة ۗ عبيدها ولبست المسوح في وصائفها ولم تزل أكذلك إلى أن فارقت الدنيا وكانت من أجمل النساء فقال أبو العتاهية [رمل]

دُخْنَ فَى الوَشَى وأَصِّخِـــنَ عليهِنَ المسوح كُـلُ نطّاح وإن عا ش له يومُ نَطُوح نُخ على نفسك يا مسحكين إن كنتَ تنوح

ماسِمْدَان . Ms

۱ Ms. حصه

<sup>،</sup> يزل .Ms

أيَّامه خرج رجلٌ يقــال له يوسف البرم ُ واستغوى خلقًا كثيرًا وجمع بَوْشًا وادّعى النبوّة فبعث إليه جيشًا ففضّوا جموعَه فأسروه فأمر به المهدئُ فصُلبِ وخرج حكيم المقنّع وقال بتناسخ الأرواح واتبعه ناش كثير وكان حكيم هذا رجلًا قصيرًا أُعُورَ من قريــة من قرى مرو يقال لهاكارَه وكان لايسفرُ عن وجهه لاصحابه فلذلك [Fº 218 rº] قيل له المقنَّع وزءم أنّ روح الله التي كانت ُ في آدم تحوّلت 3 الى شيث ثم الى نوح ثم الى ابرهيم ثم الى موسى ثم الى عيسى ثم الى محمد ثم الى على ثم الى محمّد بن الحنفيّة ثم إليه وكان يُحْسِنُ شَيْئًا من الشعبذة والنيرنجات فاستغوى أهل المقول الضميفة فاستالهم فبعث المهدى في طلبه فصار الى ما وراءَ النهر وتحصَّن في قلمة كش \* وجمع فيها من الطمام والمُلوفة وبثُّ الـدُعاة في النَّاس وادَّعي إحياً الموتى وعلْمَ الغيب وألحُّ المهدئُ في طلبه فُحوصر فلمَّا اشتدَّ الحصار عليه سقى نساءَه وغلمانه كلُّهم السمُّ وشرب هو منه فماتوا عن آخرهم ومُملِّ الى المهدىّ

<sup>·</sup> كذا في الأصل : en marge : السرم . Ms.

۱ Ms. کان .

<sup>·</sup> تحول . Ms

۰ تکش Ms.

الى عُبيد من ثقيف وكتب بذلك الى المُدُن والأمصار ووسّع المسجد الحرام ومسجد المدينة وفرّق في حبّجه بمكّنة والمدينة ثلاثين ألف ألف درهم سِوَى ما حُمل اليه من مال مصر واليمن وحمل اليه محمد بن سليمان الثاج من أرض الموصل ولم يحمله أحدٌ قبله وأمر بنزع المقاصير عن المساجد وتقصير المنابر الى الحدّ الذي كان عليه منبر رسول الله صلمم ووضع دُور المَرْضَى وأجرى على المُميان والمجذمين والضَمْفَى وأغزى الصائفة ابنَه هارون بن المهدىّ فى مأية الف من المسترقة أسوى المطوّعة والأتباع وأهل الأسواق والنَّزاة فقتلوا من الروم خمسة وأربعين الفًا وأصابوا من المال ما بِيعَ البرذَوْن بـدرهم والـدِرْعُ بـدرهم وعشرون سيفًا وألزموهم الجزية كلّ سنة سبعين ألف دينار وفيه يقول ابن أبي [طويل]

أَطَّفْتَ بَقُسطنطينَـة " الرومِ مُسْنَـدًا إليها القفاحتى أكتسى الذُلَّ سُورُها وما رُمتَها حتى تُفِيكَ ملوكها بجزيتها والعَرْبُ تَفلى قُــدورُها

وكثير من الناس يرَوْن ذلك الفتح الفتح الذى وعد الله بــه وفى

<sup>·</sup> قسطنطنة . Ms. المسترزقة : Corr. marg.

يُحرق المصاحف ويهدم المساجد فلمّا سمموا بقدومه خرجوا ينظرون اليه فلا بلغ الحرم نزل عن دابّته وخلع نعليه ومشى حافسًا على رجليه إعظامًا للبيت وقضى نُسكًا قبل ما قضاه أحدٌ من الملوك غيره فقالوا ما رأينا سلطانًا أعظم الحرم إعظامَه وَوُلد سنة مأية واثنتين وقتل [سنة] سبع وثلاثين وهو ابن خمس وثلاثين سنة وخلف بنتًا يقال لها فاطمة بنت أبى مسلم يتولّاها الخُرَّميّة ويزعون أنّه يخرج من نسلها رجلٌ يستولى على الأرض كلها ويسلبُ بنى العبّاس مُلكهم وفيه يقول [طويل]

على عبده حتى يُغيرَها العبدُ الا إنّ أهلَ الغَدْرِ أبآوك الكُرْدُ عليك عا خَوْفتنيَ الأسَدُ الوَرْدُ

أب مُجرم ما غير الله نعمةً وفى دولة المهدى حاوات غدرةً أبا مجرم خوّفتنى الفَتْكَ فانتحى

وبويع بعده ابنه المهدى محمّد بن ابى جعفر سنة تسع وخمسين ومأية وصار اليه خاتم الخلافة وقضيب النبيّ صلعم وبُرْدته فكان كما سُمّى هاديًا مهديًّا ردّ المظالم وشهِد الصلوات فى جماعة وفرّق خزائن المنصور فى سُبُل الخير وردّ ولاءً آل أبى بكرة الى رسول الله صلعم وردّ ولاءً آل زياد من نسبهم الى ابى سفيان

فَذُبِهِ \* وَأَحْرَقَ سَرُجُهُ لَئُلًّا يَرَكُبُهِ ذَكَرٌ بَعِدَهَا قَالَ ابنِ شُبْرِمُةَ دَخَلَتُ على أبي مسلم ليلًا فرأيتُ في حجره مُصحفًا وفي يده سيفًا فقال ما أبن شُبْرمـة إتمّاهما وأشار إليهما أترهب هذا أم السيف قـلتُ اصلح الله الأمير مَنْ اشجعُ الناس فقال كلّ قوم في إقبال دولتهم وكان أقــلّ الناس طممًا وأكثرهم طمامًا يُخْبَز في مطبخه كلّ يوم ثلاثـة آلاف مآزف ويُطبخ مأيـة شاة سوى البقر والطير وكان له مأية طبّاخ وآلة المطبخ تُحمل على الف ومأيتين من الدوات ولمّا حجّ نادي في الناس برئت الذمّة ممّن أوقد نارًا فكفي المسكر ومن معه امر طعامهم وشرابهم فى ذهابهم ومُنْصرَفهم وهربت الأعراب فلم يبقَ في المناهل منهم أحدُ لما كانوا سمعوا به من ولوعه بسفك الدماء وتناشدوا له بيتًا قبال نصرُ بن سيَّار [بسيط]

[fº 217 vº] فِمَن يَكُنْ سَائلًا عَن دِينَ قَوْمُهِمُ فَإِنَّ دِينَهُمُ أَنْ يَقْتُلَ العَرَبَـا

وكان مروان بن محمّد كتب الى أهل مكّة يهجو أبا مسلم وانـه منذبعت .Ms.

ابو اسحق ابرهيم بن عثمان وأمّه وشيلة بنت فلان وزعم قومٌ انّه كان من قريـة من قُرَى مرو [و]يقال بل كان من العرب وقيل كان عدًا وأمَّا ابو دُلامة فانـه نسبه الى الأكراد حيثُ هجاه وقالوا فى حليته وهيأتــه أتــه كان قصير القامة أسمر اللون دقيق البشرة خُلُوَ المنظر طويل الظهر قصير الساق لم يُرَضاحكًا ولا ممازحًا ياتيه الفتوح العظام فلا يُـورَف بشْرُه في وجهه وينكب النكبة العظيمة فلا يُرى مكتنبًا لها قليلُ الرحمة قاسى القل سَوْطُه سَيْفه قتل من الأصناف كلّما بدأ بُضَر في خراسان فَأَفْنَاهُم ثُمُ الَّهِينَ ثُمُ الرَّبِيعَة ثُمُ القَضَاةَ ثُمُ الْفُرَّآءَ ثُمُ المُلوكُ ثُم الدهاقين والمرازبة والنصارى والدماوندية والنهاوندية واليهود وقتل ستَّأَية ألف ممّن يُعْرف صَبْرًا سوى من لا يُعرف ومن قُتل فى الحروب والهيجات وقُتل ولم يترك دارًا ولا عقارًا ولا عـدًا ولا أمة ولا دينارًا ولا درهمًا وكانت عنده ثلاث نسوة وكان لا يطأ المرأة منهنّ في السنة إلّا مرّةً واحدةً ويقول يكفي الانسان أن يختن نفسه في السنة مرَّةً وكان من أُغْيَر الناس لا يدخل قصره أحدٌ غيره وفيه كِوَى يُطرح لنسآئــه منها ما يحتجن اليه قىالوا وليلة زُفْتُ إليه امرأتُه أمر بالبرذون الذي ركبَتْه

فعرض له وَجَعْ بِبَر ميمون هاض له بطنه ثمّ انقضّ كوكُ فى اثره الى طلوع الشمس ومات فحمل الى مكة فدُفن مكشوف الرأس وخلّف من الصامت تسعمأية ألف ألف درهم وستين ألف ألف درهم سِوَى سائر الأصناف ولم يَرُوا منها بشى وزعم زاعمُ أنّه وقف عليه [٥٠ 217 أعرابيُّ فى طريقه قبل موته بست أيّام فأنشده

أبا جعفرِ حانَتْ وفاتُك وأنقضَتْ سِنُوكَ وأمرُ اللّه لا بُدّ واقعُ أبا جعفر هل كالله أو مُنجَمَّ بجيلته عَنْكَ المنيَّةَ دافعُ

ويقال بل هتف به في نومه ورثاه مروان بن أبي حفصة [طويل]

أب جعفر صلى عليك إلهُنَا للوتك أَمْسَى أَعْظَمُ الحَدَثانِ بكى الثَقَلانِ ٱلإنْسُ والجَنْ إذْ ثوى ولم يَبْكِ ميتًا قبلك الثَقَالانِ

خبر أبى مُسلم صاحب الدعوة اختلف الناس فى اسمه وبلده فاكثرهم على أنه أبو مسلم عبد الرحمٰن بن مسلم وُلد باصبهان ونشأ عند ادريس بن عيسى جدّ أبى دُلَفٍ فكان مع ولده فى المكتب الى أن حفظ القرآن وروى الأشعار وقال بعضهم هو

كريها شِرِيرًا فلمّا أفضى الأمرُ اليه أمر بتغيير الزَّ وتطويل القلانس فجملوا يحتالون لها بالقصب من داخل فقال أبو دُلامة في هجوه

وكنّا نُرجِّى من إمام زيادة فزاد الإمامُ المصطفى أبالقلانس تراها على هام الرجال كأنّها ديادُ يهودٍ جُلّلَتْ بالبرانس

وأمر بمدد دُور أهل الكوفة ووظّف خمسة دراهم <sup>\*</sup> على كلّ دار فلا عرف عددهم جباهم اربعين درهمًا أربعين درهمًا فقالوا [رمل]

يا لقَوْمٍ ما لقِينا من أمير<sup>8</sup> المؤمنينا قسم الحمسة فينا وجبانــا أدبعينـا

وحج غير مرّة وزار القُدْس وبنى مدينة المصيصة ومدينة الرافقة بالرقة على قدر مدينة السلام ووسّع طُرُق المدينة وأرباضها وأمر بهَدْم ما شخص عنها ووسّع المسجد الحرام وجمع من المال ما لم يجمعه أحدٌ قبله ولذلك قيل له أبو الدوانيق وخرج مُخرمًا بالحجّ

المجتبى : Corr. marg.

<sup>&</sup>quot; Ms. خسة دراها répété deux fois.

وأمر Ms.

الحسن عن يمينــه والأُمُويُّ عن يساره فلما انشده عبد اللّه ألمُّ تَرَ حوشبًا نفاه الى المدينة ثم لمّا انشأ يقول سُدَيْف [خفيف]

لا يَغُرَّنْكَ مَا تَرَى مِن رَجَالِ انَ تَحْتَ السَرْجَالِ دَآ، دُويًّا فَضِعِ ٱلسَّيْفَ وَارْفَعِ السَّوْطَ عَنْهُمْ لا تَرَى فُوق ظَهْرِهَا أُمَوِيًّا

## ثمَّ أمر بسليمان فتُتل ،'،

بُويع أخوه ابو جعفر المنصور وهو عبد الله بن محمّد بن العبّاس سنة سبع وثلاثين ومأية وأمّه بربرية يُقال لها سلامة ولد بأرض الشراة في أيام الوليد بن عبد الملك بن مروان وكان أكبر من أبي العبّاس بثماني عشرة سنة وذكروا انّه كان رجلًا أسمر نحيفًا طويل القامة قبيح الوجه دميم الصورة ذميم النُخلق أشحَّ خَلْقِ الله وأشدَّه حُبًا للدينار والدراهم سفّاكا للدما، ختّارًا بالمهود غدّارًا بالمواثيق كفورًا بالنعم قليل الرحمة وكان جال في الأرض وتمرّض للناس وكتب الحديث وحدّث في المساجد وتصرّف في الأعمال الدنيّة والحرّف الشائنة وقاد القَوْد لأهلها وضربه سليمان ابن حبيب بالسياط في الجملة والتفصيل كان رجلًا دنينًا خسيسًا

<sup>·</sup> السراة . Ms

الحيرة الى الأنبار وبنى بها مدينة ومات سنة ستّ وثلاثين ومأية وكانت ولايته أدبع سنين وثمانية أشهر وكان سنَّه أدبعاً وعشرين سنة وخلف أدبعة اقمصة وخمس سراويلات وأدبع طيالسة وثلاث مطارف خزّ ورثاه أبو دُلامة

جَزَعی ولا صبری علیك جمیلا ما عِشْتُ دهری ما وجدتُ بدیلا فوجدتُ أُجودَ مَنْ سألتُ بخیلا مَنْ مُخِمِلٌ أَ فَى الصِبرِ عَنْكُ فَلَمْ يَكُنَ يُحِدُونَ أَبِدَالًا وَانْبَى عَالِمُ عَالِمُ الْنَى عَالِمُ النَّى عَالِمُ النَّى عَالَمُ عَالَمُ النَّاسُ بعدك كلَّهم

[٥٠ 216 ٥٠] فقالت له امرأة ابى العبّاس ما أصيب به غيرى وغيرُك فقال ابو دُلامة وكان مزّاحًا ولاسُو. لك منه ولد ولا ولدى منه وكانت ولدت لـه محمّد بن ابى العبّاس ودُفن فى قصره بالأنبار وفى تـأريخ خُرَزاذ انـه بلغ من السنّ ثلاث وثلاثين سنة والله اعلم وكان يكره الدماء ويُحابى على أهل بيت رسول اللّه صلعم وكان مختصًا بسليان بن هشام بن عبد الملك وعبد المله بن الحسن الحسن من بن على بن أبى طالب وكان يقعدُ عبد الله بن

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ms. تجمّل, contre le mètre.

<sup>·</sup> الحسين . Ms.

ميمون وفى أيّامه صار عبد الرحن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك سنة ستّين الى الاندلُس فملكها ثم ابنه هشام أ بن [عبد الرحمن] تعشرين سنة وكان وقوع عبد الرحمن اليها سنة ثمان وثلاثين فهُم وُلاثها الى اليوم ، ،

ذكر خلفا بنى العبّاس أوّلهم أبو العبّاس عبد الله بن محمّد بن على ابن عبد الله بن العبّاس بُويع يوم الجمعة لاثنى عشرة خلت من شهر ربيع الأوّل سنة اثنتين وثلاثين ومأية وهو أبو العبّاس أمير المومنين المرتضى بن محمّد بن على السجّاد ذى الثفنات بن عبد الله الحَبر بن العبّاس ذى الرأى بن عبد المطّلب شيبة الحمد وأمّ ابى العبّاس رَيْطة بنت عبيد الله بن عبد المدان وهو الذى انتشرت الأخبار بافضاء الخلافة إليه وكان أبو العبّاس رجلًا طُوالًا أبيض اللون حسن الوجه وُلد بالشراة " فى أيّام هشام بن عبد الملك ولمّا قدم الكوفة نزل بجام أعين فى موضع عسكر أبى سلة فسمّى الهاشميّة ثم تحوّل من الهاشميّة الى الحيرة ثم تحوّل من

۱ Ms. الحسن

<sup>·</sup> Lacune; en marge : كذا في الاصل

<sup>·</sup> بالسراة . Ms

وغلبوا على عامّة خراسان فوجه ابو جمفر خازِمَ بن خزيمة فقاتلهم قتالًا شديـدًا وقتل منهم فى المركة تسمين ألفًا وهزمهم وفرّق جمهم وسبى ذراريهم ،'،

قتل عمر بن حفص بن ابى صفرة بافريقية كان ابو جعفر ولاها إيَّاه فخرج عليه ابو عادى وابو حاتم الاباضيَّانِ في أَربع مأيــة الف رجل من البربر والمغاربـة منهم ثلثمأيــة وخمسة عشر الفًا رجالًا وخمسة وثمانون الفا فرسانا فغلبوه وقتلوه وغلبوا على المغرب فوتجه ابو جعفر يزيد بن حاتم فى خمسين الفًا وانفق على ذاـك الجيش ثلثة وستّين ألف ألف درهم يكون بالأوقار الفي وِقْر وثمانين وِقرًا وكلّ وقر ثلاثون الفًا فَفُتل ابو عادى وابو حاتم ومُمل رؤُوسهما إليه واستوَتْ له بلادُ المغرب وبني أبو جعفر مدينة بغداذ سنة خمس وأربعين ومأية وبني قصر النُخلد سنة سبع وخمسين ومأيـة ونقل الأسواق من مدينة السلام الى باب الكَرْخ وباب المحوّل وخندق على الكوفة وسوّرها وكذلك البصرة خندق عليها وخلع عيسي بن موسى وعقد البيعة لابنــه محمّد المهدى أ ولميسى بن موسى من بعده ومات ابو جعفر فى طريق مكّة ببئر

محمد بن المدى "Ms. محمد بن

ثم خروج أخيه ابراهيم ابن عبد الله بالبصرة في ثلاثين ألفاً ويقال في سبعين ألفاً واشتدت أمخافة أبي جعفر وأعد الرواحل للهَرَب ونقل ديوانه وأهل بيته الى دمشق وبعث عيسى للقاء ابرهيم ويئس ابو جعفر من الأمر وقال أترون أنّ هذا الـذي بلفنا باطلًا أنّ الأمر لا يزال فينا حتى تلعب به صبياننا فقال له سهل لا بأس فانّ الظفر لكم فلم يلبث أن جاء عيسى برأس ابرهيم فتمثّل ابو جعفر بقول الشاعر [طويل]

فالقَتْ عصاها واستقرّ بها النوى كما قرّ عينًا بالإياب المُسافرُ

[Fo 216 ro] ومن تُمَّ مرَّ ادريشُ بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ' ابن على بن ابى طالب الى المغرب فهُمْ بها الى اليوم ،'،

خروج استادسيس بخراسان قالوا واجتمع من النُزية نحو ثلثمأية الف مقاتـل من أهل هراة وباذغيس وكنج رستاق وسجستان ونواحيها وممهم المرور والمساحى والفُووس ورئيسهم استادسيس

۱ Ms. استدت

ع Ms. انسل

<sup>.</sup> وكنح ورستاق .Ms

٠ المدور .Ms

فأخذوا اثني عشر انسانًا ورحلهم كلّهم الى الكوفــة وحبسهم فى بيت ضَيَّق لا يتمكّن أحدهم من مقعده يبول بعضهم على بعض ويتغوط لا يدخل عليهم رَوْح الهوا. ولا يخرج عنهم رائحة القَذَر حتّى ماتوا عن آخرهم فخرج محمّد بن عبد الله بن الحسن بالمدينة وجمع الجموع وفرض الفروض وتستّى بـالهدىّ فبعث اليـه أبو جعفر عيسى بن موسى وحميد بن قحطبة بن شبيب فى الخرسانيّــة وحاصروا المدينة أيَّامًا وواقعوهم مرارًا ثم خرج محمَّد بن عبد الله وقال لأهله ان قطرت السماء قطرةً فأحرقوا الديوان فاتَّى مقتول ُوواقف القومَ وقال يا أهل فارسَ يعنى الخرسانيّة اخترتم الدينار والدرهم على ابن رسول الله صلَّم إنَّى أنا محمَّد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب فانتقضت الخرسانية وخاف عيسي بن موسى الخلافَ فنادى حميدُ بن قحطية بن شبيب الطائيُّ إِنْ كَنتَ محمّد بن عبد الله فأنا حميد بن قحطبة بن شبيب الطائئُ مُسلمان كُشنْد فحملوا عليه حملةً واحدةً فقتلوه وحزّوا رأسه من أصل رقبته مُعلَّقًا بِـه أحشاءه وما يتَّصلُ بـه وحملوه الى أبي جمفر قالوا ولما خرج محمّد بن عبد الله هاجَتْ سحابة فمطرت فأحرق الديوانُ ، ، ، قصر أبى جعفر يطوفون به ويقولون هذا قصرُ ربّنا فأنكر ذلك ابو جعفر وخرجوا الى الناس يهرجونهم أ بالسيوف فخرج المنصور في مواليه فقتلهم أبرح قتل فأبلَى معنُ بن زائدة ذلك اليوم بين يديه بلاً حسنًا ،'،

خروج محمّد و "ابرهيم من والله الحسين بن على على ابى جعفر قال وكان أبو العبّاس ملاطفًا لعبد الله بن الحسن بارًّا به فأخرج يومًا سَفَطًا من جوهر وقاسمه فانشأ عبد الله يقول [وافر]

اَلَمْ تَرَ حوشَبًا أمسى يبنى قصودًا نفعُها لبنى نُفَيْلَهُ يُومِلُ أَنْ يُعتَرَ عُرَ نُوحٍ وأَمْرُ اللّه ينزل كلّ ليلَهُ

فغضِب أبو العبّاس من قوله ونفاه الى المدينة ثم لمّا ولى ابو جعفر ألح فى طلب ابنيه محمّد وابرهيم فتوارى عن الطالبين وتغيّبوا عنه وحج أبو جعفر وامر بطلب أبيها عبد الله بن الحسن وداود وابرهيم فأتى بهم وهم بالربذة فسأله عبد الله بن الحسن وهو شيخ كبير أن يأذن له فلم يأذن وبسطوا عليهم العذاب حتى داّوا على من كان اختفى منهم بجبكى طَى منه في فعث فى طلبهم

ا En marge : کذا

وفرّقها فى الفروض وبلغت جموعه تسمين ألفًا فبعث المنصور جمهور العجلى فى عشرة آلاف فالتقوا بين همذان والرى فقتل منهم ستين ألفًا وسبى من نسآئهم واولادهم ما الله به عليم وقتل سنفاد ألكان بين مقتله ومخرجه سبعون يومًا ،'،

موت أبى داود خالد بن ابرهيم وهم أبو داود بالمسير الى ما وراء النهر وقاد المساكر الى مرو فبينا هو نازل للاستراحة فى قصر بكشمهن أذ ثار الجند ليلا تشويشاً فأشرف عليهم أبو داود ليلا من القصر معتمدًا على أُجُرَّةٍ فزلّت الأجرّة فسقط ابو داود على رقبته فانكسر فولى المنصور ابنه المهدى وأمره أن ينزل الرى ويستعمل على خراسان عبد الجبّار بن عبد الرحمن الحادثى ،، خروج الروندية وخرج ناش من أهل خراسان بمدينة الهاشمية وقالوا قولًا عظيماً [٥٠ 215 ه] وهو أن أبا جعفر الهنا يُحيينا ويُميتنا ويُطمعنا ويَسقينا قالوا بتناسخ الأرواح وأن روح آدم تحولت فى عثمان بن نهيك وابو الهيثم بن معاوية هو جبريل وجاؤا الى

<sup>·</sup> جَهُورَ . Ms.

<sup>·</sup> سفاد . Ms

<sup>،</sup> کشین . Ms

يا ابن اللخنا ولا غيظًا المقتل قتلكم الله اقتلوه فقتلوه ولفّوة في بساط ونحوه ناحيةً ثم استأذن اسمعيل بن على الهاشمي فأذن له فلا قام قال انى رأيت في المنام كأنّك ذبحت كبشًا وانى توطّأنه برِجلي قال صدقت رؤياك قتل الله عزّ وجلّ الفاسق فُمْ فتوطّأه برِجلي قال صدقت رؤياك قتل الله عزّ وجلّ الفاسق فُمْ فتوطّأه برِجلك وأمر أبو جعفر أن لا يؤذن عليه ونام نومة ثم قام وقال من ما تهيّأتُ للخلافة الى اليوم وبالويده في ثلاثة آلاف من الحراسانية وقوف على الباب لا يدرون ما الحبر فقال ابو جعفر فرقوا هولآء العلوج عنى وانشأ يقول

زعتَ أنَّ السدِّينَ لا يُقْتَضَى فَاسَتُوفِ بِالكيل أَبِا مُجْرِم سُقِيتَ كَأْسًا كَنْتَ تسقى بها أَمْسرَ في العَلْمة من العلقم

وكتب أبو جعفر الى أبى داود بعهده على خراسان ، ، ، خروج سنفاد " المجوسى خروج سنفاد " المجوسى بنيسابور يزعم أنّه ولى أبى مسلم والطالب بثأره وسار حتى غلب على الرى وما وراء النهر من النواحى وقبض خزائن أبى مسلم

<sup>·</sup> كذا في الاصل: en marge: المحنا.

<sup>•</sup> Ms. السفاد .

باستدعائـه عيسى بن موسى وهو صاحب عهده وذّمتـه فقال له عيسى تقدُّمْ وأنا وراءك فقال له أبو مسلم أنا أخافه على نفسي فقال عيسى [fo 215 ro] أنت في ذمّتي وجواري وكيف تظنّ بأمير المؤمنين أن ينقُضَ عهدك وأرسل ابو جعفر الى عيسى ان تخلَّف عن المجنَّ وجاً ابو مسلم فقام اليه البوَّابُ وقال ليُعطيني الأميرُ سَيْفَه قال ما كان يفعل هذا قبلُ قال هذا لا بد [منه] فاعطاه ودخل فشكى الى ابي جمفر ذلك فقال ومَنْ أمره ذلك قبِّحه الله ثم اقبل عليه يُعاتبه وبذكر عثراته فمّا عدّ عليه ان قبال أَلَسْتَ الكاتب اليَّ تبدأ بنفسك ودخلتَ الينا فقلتَ أَيْنَ ابنُ الحارثيَّـة وجملتَ تخطب آمنةً بنتَ عليّ بن عبد الله بن العبّاس وتزعم انّك سَليطُ بن عبد الله بن عبّاس ما دعاك الى قبّل سليان بن كثير الخزاعيّ مع أَثَره في دعوتنا وسَعْيه في دولتنا قبل ان يدخلك فى شيء من هذا الأمر فجمل أبو مسلم يعتذر إليه ويقبّل الأرض بين يـديـه ويقول أراد الخلاف على ً فقتلتُه فقــال أبو جمفر يَعْصِيْكَ وحاله عندنا حاله فتقتُله وتعصينا فسلا نقتلك قتلني الله إن لم اقتُلُك ثم ضربه بعمود في يده وصفق فخرج الحرسُ فضربوه بسيوفهم وهو يستصرخ ويستأمن ويقول ابو جمفر ما تزيد

ذكر مقتل ابي مسلم قالوا ولمّا أخذ ابو مسلم على طريق الجبال من أرض الجزيرة اشتدّ رُعْتُ أبي جعفر وخشى إن هو سبقه الى خراسان أن يقاتله بما لا قِبَلَ له به فاجتمع الرأى وعمل المكائد وهجر النومَ وجمل يَقعدُ ' وحده ويخاطب نفسه وأتاه ابو مسلم وهو بالروميّة في مضاربه فأمر الناس بتلقّيه وإزاله وإكرامه غايـة الكرامة أيّامًا ثم أخذ في التجنّي عليه فهابـه أبو مسلم وكان استشار بانَوَيْـهِ رُجُلًا من أصحابِه بالريّ عند ورود الرُسُل عليه فأشار عليه بالامتداد الى خراسان وضَرْب أعناق الرُسُل فقال أبو مسلم هوذا ارى يرميني فما الرأيُ قبال تركت الرأي بالريّ فذهبت مثلًا ولكنّ الحيلة أن تبدأ به فائلك مقتولٌ فإذا دخلتَ عليه فأُعلِهِ بسيْفِك \* ونحنُ على الباب ثم ان أمكنك أن تُدافع عن نفسك إلى أن نُصلَ اليك واجمع أبو جعفر على قتله وأعدّ من أصحاب الحرس أربعة نفر فأكمنهم في البيوت منهم شبيب المروزيُّ وأبو حنيفة حَرْبُ بن قيس وقـال إذا أنا صفقتُ بيدى فشأنكم وبعث الى أبى مسلم يـدعوه فى غير وقت فجاءُ اليــه

ا Ms. معقد .

<sup>·</sup> فااعلهٔ بسنفك . Ms

حثُ يقادنها السلامةُ فإن أرضاك ذلك فأنا أحسنُ عبدك وإن أبيت الَّا أن تُمْطِي نَفْسك ارادتها نقضتُ ما أبرمتُ ضنًّا بنفسى فكت اليه المنصور قد فهمتُ كتابك ولست صفتُك صفة أولينك الوزراء النششة النذين اضطراب حبل الدولة الهم لكثرة جرائمهم واتما راحتهم في انتشار نظام الجاعة فيلمَ سوَّيْتَ نفسك بهم وأنتَ في طاعتك ومُناصحتك واضطلاعك بما حملتَ من أُعْبَآء هذا الأمر بحيث أنت وقد حمَّل أمير المؤمنين رسالةً لتسكن إليها إن أصفَيْتَ نحوها فـاسأل الله تعالى ان يجولَ بين الشيطان وبين نزغاته منك ووجه بجرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجليُّ وكان أوحدَ زمانـه في المكر والخداع والـدها. والتلبيس واللسان فخدعه بكلامه وسحره بمواعيــده وحلف له أبو جعفر بكلّ عين يحلفُ بها ذوو الأديان من الطّلاق والمتاق والأنمان وضبن لـه عیسی بنُ موسی وجریرُ بن یزیــد بن جریر الوفاء من أبي جعفر بالمهد وكتبوا له كُتُبِ الأمان وكان أبو مُسلم يقول لأَقْتَلَنَّ بـأرض الروم وأقبل منصرفًا من الريّ الى العراق ، ، ،

۱ Ms. دري

عن الحندق وضيّعوا العورة عطف ابو مسلم على نصيبين ركضًا فغلب على الخندق وصار في يهده جميع ما فيه واقبل عبد الله حتّى نزل على اربع فراسخ من نصيبين فى موضع ليس فيه مآخ إلَّا مَا ۚ الآمَارِ فَسِيطُ الأَمَانِ للنَّاسِ وَبِذُلِ الْأَمُوالُ ثُمَّ لَمْ يُحْكِنِ عبدُ الله المقامَ فهرب ليلًا واستولى ابو مسلم على خزائنه وأمواله [6 21:4 vo] وما كان احتواه من نهب بني أُميّــة وكنوز الشأم ثم أُسر عبد الله من على وحُمل الى أبي جعفر فمخلّده الحبسَ إلى أن مات وأقام ابو مسلم بنصيبين واستقامت له أمور الشأم وسرَّح ابو جعفر أمناءً على الأفياض والخزائن وبعث يقطين بن موسى وأمره بإحصاً، ما في العسكر فغضب ابو مسلم وشتم أبا جعفر وقيال أمناً على الدمآ خُونة على الأموال وأقبل من الجزيرة مُجمعًا على الخلاف مُعارضًا بخراسان وخرج ابو جعفر من الأنبار الى المدائن وكتب الى [أبي] مسلم بالمصير فكتب اليه ابو مسلم امَّا بِعِد فَانِّـه لَم يَبِقَ لأمير المؤمنين عدوٌّ إلَّا أمكنه الله منه وقد كُنَّا نُروى عن ملوك ساسان انَّ أخوَفَ ما تكون الوزرا اذا سكنت الدهمآ؛ فنحن نافرون من قربك حريصون على الوفياء بهدك ما وَفَيْتَ حَريُون بالسمع والطاعة غير أنَّهما من بعيـــد

السيف وسار الى مروان فقاتله فله الخلافة بمدى فتحاماه الناسُ وقام عبد الله بن على فتقلّده وسار فقاتل مروان فقتله فلا مات أبو المبَّاس قام بالخلافة وبايعه الناس على ذلك وكان أُجلدَهم وأشجِمَهم فهال ذلك أبا جعفر واستشار أبا مسلم فقــال الرأيُ ان تماجله ولا تتأتى بـ فانهض أبا مسلم وجعلله الشأم وما ورآءه من الخراسانيّات فسار أبو مسلم الى نصيبين وقد وافاها عبدُ الله ابن على في مأية الف مقاتل ومأية ألف من الفَعَلة وحفر الخندق من جبل نصيبين الى نهرها وجعلفيه ما يحتاج اليه من العُدّة والآلة ونصب المجانيق والعرّادات وبثّ الحسك وسدّ الطريـق على من يقصِدُه من العراق وجعل الخصُّ والثُّرَى ورآءَه فلما نظر أبو مسلم الى ذلك وانّه قد غلب الخصُّ والقُرى والميرة والعُلوفات وأن لا مقامَ للمسكر بإذائـه احتال في إخراجه فعدل عن عبد الله وأخذ في طريق الشأم فخشى عبدُ الله أن يستولى ابو مسلم على الشأم فوجّه أخاه المنصور بن على في جيش عظيم فهزمهم أبو مسلم وقتل منهم مقتلـةً عظيمة ومرّ على وجهه يُظهر أنَّه يُريد الشأم فخرج عبد الله في أثره كلَّما ارتحل أبو مسلم من منزل نزل عبد الله فيه حتى علِم ابو مسلم انه خرج جميعُ عساكره فلا بلغ ابو مسلم الحيرة تلصُّاه ابو المبّاس في بني هاشم وسائر القُوَّاد من العرب والموالى وبالغ فى إلطافه وتكرمته وشكر صنيعه وأشار أبو جمفر عليه بقتله فقال أبو العبّاس يا أخى قــد عرفتَ بلاَّه عندنا وقيامَه بأمرنا وسابقتَه في دولتنا قبال إنَّ في رأسه واتمًا بلغ ما بلغ بدولتنا وأيّامنا فتغدُّ به قبل أن يتمشُّ بك قال وكيف الحيلة فيه قال إذا دخل عليك فاشغَله بالكلام حتى آتيه من ورائه فأضربُهُ عنقَهُ قال دونك فاصنع ما انت صانع ودخل ابو مسلم للسلام فـأخذ أبو العبّاس يسأله عن وقـائعه وحِيَله إذْ ادركتُه حالةٌ صرفَتُه عمّا همّ به فقال لبعض شاكريّته قُلْ لأبي جمفر لا يفعل ذاك ثم قال لأبي مسلم لولا أنَّ أبا جمفر وتَّى ابنَ أخيه أميرًا على الحاجّ لكنتَ أنت فخرج أبو جعفر وابر مسلم بتقدمته حتَّى إذا بلغ صُفَيْنَـةَ موضعًا بين البُستان وذات عِرْقِ بلغه خبر وفاة أبى المبّاس فسار حتّى حجّ بالناس وأقبل منصرفًا الى الحيرة ،،،

ذكر خروج عبد الله بن على على أبى جعفر ولما مات أبو العبّاس ادّعى الخلافة عبدُ الله بن على وبايعه أهلُ الشأم والجزيرة وذلك أنّ ابا العبّاس لمّا ظهر أمرُه وضع سَيْفًا وقـال من تقلّـد هذا

اكثر من مأية ألف وتحصّن سعيد بن حُميد في مدينة الطراز أ وأقــام أبو مسلم في مُعسكره بسمرقنـــد واستمدّ الهُمّال وحشر المطوّعة الى سعيـد بن مُميد فواقمهم دفعاتٍ وقتــل منهم خمسةً وأربعين الفًا وأسر خمسة وعشرين ألفًا وانهزم الباقون فاستولى المسلمون على عسكرهم وانصرف الى بخارا وبسط يده على ملوك ما وراءَ النهر ودهاقينها فضرب أعناقهم وسبى ذراريهم واستصفى أموالهم وعبر النهر من السبي غير مرّة بخمسين ألفًا خمسين ألفًا وهمَّ ابو مسلم بنزو الصين وهيِّـأ أُهْبَةً لذلك فشغله عنــه إظهارُ زياد بن صالح كتابًا من أبي العبّاس بولايته على خراسان من غير أن كان لذلك أصلُ فممل أبو مسلم في ذلك حتّى قتــل زيادًا وبعث برأسه الى أبي العبّاس وكتب إليه يستأذنه في الحجّ واختار من جلّـة رجاله خمسة آلاف فقـدّمهم أمامـه وخرج [fº 21·1 rº] واستخلف على خراسان أبا داود فلا انتهى الى الرىّ تلقّاه كتاب أبي العبّاس بتخليف من معه من الجنود بالريّ وأن تقدم عليه في خمس مأية رجل فكتب إليه إنّى قد وترْثُ الناسَ ولا آمنُ على نفسى ألَّا اكون في كَنَف قوى فكتب أليـه ان اقبَلْ في ألفٍ

<sup>•</sup> الطرارا .Ms ا

جموعه كُلَّ مَزَّقِ وقتلوا منهم ما لا يُحصَى ثم اذكَوا العيون على الأُموتين يقتلون رجالهم ونساءهم وينبشون عن قبورهم فيُحرقونهم فمن ثَمَّ سُتى عبد الله بن على السفّاح وفيه يقول الشاعر

وكانت أُميَّةُ فى ملحها تجولُ وتُظْهِرُ طُغيانَها فلمنا دأى اللهُ أَنْ قد طفَتْ ولم تُطِقِ الأرض عُدُوالَها رماهم بسفاحِ آل الوسول فخز بكفَيْه أَذْقَالَها

وفى السنة الثالثة من ولاية أبى العبّاس انتقض أمرُ بخارا بنجوم شريك بن شيخ الفهرى فى ثلاثين ألفًا من فلال العرب وسائر الناس ونقموا على أبى مسلم سَفْكَهُ الدِماء بغير حتى وإسرافه فى القتل فنهض اليهم أبو مسلم وعلى مقدَّمته زياد بن صالح وأبو داود خالد بن ابرهيم إلـذُهلى فناجزهم وقتل شريك بن شيخ وافتتح بخارا والسُفْدَ ثانيا وأمر ببنا، حائط سمرقند ليكون حصنًا لهم إن دحهم غدوُّ وبعث زياد بن صالح فافتتح كورً ما ورا، النهر حتى بلغ طرازًا واطلخ فتحرّك أهلُ الصين وجآؤوا ما ورا، النهر حتى بلغ طرازًا واطلخ فتحرّك أهلُ الصين وجآؤوا

<sup>·</sup> طرارًا .Ms ا

دعا بالبُسُط والأنطاع وفرشها عليهم ودعا بالطعام فأكل فوق هامِهم وإنَّ منهم كمن يأنُّ أَسِّي وقـال مـا أكلتُ طعامًا مُذ سمعتُ بقتل الحسين أطيبُ من هذا قالوا وحاف ناسٌ من أهل الشأم انْهُم ما علموا لرسول اللَّه قرابـةً غير بني أُميّــة وبعث عبد الله بن على في أثر [٥٠ 213 ٥٠] مروان فلحقوه ببوصير من حدود مصر فقتله وبعث برأسه الى أبي العبّاس فبعثه أبو العبّاس الى أبي مسلم وأمره أن يُطيف بـه في خراسان وقالوا ولمّا أيقن مروانُ بالهلاك دفن قضيبَ رسول الله صلعم ومخصفته في رَمَل كي لا أ يمثر عليه أحدٌ ولا ينالُ فدلَّم عليه خصيٌ من خِصْيانه فأستُخرجا وبُعث بهما الى أبى العبّاس ويقال انّ الذي قتل مروانَ عامرُ بن اسماعيل من أهل مرو،،،

خُرُوج السفياني على أبى العبّاس وفى السنة الثانية من ولايـة أبى العبّاس وهى سنة ثلاث وثلاثين ومأيـة خرج زيادُ بن عبد الله ابن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان بجلب وبيّضوا ثيابهم وأعلامهم وادّعى الحلافـة فبعث أبو العبّاس أخاه فأتاه من جانب الجزيرة وجاءًه عبد الله بن على من فوقه فواقعاه وهزّماه ومزّقوا

۱ Ms. کلا ،

بني أُميّـة وهدم سورها حجرًا حجرًا ونبش عن قبورهم فـأحرقهم واحرق عظامهم بالنار ولم يجد في قبر معاوية عليه اللمنة إلَّا خطًّا أَسُودَ كَأُنَّه رَماد ولا في قبر يزيـد لعنه اللَّه إلَّا فقارة ظهره فأحرق وبعث بن ظفر به من اولادهم ومواليهم الى أبي العبَّاس فقتلهم وصلبهم كلّهم بالحيرة وارتحل عبد اللّه بن على تحو مروان فهزمه واستباح عسكره ونزل في مُناخ الاستراحة واجتمع رؤساء بني أُميَّة اثنان وثمانون رجلًا وجاؤا يستاذنون على عبد الله معتذرين فأذن لهم وقــد أكمن رجاًلًا من المسودّة ومعهم الكافر كوبات وقال إذا ضربتُ بقلنسوتى الأرض فابرزوا ودخل القومُ فسلَّموا عليه بالخلافة فنادى يا حسن بن علىَّ يا حسين بن علىَّ يا زيد بن على يا يحيى بن زيـد ما لكم لا تُجيبون وتُجيب بنو أُميَّة فأيقن القوم بالهلاك وأنشأ عبد الله يقول [كامل]

حَسِبَتْ أُميّةُ أَنَّ استرخى هاشمٌ عنها ويذهبُ زيدُهَا وحُسينُها حَسِبَهُا وَحُسينُها حَتَى يُشارَ كَـفُورُها وخُوْونُها

ثم ضرب بقلنسوته الأرضَ وقال يا ثارات النحسين فخرجت المسوّدة ودقوّهم بالكافركوبات حتّى شدخوهم عن آخرهم ثم

اللَّه بن على الى مروان وهو نازلُ بالزاب وولى خالد بن برمك الخراج وابن أبي ليلي القضاء وسابق الخوادزميَّ الشراب وأكمن رجالًا ففتكوا بأبي سلمة وأرجفوا بأنّ الخوارج قتلَتُه ثم ارتحل أبو العبّاس أمن الهاشمّة الى الحيرة فنزلها وبعث الوفود ببيعته في سلطانه واستأمن ابن هُبيرة فآمنوه وقتلوه وواقع عبد الله بن على بن عبد الله بن العباس مروانَ بن محمّد فهزمه وانتهب مُمسكره فمرّ مروان على وجهه حتّى أتى الموصل فلم يُفتَح له ومضى فمبر جسرَ الفرات فوق حرّان وأحرق السُفُنَ فنزل عبد الله بن على على الفرات يصلح السُفُن ليعبُر وفتح الوليدُ بن معاوية ابن عبد الملك بن مروان الخزائن وفرض للناس واجتمع إليه خمسون ألفًا من المقاتلة بدمشق وجمع مروان جمعًا عظيًا بنهر فطرُس من أرض فلسطين وبعث أبو العبّاس أخاه أبا جعفر الى أبي مسلم بخراسان يخبر[ه] بغدر أبي سلمة ويعتذر من قتله فبايعه أبو مسلم ببيعة أهل خراسان له ووصل أبا جعفر بمال له خطرٌ ومقدارٌ وحمل الى أبي المبّاس خيلًا ورقيقًا وسلاحًا وهدايا جمّةً وعبر عبد الله ابن على الفراتَ وحاصر دمشق حتى افتتحها وقتل من بها من

<sup>&#</sup>x27; Ms. ابو العاس (sic).

عشرة خلت من ربيع الأوّل في مثل مَوْلِد النبيّ صلّم يوم هجرته سنة اثنتي وثلاثين ومأية وعليه ذُرَّاعة سَوْدَآءَ وكسَآ ۚ أَسُوْدُ فَصَلَّى المنرب في مسجد بني أيوبَ فهي أوّل صلاةٍ صلّاها في الخلافة ودخل منزله فلمّا أصبح غدا عليه القُوّادُ في التعبية والهيبة وقــد أعدُّوا له السواد والمركب والسِّيف فخرج أبو العبَّاس في من ' معه الى قصر الامارة ثم خرج الى المقصورة وصعد المنبر وجلس وصعد معه عَمُّه داود بن علىّ وكان فصيحًا بلينًا وقد اجتمع الثُّوَّاد وأعيان الناس فقال والله ما قـام على منبركم هذا أحدُ بعد رسول الله صلعم أحقّ به من على بن أبي طالب رضه وأمير المؤمنين هذا ابسُطْ يَدَكُ أَبايِمِكُ فبسط يده فقال داود أنا داود بن على بن عبد الله بن العبّاس بن عبد المطّلب وقد بايعتُك ثم نزل فصعد أبو جعفر أخوه فبايعه ثمّ بايعه أهل بيته وبنو هاشم ثم القوّاد ثم الرعايا ولم يزالوا يضربون على يــده إلى أن أذَّن للصلاة قــام ابو العبّــاس فمخطب وصلَّى ثم ركِب حتى أتى مُعسكر [fº 213 rº] ابى سلمة حفص بن سليمان فنزل وجاء ابو سلمة فبايعه وبايمه أهل عسكره فوجّه أخاه أبا جعفر لمعاضدةِ ابن تحطبة ووجّه عَّه عبد

۱ Ms. فسن

فنذهب سابق اليهم فأخبرهم بخبر أبى حميد فخشوا وهابوا وقالوا لا نأمن إنْ أظهرنا حميدًا على أمرنا أنْ يقتلنا أبو سلمة لأنَّــه كان يجذرهم الحزوج فقال أبو العبّاس إلى متى نحنُ فى خُفْيةٍ وقد أوعدَناْ أبو هاشم أنَّ الأمر صائرٌ الينا فهاتِ أبا حميد فخرج سابق الى أبي حميد فجا. ب فلما بلغ الدارَ قال له سابق أَلْق عنك سلاحك وسوادَك فائهم يهابونك فألقى سلاحه ثم دخل فلما رأى شيعتهم سلَّم عليهم ووقف وقال مَنْ ابرهيم الإمامُ منكُم قالوا ذاك قــد مضى لسبيله فاسترجع وترحّم عليه وعزّاهم عنه ثم قال مَنْ ابن الحارثيّة منكم فأشاروا الى ابن الميّاس فسلّم عليه بالخلافة وقبّل الأرض بين يـديـه وقـال هذا إمامكم وخليفتكم وخرج فأخبر القُوَّادَ والنقباء فاسرعوا إليه وسرّوا به وسلّموا عليه بالخلافة وبلغ الخبر أبا سلمة فانتقض عليه تدبيرُه وجاء فاعتذر وقال اتما اردتُ بما فعلتُ الخيرَ فقال له ابو العبّاس قد عذرناك غير مُعتذر حَمَّكَ لَدَيْنَا مُعظَّمُ وسالفتُك في دولتنا مشكورةٌ وزلَّتُك مغفورة فارجع إلى مُعسكرك لا يدخله خَلَلْ ، ، ،

ابتدآ. خلافة بني المبّاس وخرج أبو العباس ليلة الجمعة لاثنتي

<sup>&#</sup>x27; Glose marginale.

لسواد ثيابهم وكتب أبو مسلم الى قحطة أنْ صادِمْ ابنَ هُــيرة فالتقيا بفم الزاب وهو على عشرين فرسخًا من الكوفة فانهزم ابنُ هبيرة ومضى الى واسط وتحصّن فيها وفَقِدَ قحطبة فلم يُـدْرَ أَقْتَلَ أَمْ غَرَقَ وُولِي أَمْرِ المُسوّدة حميدُ بن قحطة فسار في اثر ابن هبيرة فحاصره وكان أبو مسلم واعد ابرهيم الحروج يومَ كذا من شهر كذا وبعث معهم القُوَّاد والنقباءَ الـذين كانوا استجابوا لـه وتابعوه الى الكوفة لذلك اليوم وبعث ممهم بالسواد والسَيْف والمراكب وما يجتاج الإمامُ إليه من المال والفُرش والأثاث 1 والسلاح ففات الوقتُ ولم يَرُوا من ذلك شيًّا لموت ابرهيم وغَدْرِ أَبِي سَلَّمَةً وَكَانَ يَقَالَ لَأَبِي سَلَّمَةً وَزَيْرَ آلَ مُحَمَّدٌ فَسَاظُرُوا بـأبي سلمة في ذلـك وألحوّا عليه فقال أبو سلمة لا تعجلوا وجمل ينتظر \* ورود مَنْ كَأْتْبَهُم من العلويَّـة وكان ابو حميد السمرقنـديُّ أحدُ القُوَّاد أهدى غلامًا خوارزميًّا يقال له سابق إلى الإمام ابرهيم فلقِيه في بعض الطريق فسأله عن الإمام فأخبره انَّـه في دار بني فلان وأنَّ أبا سلمة ينهاه عن الظهور والحزوج فقال له أبو حميد خُذْنَى اليه فقال لا افعل إلا بإذنه قال فاستأذِنه وأعلمني

<sup>·</sup> بنتظروا . Ms. ع الأماث . Ms. الأماث .

كان دَعُوا الناس إليهم فكانوا في حصنه نحوًا من شهرين وعسكرَ أبو سلمة بجام أُعْمُن وفرّق مُمَّاله في السهل والجبل وكـتب الى جمفر بن محمّد والى عبد الله بن الحسين والى عمر بن الحسين بن على ودفعها الى رجل وأمره أن يُلقَى جعفر بن محمَّد فإنْ قَبلَ ما كتب به اليه مزّق الكتابين وإنْ لم يقبل لقى عبد الله بن الحسين ابن الحسن فإن قبل مزّق الكتاب الثالث فإن لم يقبل لقي عمر بن على بن الحسين بن على فقدم الرسول المدينةَ ولقى جعفر ابن محمّد بالكتاب ليلًا فقرأ الكتاب وسكت فقال له الرسول ما تُجيبُ فقدّم الكتاب من السراج وأحرقه وقال هذا جوابه فلقى الرسول عبد الله بن الحسين بن الحسن وأوصل الكتاب اليه فقبل وأجاب إلى ذلك فأشار عليه جعفر بن محمّد بالإعراض عنه فإنَّ أبا سلمة مخدوعٌ مقتولٌ وإنَّ هذا الأمر لا يتمَّ لكم فإنّ أبا هاشم أخبرهم أنَّـه يكون في ولد العبَّاس وفاتَ الوقت الذي كان قومٌ ينتظرونه بخروجهم فارتاب أهل خراسان فاجتمعوا الى ابى سلمة وقالوا قــد خرجنا من قعر خراسان اليك وقــد مضى من الوقت ما ترى فإمَّا أَنْ تُخرِج إلينا الإمام الذي دَعَوْتَنا إليه وإمَّا أَنْ نمود الى أوطاننــا وكان النــاس يُسمُّونهم المسوَّدة [٥٠ 212 هـ] ابن مماوية بن مروان بن الحصى يأمره بتوجيه خيل اليه وكان مروان بأرض الجزيرة يقاتل الشراة وعمله اليه الوليد خيلا فهجموا على ابرهيم فأخذوه وحملوه الى سجن حرّان واثقلوه بالحديد وضيقوا عليه الحلقة حتى مات فدنن بقيده ولمّا أحسّ ابرهيم بالطلب أوصى إلى أبى العبّاس ونعى نفسه اليه وأمره بالمسير الى الكوفة بأهل بيته فسار أبو العبّاس واخوه أبو جعفر وعمّاه داود ابن على وعبد الله بن على بن عبد الله بن العبّاس وابن عمّه موسى بن داود بن على ستّة رجال شايمهم يحيى بن جعفر بن شام ابن العبّاس حتى قَدموا الكوفة مستخفين وجا، الشيعة نعى ابرهيم الإمام فقال أبو هدبة

ناعٍ نعى لِيَ إِبرُهيمَ قلتُ لـه شَلَّت يدَاكُ وعِشْتَ الدَهْرَ حَيْرانا نعى الإمام وخير الناس كلَّهُمُ أَخْنَتْ عليه يـدُ الجعديِّ مروانا

وأنرلهم أبو سلمة فى دارٍ وكتم أمرهم وقال ينبغى أن يتربّصوا فإنّ الناسَ بايعوا ابرهيم وقد مات ولعلّ يحدُث بعده أمرٌ وأراد أن يَصْرِف الأمرَ الى ولـد على بن أبى طالب لأنّ أوّل الأمر

<sup>·</sup> الشراه . Ms

میدَیك . Ms

أبي مسلم وسار قحطة الى العراق وجا. يوسف بن عمر بن هبيرة خليفة مروان على العراق حتى نزل جلولا وخندق بها ونزل قحطبة خُلوانَ وقدّم ابنَه الى خانقين <sup>1</sup> وأبو مسلم يقدّم ابنَ الكرمانيّ فى هذه الأحوال كلَّها ويسلُّم عليه بالإمارة ويُريه أنَّـه يتَّبعه ويعمل برأيـه استظهارًا منه [fo 212 ro] على ربيعة ومُضَر فلمّا افني ربيعة ومُضر وثب على ابن الكرمانيّ فقتله وصَفَت المملكة له وأمدُّ قحطبة بالأموال والرجال فلمَّا ترادفت الامداد اليه سار الى جلولاً وانصرف يـوسف بن عمر بن هبيرة الى العراق واستولى قحطبة على ما وراء دجلة وابو سلمة السبيعي رأسُ النقباء بالكوفة فى جمع كثير من العرب والخراسانية وهي سنة احدى وثلاثين ومأية وحجّ في هذه السنة الإمامُ ابرهيم بن محمّد بن على بن عبد الله بن العبّاس ومعه أخواه ابو العبّاس وأبو جعفر وولده ومواليه على ثلاثين نجيبًا عليهم الثياب الفاخرة والرحال والأثقال \* فشهره أهل الشام وأهل البوادى والحرمين معا انتشر فى الدنيا من ظهور أمرهم وبلغ مروان خُبُر حَجْهم فكتب الى عامله بدمشق الوليد

<sup>·</sup> خامین . Ms

<sup>•</sup> والانقال .Ms •

## أَقُولُ مِن التعجَبِ لِيتَ شِعْرِى أَيْتَ الْأُ أُميَّةُ أَم نسيامُ

فكت إليه مروان أمّا بعدُ فإن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فَأُحْدِيمِ النُّؤْلُولَ \* قِبَلَك فَقَالَ نَصَرْ لأَصَحَابِه قد أَعَلَمُم صَاحِبُكُم أنَّه لا قوَّة عنده فاحتالوا لأنفسكم ثم لم يلبث نصر الَّا قليلًا حتى خرج هارًا الى نيسابورَ وبعث أبو مسلم في اثره ففاتــه وبعث في الليل الى منازل قُوَّاده ونقبآئه فاستحضرهم وضرب أعناقهم ونصب رُؤُوسهم في المسجد فلما اصبح الناسُ ونظروا اليها هالهم ذلك ودخلهم رَءْبُ عظيم وعظم أبو مسلم فى نفوسهم وانكسرت مُضَر وبعث قحطبة بن شبيب الطائيّ في أثر نصر بن سيّار وخرج قحطبة على طريـق جُرجان وفيها ابنُ حنظلة عاملُ لمروان فخرج اليـه فقاتله قحطبة فقتله وخرج نصر بن سيّار الى ساوَة فمات بها وسار قحطبة الى الرىّ ووافى ابو مسلم نيسابور ليكون رِدْءًا لقحطبة وجمل يمدّه بالاموال والرجال فبعث ابنَه الحسن بن تحطبة الى نهاونـد فاستنزلهم وبـذل لهم الأمان إلّا من كان من أهل خراسان فإنّه قتلهم كأبهم لأنّهم خرجوا من خراسان عند ظهور

<sup>·</sup> التولول . Ms

الى أبي مسلم أنْ يوافى الموسم ويحمل ما جبي من الأموال فخرج أبو مسلم وحمل ثلثمأية وستين ألف درهم سوى الأمتمة والحمولات وخرج معه النقبآ وعدّة من الشيعة فلقِيه كتاب الإمام في الطريق ولوا? عقده له يـأمرهُ بـالإنصراف إلى خراسان وإظهار الدعوة فبعث قحطبة بن شبيب بالمال وعاد أيو مسلم حتى قدم مرو مستخفيًا وواعد الشيعة في الآفاق والنواحي أن يوافوه يوم الفطر فخرج وأمر قاسم بن مجاشع أن يصليّ بهم فصليٌّ وهي أوّل جماعة بني العبّاس ثم كتب أبو مسلم الى الشيعة في الكوفة بأظهار الدعوة ومكاشفة اعمال اعوان بني أمية واقبل ابو مسلم حتّى نزل خندق نصر بن سيّار وعند خندق على بن الكرمانيّ وكثرت جموعه وهو يُظهر لكلِّ واحد منها أنَّــه ممه ويَعده النصر على صاحبه فلا قَوِىَ أمرُه وتكاشف بؤسه \* هابه الفريقان وكتب نصر ابن سيّار الى مروان يُخبره بذلك [وافر]

أرى خلَلَ أُ الرماد وميضَ جَنْرٍ ويُسوشِكُ أَن يَكُون لها ضرامُ فإنّ النار بالمُودَيْن تُـذْكي وإنّ الشرّ يُنتجه الكلامُ

<sup>·</sup> س شه . ۱ Ms.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ms. كالخ.

وسادع إليها فلا رأته النقبا وفيه العلاماتُ تفرَّسوا فيه ارتفاع الأمر على يديه ثم سارت النقباء الى مكّة فلقوا الإمام ابرهيم بن محمد بن على فأخبروه بخبر أبي مسلم و[أ]عطوه مالًا كانوا حملوه من خراسان فقال لهم ابرهيم إن كان أبو مسلم عبدًا فاشتروه وإن كان خُررًا فخذوه ممكم وفي سنة ثمان وعشرين ومأيـة في ولايـة مروان بن محمّد وجه ابرهيم الإمامُ أبا مسلم الى خراسان وكتب معه الى الشيعة بتأميره عليهم فوقعت الفتنةُ بخراسان وذلك أنَّـه لمَّا فُتل يحيى بن زيد بن على ترضهم اختلف الناسُ فحبس نصر بن سيّــار على ً بن الكرماني [٥٠ 2١١ ه] في قُهنـدِز مرو واحتــال ابن الكرمانيّ وانسلّ من مجرى الما وجمع الناس واحتشد وزعم أنّـه يطل الكتاب والسُنّة والرضا من آل محمّد صلعم فانّه لا يرضى بنصر وعُمَّاله وُلاةً على المسلمين ،'،

[ابتدا؛ خروج أبى أسلم] فتشوّشت لذلك واضطربت فأصاب أبو مسلم الفرصة وجد فى إقامة الدعوة ونصرُ بن سيّاد يُناوش ابن الكرماني لا يتفرّغ لأبى مسلم وقد بث الدَّعاة فى الأقطاد فدخل الناس أفواجًا أفواجًا وفشت الدعوة ثم كتب الإمام ابرهيم

<sup>&#</sup>x27; Ms. أبر. Ce titre est donné par une glose marginale moderne.

فسارع الناسُ الى الاستجابة له ثم لم يلبث أنْ غير ما دعاهم اليه ومثّل لهم الباطل في صورة الحقّ فرخّص لبعضهم في نسا. بعض وهو أوَّل من ابــدأ مذهب الباطنيَّة في الأرض وزعم أنَّـه أمرُ الإمام محمَّد بن على ودينُه وشريعته فأخذه أسد بن عبد الله القسرىُّ فقطع يديه ورجليه ولسانه وسمل عينيه وفعل من ظفِربه من أصحابه كذلك ثم كتبت الشيعة من خراسان الى الإمام محمّد ابن على بأن يقدَم عليهم والإمام مشمئةٌ منهم لاتباعهم رأى خداش فكتب إليهم كتابًا فلا فكُّوه لم يجدوا فيه غير بسم اللَّه الرحمن الرحيم فهالهم ذُلك وعرفوا أنَّ ما جَآءَهم به خداش باطلُّ ثمّ وجّه الإمام بكر بن ماهان وكتب معه انّ خداشًا حمل الشيعة على غير منهاجه فكذَّبه من بقي منهم على رأى خداش واستخذُّوا بِه فرجع وردّه إليهم ثانيًا ومعه عصِيًّ وأمره أن يدفع إلى كلّ رجل من الرؤساء والدُّعاة والنقبآ. عصَّى يكون علامةً بينه وبينهم لأنّ أبا رياح النبّال كان وعدهم ذلك من الإمام فلمّا أتاهم بها عرفوا أنَّه الحقُّ تابوا ورجموا وفي سنة خمس وعشرين ومأية سار النقبا؛ من خراسان إلى الكوفة فأنوا يونس بن عاصم العجليُّ وهو في حسِ ابن هبيرة وأبو مُسلم غلامُه يخدمه وقــد فهِم الدعوة

وكان فى ولاية هشام بن عبد الملك بن مروان وجّه ابو هاشم بكرُ ً ابن ماهان المروزيُّ أما محمَّد الصادق في جماعـة من الشيعة الى خراسان دُعاةً فنزلوا مَرُوَ الزُّوذ فاستجاب لهم قوم فنـقبوا عليهم اثني عشر نقيبًا منهم سليمان بن كثير الخزاعيّ وقحطبة بن شبيب الطائعُ ولاهز بن قريظ ' التميميّ فوشي بهم واشِ الى أسد بن عبد اللَّه القسرى أخي خالد بن عبد اللَّه وَكَانَ خَلَيْفَةً عَلَى خَرَاسَانَ لهشام بن عبد الملك فقبض عليهم فقطع أيديهم وارجلهم وصلبهم وعفا أثرُ القوم الى سنة سبع عشرة ومأية ثمّ تحوّلوا وافشوا الدعوة فأخذ أسد بن عبد الله لاهزَ بن قريظ ْ فضربه ثلثمأيـة سَوطٍ وألجم موسى بلجام ثم جذبه فحطم أسنانه وضرب من أصحابه ومن تُبّاعهم وخلّى سبيلهم وفى سنة ثمان عشرة ومأيـة مات أبو محمّد على بن عبد اللّه بن العبّاس بالحميمة من أرض [الشام] \* وفي هذه السنـة وجّه بكر بن ماهان عمار بن بـديل واليّا على الشيمة بخراسان فجاً حتى نزل مرو وغيّر اسمه وتستى بخداش

<sup>·</sup> قريط . Ms ا

<sup>·</sup> قريطة . Ms ·

ع Lacune dans le ms.; en marge : كذا وجدت

مأية سنة فوجّه دُعَاتَك واعلم أنّ الأمريتمّ لابن الحارثيّة من ولدك فابتدأ الإمام محمّد بن عليّ في دعا. الناس سنة مأية فأوّل من استجاب له أربعة نفر من أهل الكوفة المنذر الهمدائي وأبو رياح النبّال وابو عمر البزّاز ومصقلة الطحّان وأمرهم أن يـدعو الناس الى امارته ولا يجوز الكوفة فاستجاب لهم نفر بكر بن ماهان المروزيّ وأبو سلمة الحلاّل وغيرهما فاستأذنوه في بثّ الدعوة فقال محمّد الإمامُ الكوفة شيمة علىّ والبصرة شيعة عثمان والشام لا يعرفون إلاآل أبي سفيان ومكَّة والمدينة قد غلب عليها أبو بكر وعمر لكن عليكم بخراسان فـ إنّى اتفأل الى مطلع الشمس سراج الدنيا ومصباح الخلق وكان هذا في سنة مأية من الهجرة في ولاية نُمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه وفي سنة احدى ومأية وجّه أبو رياح النبّال دُعاتَـة الى خراسان يـدعون الى إمامة بني هاشم وولايـة أهل البيت فجملوا يدعونهم سرًّا واستجاب لهم ناسٌ فلما كان سنة أربع ومأية قدِم أبو عكرمة من خراسان على محمّد بن علىّ الإمام في جماعة من أصحابه وقــد مهّدوا الأمرَ له وفي هذه السنة وُلد ابو العبّاس فأخرجه اليهم [fo 211 ro] محمّد في خرقةٍ وقال إنَّ الأمر يتمُّ لهذا ويقوم به حتَّى تُدركوا أَثَارَكُم من عدوٌّ كم

الله الكذَّابِ فأتاه آت فقال ما هذا الذي نسبوه إليك فقال بلنهم قولى أن هذا الأمر سيكون فى ولدى قـال واللّه ليكوننّ حتى يملكهم عبيدهم الصغار الأغين البراض الوجوه يعني الترك وقد روى الواقديُّ أنَّ على بن عبد الله وُلد ليلة قتل عليَّ بن أبي طال رضه وكانت بنو أُميّة يمنعون بني هاشم من تزويج الحارثيّة للخبر المروى أنّ هذا الأمر يتمّ لابن الحارثيّـة فلا قــام عمر بن عبد العزيز رضه بالامر أتاه محمّد بن عليّ بن عبد الله بن المبّاس فقال إنى أريد أن أتزوّج ابنة خالى من بني الحادث بن كعب أفتأذن لي قال تزوَّج من شِئْتَ فتزوَّج رَيْطة بنت عبد الله بن عبد المدانِ فأولدها أبا العبّاس وكان بين محمد وأبيـه على أربعة عشر سنة قالوا ودخل عليّ بن عبد الله بن العبّاس على هشام بن عبد الملك ومعه الخليفتان أبو العبّاس وابو جعفر فقال هشام إنّ هذا الشيخ قد اختل واختلط يقول ان هذا الأمر منتقل الى ولده فسمع على فالتفت اليه فقال والله ليكونن ويملكن أهذان وأشار إليها وكان محمّد بن الحنفيّة أخبر محمّد بن على بن عبد الله بن العبَّاس أنَّ الحلافة صائرة الى ولده فقال له اذا مضَتْ

<sup>•</sup> ويهلكن ، Ms

فقالوا وُلد له مولودٌ فقضي على صلاتَه فقال امضوا بنا اليه فأتاه وهنَّأه وقال ما سمَّيَّـه فقال ما يجوز لى أن أسمَّيه حتَّى تُسمَّيه فأخذه وحرَّكه ودعا له ثم ردّه اليه وقال خذ اليك ابا الأملاك ويقال هاك أما الخلفاً. وقد سمّيتُـه عليًّا وكنيتـه ابو محمّد وكان نُدعَى السَّجاد ذا الثفنات لأنَّـه كان له خمس مأيـة أصل زيتون وكان بصلَّى كلُّ يوم الى كلُّ أصل ركمتين وضربه الوليد بن عبد الملك بالسياط مرّتين إحداهما في تزويجه بنت عبد الله بن جعفر وكانت [fo 210 vo] عند عبد الملك بن مروان فطلَّقها لأنَّه عضَّ على، ثُفَّاحة ثم رمي بها اليها فأخذت سكَّينًا فقال ما تصنعين قالت أُميطُ الأَذَى عنها فكان عبد الملك أَنْخَر فطلَّقها فقال له الوليد لمَ تزوَّجِتَ بِهَا قَالَ لأنِّي ابن عمها وقد أرادت الخروج من هذا البلد فزوّجتها لأكون لها مجرمًا فقال الوليـد إنّا تتزوّج بأمهات الخلفاً. لتضع منّا لأنّ مروان بن الحكم تزوّج أمّ خالد بن يزيد ابن معاوية لتضَع أ منه والثانية في قوله إنّ هذا الأمر يكون في ولدى قال ابنُ الكلبيّ فضربه سبع أية سَوْطٍ وحمله على بمير ووجهُه ممّا يلي ذنب البعير وصافحٌ يصيح عليه هذا على بن

## الفصل الثانى والعشرون

فى صفة بنى هاشم وعدّة خلفا. بنى العبّاس من اثنتى وثلاثين ومنة الى سنة خمسين وثلثمنــة

ذكر ابتدا المرهم رُوى فى بعض الأخبار أنّ النبى صلم اعلم المباس استيلا ولده على الخلافة واستأذنه العباس فى ان يختصى او يُجَبُ مذاكيره فقال لا فإنه أمر كائن والله أعلم بالحق والصدق ومات العباس رضه فى خلافة عثمان بن عقان ودُفن بالبَقيع وجلس عثمان على قبره حتى دُفن ومات عبد الله ابن العباس بالطائف فى فتنة ابن الزبير سنة ثمان وستين ومن ولده على بن عبد الله ابو الحلفا ويقال له السجاد لائه كان يصلى كل يوم وليلة ألف ركمة وروى أن على بن ابى طالب رضه افتقد يوما عبد الله بن العباس فى وقت صلاة الظهر فسأل عنه

## أتاك قومٌ برجالٍ جُرْدِ مخالفًا ينصُرُ دِينَ الجعدِ مُحكدًبًا يجعدُ يومَ الوّعد

وبُويع مروان سنة سبع وعشرين وصار الأمر الى بنى المبّاس سنة اثنى وثلاثين ومأية وقُتل مروان فى هذه السنة وكانت ولايته خمس سنين وخرج عليه الضّحاك بن قيس الحارجيّ من شهرزور فقاتله واستعمل مروان على العراق يزيد بن عمر بن هبيرة وأقر نصر بن سيّار على خراسان ثم انتقض أمر بنى أميّة بظهور أبى مُسلِم الحرسانيّ ، ، ،

أنَّ الوليد بن يزيد بن عبد الملك جمل وليَّ عهده من بعده ابنَه الحكم بن الوليد فقُتل مع أبيه [10 210 10] الوليد يومَّ قُتل وكان قال

فإِن أَهْلِكُ أَنَا وولَى عهدى فَروانُ أَمْيُسُر المُوْمُنَيْسُا

فقاتلهم مروان وهزمهم ثم جا ابرهيم بن الوليد وخلع نفسه ودخل فى طاعة مروان فلا رأى ذلك عبد العزيز بن الحجاج بن عبد اللك بعث يذيد بن خالد بن عبد الله القسرى ألى السِجن وقتل يوسف بن عمر بن هبيرة بخالد بن عبد الله وكانت ولاية ابرهيم شهرين ونصفاً ، ،

ولاية مروان بن محمد بن مروان بن الحكم يقال له مروان الجمدى ويُلقّب بحار الجزيرة وكانت بنو أُميّة يكرهون الامآء لانه بلنهم أن ذهاب ملكهم على رأس أمة ومروان أمه كرديّة وقيل له الجمدى لأنّ جمد بن درهم الزنديق كان غلب عليه وفيه يقول الشاعر

<sup>·</sup> الفزارى . Ms ا

٠ Ms. مايه .

ويقول [وافر]

تُهدِّدُ كُلَّ جَبَّار عنيه أَ فَهَا أَنَّا ذَاكَ جَبَّارُ عنيه لُّ اذَا مَا جِئْتَ رَبَّكَ يَوْمَ حشرٍ فَقُلْ يِنَا رَبِّ خَرَقَنَى وليدُ

وكان نصر بن سيّاركت إليه يخبره أمر على [بن] الكرماني واجتماع الشيعة فكتب في جوابه ان كل خراسان واكفيه فإني مشغول بالغريض ومَعبَد وابن عائشة وكانت ولايته سنة وشهرين ،، ولاية يزيد بن الوليد بن عبد الملك وانما سُتى الناقص لأنّه نقص الجُند من أدزاقهم وكان محمود السيرة مرضى الطريقة وكانت ولايته خمسة أشهر ومات فلما ولي مروان استخرجه من قبره وصلبه ويقال انه مذكور في الكتب بحسن السيرة والعدل قبره وصلبه ويقال انه مذكور في الكتب بحسن السيرة والعدل كما قال بعضهم ، يا مُبذر الكنوزيا ستجادًا بالاسحار كانت ولايتك ووفاتك فتنة أخذوك فصلبوك ،،

ولاية ابرهيم بن الوليد بن عبد الملك وولاية عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك، بويع ابرهيم وبويع بعده عبد العزيز ولم يبايعها مروان بن محمد وطلب الحلافة لنفسه وكان سبب ذلك

ا Autre version : تیددنی بجبّار Ms. ایزىد . Ms.

مولَى لهثمان بن عقّان فكان إذا تزوّج رُجُلُ امرأةً أخذ الزكاة من مَهْرها وإن مات أحدُ أخذ الزكاة من ميراثه فقالوا فيه

ولمّا وَلِيتَ السوقَ أَحدثتَ سُنَّةً وحيديّنة يعتبادُها كُلُّ ظالم وشاركتَ نسوانًا لنا في مهورها ومن مات منّا من غنيّ وعادم

مقتل يحيى بن زيد بن على بن الحسين عليهم السلم ولمّا فُتل زيد بالكوفة هرب يحيى بن زيد حتى أتى بلخ فكتب يوسف بن عر الى نَصْر بن سيّار يأمره بطلبه واذكى عليه الميون حتى ظفر به وكان نصر يتشيّع سرًا فكتب الى الوليد \*\*\*\* فسار حتى إذا كاد يخرج من حدود خراسان خشى اغتيال يوسف بن عمر فكر راجمًا الى شابوركرد فاحتشد سلم بن الأعور وقاتلهم فهزمهم وسار حتى اذا كان بأرض الجُوزجان لحقه سلم فقتله وصلبه وحدّثنى ابو طالب الصوفى باخميم ثأن الوليد هذا لعنه الله وحدّثنى ابو طالب الصوفى باخميم ثأن الوليد هذا لعنه الله

ا مُرك سطر او سطرين: Lacune de deux lignes et note marginale

<sup>·</sup> باحميم . Ms

ورأيتُ في كتاب تـأريخ خورزاذ أنّ شريكًا قـال رأيتُ سُفيان الثوريَّ متأبطًا يحرُسُ جَذْعَ زيد ورزقه ثلاثة دراهم في كـلّ يوم وكان من أعوان الشُرَط والله اعلم ومات هشام برُصافة من أرض قنسرين سنة خمس وعشرين ومأية وكانت ولايته عشرين سنة إلّا شهرًا ،'،

ولاية الوليد بن يزيد بن عبد الملك ويقال له الخليع بن الفاسق وكان صاحب لمب ولهو وهو الذى يقول [خفيف]

أَشْهِدُ الله والملائكة الأبرار والعابدين أصل الصلاح أنني اشتهى الساع وشُرْب السراح والعضّ في الحدود الملاح

وقال يومَ أَنَاه نَعِيٌّ هشامٍ [خفيف]

طاب نومي وطاب شرب السُّلافَة إذْ أتـانى نعىُّ من بالرصافَ

[Fo 2009 vo] وكان يكتب الى الناس

صَيِنتُ لَكُمْ إِنْ لَمْ تَمُثْنَى مَنتِتَى إِنَّ سِاءَ الضُّرَّ عَنكُم سَتُقْلَعُ

ولما صار الأمر إليه ولى عُشُور المدينة وسوقها ابن حرملة وهو

فأمر زيدًا بالخروج وبايعه أدبعة عشر الفًا على جهاد الظالمين والدفع على المستضعفين ويوسفُ بن عمر جادٌ في طلبه وتواعدت الشيعةُ بالخروج وجاؤوا الى زيد فقالوا ما تقول في ابى بكر وعمر فقال ما أقولَ فيها اللاخيرًا فتبرّ وا منه ونكثوا بيعته وسعوا به الى يوسف بن عمر فبعث في طلبه قومًا فخرج زيد ولم يخرج معه اللا ادبعة عشر دجلا فقال جملتموها حُسَينيّة ثُمّ ناوشهم القتالَ فأصابه سهم بلغ دماعَه فحمل من المركة ومات تلك الليلة ودُفن فلما اصبحوا استخرجوه من قبره وصلبوه فأدسل هشام الى يوسف ابن عمر أن حَرِق عجل العراق فحرقوه وهرب ابنه يحيى بن زيد حتى أتى بلخ وقال

خليلَىَّ عَنِي بالمدينة بلِف بني هاشم أهلَ النُهَى والتجارب الحكلَ قتيلِ معشرٌ يطلبونه وليس لزيدِ بالعراقين طالب

وقـال الكميت وكان دعاه زيـدُ عنــد خروجه الى نصرتــه فلم يُجِبُه

> دعانى ابن الرسول فلم أُجِبُهُ ألا يا أَلهَفَ للرأى الوثيق حذارَ منيَّةٍ لا بُدَّ منها وهل دون المنيّة من طريق

وأخذ الشرابُ منها غَنَّته عمرك الى لاحب سلما فقال لو شِنْتِ لنقلتُ اليك حجرًا حجرًا فقالت المّا احبّ من به لا حجره ثم فلقت القلتُ اليك حجرًا حجرًا فقالت المّا احبّ من به لا حجره ثم فلقت القلتُ اليك حجرًا فتنقل بها فغُصَّت بحبّة ثمنها فاتت فجمل ينادى الحدم والحشم ويناشدهم وهم عنه مُغرضون لأمره الأوّل فبقى مها وهي ميّتة طول نهاره الى أن أمسى ثمّ خرج فى جنازتها يحملها على عاتقه وعاش بعدها خمسة عشر يومًا ومات سنة خمس ومأية وكانت ولايته أربع سنين وشهرًا ، ،

ولاية هشام بن عبد الملك يقال له أخوَلُ بنى أُميّة ويُكنى أبا الوليد ولمّا بُويع له عزل عمرو بن هبيرة عن العراق وولاها خالد ابن عبد الله القسرى ثم ولاها يوسف بن عُمر وفى أيّامه خرج زيد بن على بن ابى عبد الله الحسين بن على بن ابى طالب رضوان الله عليهم ، ، ،

مقتل زيد بن على بن الحسين وذلك أنّه قدم الكوفة واسرعت اليه الشيمة وقالوا أنّا لنرجو أن يكون هذا الزمان الزمان الذى يهلكُ فيه بنو أُميّة وجملوا يبايمونـه سرًّا وبلغ الحبرُ يوسفَ بن عمر

<sup>·</sup> كذا في الأصل: Note marginale

عابه . Ms

مروان صاحب حَابِـة ولمّا ولى استعمل على العراقين وخراسان عمرو بن هُبيرة الفزاديّ وبعث زيد بن مسلمة بن عبد الملك لقتال يزيد بن المهلّب فقتله وبعث برأس يزيد الى يزيد وكان يزيد صاحب لهو وقضف وشَعِف لحبابة واستهتر بذكرها ثم عزم على الرشد والتشبّه بعمر بن عبد العزيز فخشيَتْ حابة على حظها منه فسألت الاحوص أن يعمل لها أبياتًا تزيّنَ اللهو والطرب فقال المويل]

فقد غلب المحزون ان يتخلّداً ومن شآء آساً فى البلاّء وأسعدا فكن حجرًا من يابس الصَغْر جلمدًا وإن لام فيه ذو الشّنان وفسّدًا

ألا لاتلف أليوم أن يتبلدا ركبتُ الصِبَى جَهْدى فن شآ، لامنى اذا كنتَ عِزْهاة عن اللهو والصبى فما العش آلا ما تلذ وتشتهى

فلا غنَّتُه بهذه الابيات أقبل يُرددها وعاد الى ماكان عليه ثم خلى يومًا بجابة وقال لحُجّابه وخَدَمه لا تأذنوا على اليومَ لأحد ولا تُنهوا الى خبرًا ولا تفتحوا على باب المقصورة وإنْ أمرتُكم وصِحْتُ بكم لأنفردَ اليومَ وآخُذَ حظّى منها فلا استقرّ بهما المجلسُ

<sup>·</sup> حبًابة . Ms

لأنهم جبابرة ويذيد بن المهتب كان يقول إنى لأظنّه مُرائيًا ووتى خراسان عبد الرحمن بن نعيم الغفادى والعراق عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطّاب وكان ينزل خناصرة من أدض الشأم فلا مرض دخل عليه بعض بنى أميّة فرآه على فراش من ليف تحته وسادة من أدم مُسجّى بشملة ذابل الشفة كاسف اللون فسبّح الله وبكى وقال يرحمك الله لقد خوّفتنا بالله عزّ وجل وأيقنت لنا ذِكرًا فى الصالحين ومات رحمة بدير سممان وهو ابن تسع وثلاثين سنة سنة إحدى ومأية وكانت ولايته سنتين وخمسة أشهر وايامًا فقيل فيه

قد غيّب الدافنون اللحدَ اذ دفنوا بدير سمعان تُسطاس الموازين من لم يكن هُمّـهُ أدضًا يفجَرُها ولا النخيل ولا ركـض البراذين

ولمّا مات عمر بن عبد العزيز هرب يزيد بن المهلّب عن حبسه وصار الى البصرة واستجاش ودعـا الى التبرّئ من بنى أُميّـة والرجوع الى الكتاب والسُنّة وفى أيّام عمر بن عبد العزيز تحرّكت دولـة بنى هاشم ،'،

ولايـة يزيد بن عبد الملك بن مروان يقال له أبو خالد عاشر بني

## مَنْ أُبُوه عبدُ العزيزِ بْنُ مَرْوا نَ ومن كان جَدُّه الفادوق

وكان أخوه الأصغ بن عبد العزيبز عالمًا بخبر ما يكون وابنته حبيبة عالمة بخبر ما يكون وذلك لعلم وقع اليهم ويقال لعمر أشخ بني أميّة وذلك انّه ضربته داتبة في وجهه فلا رآه الاصبغ أخذه وقال الله اكبر اشبخ بني مروان الـذي يملك قال الأصمعي هو في كتاب دانيال الدَرْدَقُ الأشبخ فلا بايعوه وصعد المنبر أمر برد المظالم ووضع اللعنة عن أهل البيت رضهم وحض على التقوى والتواصل وقال والله ما اصبحت وبي على أهل القبلة مُوجِدة والتواصل وقال والله ما اصبحت وبي على أهل القبلة مُوجِدة أولا على اسراف ومظلمة ثم تصدّق بثوبه ونزل فكتب اليه عمر بن الخارجي

لنن قصدت سبيل الحق يا نحمر أخاك فى الله امثالى وأشباهى وإن لحقت بقوم أنت وارثهم وسِرْتَ سيرتَهم فالحكمُ لله

وعزل عُمر بن عبد المزيز يزيـد بن المهلّب عن خراسان وطالبـه بالأموال التي أصابها من جرجان وكان يقول لا أُحِبُّ آل المهلّب

<sup>.</sup> مَوْجِده . Ms

سنة تسع وتسمين وكان بايع ابنه ايوب بن سليان فمات قبله فاستخلف عُمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم ولمّا احتُضر سليانُ قيل له أوْصِ فقال [دجز]

انّ بنی صِبْیَـةُ صِفیتُون أفلع من كانت له دِبعیّون انّ بنی صبیـة صفاد أفلع من كانت له كبادُ

وفيه يقول الشاعر

لم يـأخذ الولى بالولى وهدّم الديماسَ والنّسِي يَا يُها الخليفـةُ المهدى خليفة سميُّـهُ النبي وآمن الشرقيّ والغربيّ

وكانت ولايته ثلاث سنين ،'،

وَلَاية عمر بن عبد العزيز رَضَهَ وأُمّه أمّ عاصم بنت عاصم بن عمر ابن الخطّاب رُوى أنّ عمر بن الخطّاب رضه كان يقول إنّ من ولدى رُجُلًا عِلْاً الارض عدلًا وكثير من الناس يقولون انّـه كان اللهدى وفيه يقول الشاعر [خفيف]

۱ Ms, مبتّهٔ .

المرعشيّ ليدلّه على الطريق والعَوَرات وأخذ عهودَه ومواثيقه على الوفياء والمناصحة فعبروا الخليج وحاصروا القسطنطينية فلا برح بهم الحصارُ عرضوا الفديــة على مسلمة فأبى أن يفتحها إلَّا عَنْوةً قالوا فأبَعَثْ إلينا اليُونَ فإنَّـه رجل منَّا ويفهم كلامنا فبعثه إليهم فسألوه عن وجه الحيلة فقد ضاق عليهم الأمرُ فقـال يــا اهل القسطنطينية إن ملكتموني عليكم لم افتحها لمسلمة فبايعوه على المُلك والأمرة فخرِج اليون وقال لمسلمة قد أَجَابُوني إلَّا أنَّهُم لا يَضْحُون مالم يتنحُّ عنهم قال مسلمة أخشى والله انَّ هذا منك غدرٌ فحلف له اليونُ انَّـه يـدفع كـلّ ما في قسطنطينيـة من ذهب وفضّة وديباج وسُبى فارتحل مسلمة فتنتحى الى بمض الرساتيق ودخل اليون فلبس التباج وقعد على سرير الملك وأمر بنقل الطعام والعلوفات من خارج فملموا الأهرآء وشحنوا المطامير وبلغ الحبر لسلمة فعلم انبه كان غدر فأقبل راجعًا فأدرك شيئًا من الطعام واغلقوا الأبواب دون وبعث الى اليون يُناشده الوفاء بالمهد فادسل اليه اليون ملك الروم لا يبايع بالوفآ. ونزل مسلمة بفنائهم ثلاثين شهرًا حتى أكل أهلُ عسكره الميتة والعَظَم وقُتل منهم خلق كثير ثم رحل وانصرف وتُوقّى سليمان بن عبد الملك بدايق

مأيـة رجل على رأس كلّ رجل منهم ترش وطيلسان وجام من ذهب وكـذا فعل عبد الرحمن بن سمُرة القرشيُّ لما حاصر ذرنج صالحهم على ألف ألف درهم وألف وصيف اعلى رأس كلّ رجل] جام من ذهب وكان عبيد الرحمن هذا بعثه ابو موسى الأشعريُّ إليها في أيِّـام عثمان قـالوا ونقض أهلُ جرجان العهدَ فحلف يزيد بن المهلُّ ألَّا يبرَح حتَّى يقتُل المقاتلة ويسبى الذرارى وتحصّن القوم منه فأناخ بناحيتهم مُدّة لا يجدُ فيهم حيلةً قال فخرج رجل من المسكر يتصيّد فاتبع وعِلّا يتوقّل في جبل حتى أشرف على عورة البلد فجآ فأخبر يزيد بذلك فلاكان من الليل احتال الرجل في طائفة فاقتحموا البلدَ من النقرة وفتحوا ماب المدينية واستولوا عليها ووكل يزييد بأبوابها وطرقها ومنافذها [r 208 ro] الرجال يحفظونها وأمر بالجذوع فنُصبت على الطريق فراسخ ثم أخرج المقاتلة فصلبهم كأبهم ثم سبى الـذرارى ونهب الأموال فلم يبقَ من الناس بجرجان إلّا من هرب او توارى إلّا شيخ لا مُنَّةً فيه ومن المال إلَّا ما دُفن أو لم يُؤمَّر به فيُحمَل ، ، ، غزاة مسلمة بن عبد الملك الصائفة وجَّز سليمانُ مسلمة فسار حمَّم، بلغ القسطنطينية في مأية ألف وعشرين ألفًا وكان استصحب اليُونَ

فاستخلف يزيد على العراق مروان بن المهلّب أخاه وسار الى خراسان فهابه قتيبة بن مسلم فتوجّه الى فرغانة فوثب عليه وكيم ابن حسّان فقتله فولاه سليان خراسان وفيه يقول الفرزدق [طويل]

ونحنُ قتلنا الباهليّ بْنَ مُسْلم ونحنُ قتلنا قبل ذاك ابنَ خاذم أُ كأنَ رُوْسِ الناس إِذْ سَمِعوا بنا مُسدَمَّغَةَ هاماتهم بالاهائم

ثم عزل وكيع بن حسّان عن خراسان ووفاها يزيـد بن المهلّب فافتتح جرجان ،'،

فتح جرجان وطبرستان قالوا وكان أهل جرجان يصالحون أهل الكوفة على مأية ألف ومأيتى ألف فجاءهم ابن المهلب وصالحهم على مال كثير واستخلف عليهم رجلًا من أصحابه وصار الى دهستان وقد كان غلب عليها وعلى جرجان الترك فحاصرهم حتى نزلوا على حكمه فقتل أربعة عشر ألفًا منهم صبرًا ومضى الى طبرستان فصالح الاصفهبد على مال عظيم وأربع مأية حمارٍ موقّرة زعفرانًا واربع

<sup>·</sup> حازم .Ms

٠ Ms. اذا .

وأصاب بها مائدة [٥٠ ٢٥٦ ١٥] ذكر أهل الكتاب أنَّها كانت لسليمان ابن داود عم كان حملها بعض ملوك العرب من بيت المقدس حين ظهر على بني اسرائيل وكانت خليطين من ذهب وفضّة بثلاثة أطواق من لؤلؤ وياقوت وزبرجد وكان استعمل خالد بن عبــد الله القسرى على مكَّة فأمره أن يحفر بها بنرًا فحفر فخرج عليه ما ٩ عَذُبُ فَكَتبِ الى الوليد إِنَّ خليفة الله أكرمُ على الله من رسوله ابرهيم لأنّ ابرهيم عمّ استسقاه فسقاه ما عير عذب وأمير المومنين سقاه ماء عذبًا فُراتًا ومات الوليد سنة تسع وستّين وكانت ولايته تسع سنين وثانية أشهر وخلّف من الولد الذكور أربع عشر نفرًا منهم يريد بن الوليد الناقص ولى خمسة اشهر ومات وكان حسن السيرة محمود الطريقة وابرهيم بن الوليد ولى شهرين ثم خلع نفسه ودخل في طاعة مروان وعُمر بن الوليد يقال له فَبْحل بني مروان وكان يركبون وراءه ستّون رجلًا لصلبه ،،،

ولاية سليمان بن عبد الملك بن مروان قالوا وكان حبرًا فصيحًا نشأ بالبادية عند اخواله بنى عَبْسِ فافتتح بخير واختتم بخير وردّ المظالم وآوى المسيّرين واخرج المحبّسين واستخلف عمر بن عبد العزيز وعزل ابن أبى كبشة عن العراق واستعمل عليها يزيد [بن] المهلّب

أمامى فأمره فضرب عنقه ومات الحجاج فى ولاية الوليد بن عبد الملك بن مروان وقد بلغ من السنّ ثلاثاً وخمسين سنة وولى الحجاز والعراق عشرين سنة وكان قتل من الأشراف والرُؤسان المذكورين مأية الف وعشرين ألفًا صبرًا سِوَى عوامّ الناس ومن فتل فى معارك الحروب وكان مات فى حبسه خمسون ألف رجل وثلاثون الف امرأة ومات قبل موته ابنه محمّد بن يوسف فى ليلة واحدة فقيل فى ذلك [كامل]

فى ليلتين وساعتَيْن دفن الأمير محمّدَيْن

فلمّا مات الحّجاج قالت امرأته هند بنت أسمآ • [وافر]

ألا يا أَيْهَا الجَسَدُ المُسجَّى لقد قرَّت بمصرعكَ العيونُ وكنتَ قرينَ شيطان رجيم فلما مُتَّ سلَّمك أَ القرينُ

وكان الحجاج استخلف قبل موته يزيد بن أبى كبشة السكستكيَّ فأقرّه الوليد عليها وفى أيام الوليد فتح طارق بن زياد مدينـة الانـدلس وعبر عليها من طنجة من البحر وغزا مدينة طُلَيْطِلة

مات اسلمك Ms.

الاشعث فلا انهزم ابنُ الاشعث من دَيْر الجماجم هرب سعيد الى مكَّة فأخذه خالد بن عبد الله القسريّ وكان عاملًا للولىد علمها فبعثه الى الحجاج فقال له الحجاج يا شقيٌّ بن كُسَيْر أَلَمْ أُولَّـكَ القضآء فضج أهل الكوفة وقالوا لايصلح القضآ إلَّا لعربيَّ فاستقضيتُ ابا بردة وامرتُـه أن لا يقطع أمرًا دونـك قـال بلي قال أوما أعطيتُك من المال كذا وكذا لتُفرَّقَه في ذوى الفاقات وذوى الحاجات ثم لم اسألـك عن شيء منـه قال بلي قال فما أخرجك على قال بيعة كانت لابن الأشعث في عُنْقي فقال كانت بيمة امير المؤمنين أُولَى بك لأقتلنّك فاعتذر سعيد رحة وتضرّع وترحمه بصغار بناته فقال اختَر أَىَّ قتلةٍ شُتَ قال بل اختَر أنتَ لنفسك فإنّ القصاص أمامك فقتله ثم لم ينتفع بعده بَعيش إلى أن مات ،'،

موت الحجاج ذُكر أنّه أخذه السِلُّ وهجرَه الرُّقادُ فلمّا أحتُضر قال لمنجم عنده هل ترى مَلِكًا يموت قال أرى ملكًا يموت اسمه كُلَيْب فقال أنا والله الكُليب بذلك سَتَّنى أمّى قال المنجم انت والله تموت كذلك دلّت عليه النجوم قال له الحجاج لأَقدمَنَك

<sup>&#</sup>x27; Répété deux fois dans le ms.

[Fo 207 ro] قالوا كان رجلًا عَيُوفًا لفوعًا خبيث الولاية فأقر المُمّال على النواحي وفي ولايت خرج قُتيبة ' بن مسلم الى ما وراء النهر وصار الى مدينة " بخارا وكانوا قد ارتدّوا فجاشت التُرك والسُغُد والشاشُ وفرغانة وأحدقوا به أدبعة اشهر ثم هزمهم وقتل منهم خسين ألف فارس وافتتح بخارا ثم مضى حتى اناخ قلى سرقند صيفيّة ' حتى افتتحها صُلحًا وقتل طرخان التركيّ الذي جاء الى مرو لنُصْرة يزدجرد وبعث برأسه ومنطقته الى الحجاج وهي المنطقة التي كانت على يزدجرد يوم قُتَل ثم غزا فرغانة وعاد منها الى خوارزم فبلغ سبى هاتين ماية الف رجل وليس في ذكورهم ولا إناثهم كَفَلُ ،'،

ذكر مقتل سعيد بن جبير وكان سعيد بن جبير من أفاضل الناس وكان من أفاضل التابعين كتب لعبد الله بن عتبة بن مسعود ثم كتب لا [بي] بردة وهو على القضآ، وخرج مع عبد الرحمن بن

<sup>·</sup> الوليد .Ms

<sup>·</sup> الدينة . Ms

ائاح .Ms. ائاح

<sup>·</sup> سفت ، Ms

وسلمه إليهم فأوثقوه بالحديد على أن يجملوه الى الحميّجاج فقال ابن الاشعث والله لا يتلمّب بى الحجاج تلمّب الهِرّة بالفأرة فرمى نفسه من فوق قصر كانوا عليه بالرُّخَج فمات فحملوا رأسه اليه فبعثه الى عبد الملك بن مروان فبعثه عبد الملك إلى مصر وفيه يقول الشاعر [كامل]

يا بُعْدَ مَصْرَعِ جُثَّة من رأسها ﴿ رأْسُ بمِصرَ وجُثَّةٌ بِـالرُّخَّجَ

ومات المهلّب بخراسان وقد استخلف ابنه يزيد بن المهلّب فعزله الحجّاج وبعث قُتيبة بن مسلم الباهليّ مكانه وكان على الريّ فسار الى خراسان وأقبل يزيد حتى اذا كان ببعض الطريق هلك عبد الملك بن مروان وصار الأمر الى الوليد بن عبد الملك فقبض الحجاج على يزيد وأكبّ عليه يُعذّبُهُ وينتهب ماله فهرب من حسه واستجار بسليان بن عبد الملك فشفِع له الى الوليد فكفّ عنه وكان يزيد سَريًّا وقتيبة شجاعًا وفيها يقال [بسيط]

وكلُّ باب من الخيرات مفتوحُ كأنَّا وجهه بالحلَّ منضوح لا متّع الله أهلَ الجوح ما الجوح كانت خراسانُ أرضًا إِذْ يَزِيدُ بها فاستبدلت بعده جعدًا أنامله الجُوعُ يَهْبِطُ فى عَمْياً مُظْلِمةٍ وسار ابن الاشعث حتى أتى تُستَر وجاءه الحجّاج فى مشل جمه فقاتلهم ابنُ الأشعث وقتـل منهم ثمانيـة آلاف دجل وانهزم الحجّاج وعاد الى البصرة وقطع القنـاطر والجسور وخرج الى الكوفـة ،'،

خروج الزنوج بالبصرة قالوا واضطرب الأمر بخروج ابن الاشعث ونجمت النواجم وتجمع السودان فغلبوا على البصرة واحرقسوا الاسواق وانتهبوا الأموال والسلاح فبعث إليهم الحجاج فقتلهم وسباهم ثم سار ابن الأشعث حتى دخل البصرة وطالت المناهضة بينيه وبين الحجاج فواقعه ثمانين وقعةً بالكوفية والبصرة وأمدُّ ا عبدُ الملك بن مروان الحجاجَ بأخيه محمّد بن مروان وابنه عبد الله بن عبد الملك بن مروان فبعث ابن الاشعث بماله وأهله الى البصرة وأسر الحجاج من أصحابه ثلاثة آلاف \* رجل فضرب اعناقهم صبرًا وهم ابن الاشمث الى سجستان وانحاز الى ناحية رُتبيل واستجار بـه فقبله وآمنه قـالوا وببث الحجاج الى رُتبـيـل بالف ألف درهم وارسمأية ألف درهم مع عُمارة بن تميم في ثلاثين فارسًا على أن يُسلّم عليه عبد الرحمن بن الاشمث فندر به رُتبيل

<sup>·</sup> وأمدُّه . Ms

ثم بعث الحبّاج عبد الرحن بن الأشعث بن قيس على المُمّال التي كان يليها عُبيد الله بن أبي بكرة وجا وغزا رتبيل بناحية بُستَ وصالحه على مال وغزا كابُل وافتتح قصورًا من قصور العجم وأصاب سبايا وغنائم وكتب الى الحبّاج فكتب إليه ان توغّل في البلاد يُريد بذلك هلاكه فاستعصى ابن الاشعث وجمع الجموع وقرّجه [٥٠ 206 م] نحو الحجاج ، ،

خبر عبد الرحمن بن الاشعث جمع الجموع ودعا القُرآء الى مناجزة الفاسق الحجاج بن يوسف وصاحبه عبد الملك بن مروان فأجابه الحلق واقبل الى العراق فى جمع مثل عدد النمل فيهم الشعبي وسعيد بن جُبير وابن القريّة وابن أبى ليلى وسُويد بن غفلة وجابر الجُعفي وابو اسحق السبيعي وابو عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأعشى همدان وغلب على ما وراء دجلة ونفى عُمّال الحجاج وتسمّى القحطاني وكتب الى النواحى من عبد الرحمن ناصر امير وتسمّى القحطاني وكتب الى النواحى من عبد الرحمن ناصر امير المؤمنين وخطب الناسَ فقال الا اتى قد خلعتُ أبا ذِبّان عبد الملك بن مروان فقيل فيه

خلع الملوك وسار تحت لوائه شجرُ القُرىَ وعراعر الأقوام • Ms. وابن القربة . Ms

وكتب عران بن حِطّانَ إلى الحَجّاج وكان يمشى منوادِّيا لأنّه كان يطلبه

رَبُداَ، تُجنِلُ عن صفير الطائر تركت منابرَ أكأنسِ الداثر أم كان قلْبك فى جوانح طائر أَسَدُ على وفى الحروب نَعامـةُ صدعَتْ غزالـةُ قلبَـه بغوادسِ هلّا خرجت الى غزالةَ فى الوَغَى

وسار المهلّب الى ما ورآء النهر وغزا السُغدَ فصالحه مَلِكُهم طرخان على مال وانصرف عنه وبعث موسى بن عبد الله بن خازم الى النرمذ فأغار عليها وعلى ما يليها وولى عبد الملك بن مروان عبيد الله بن أبى بكرة سحبستان وكان جوادًا شجاعًا فغزا كابل فدهمهم العدوُّ فى مَضيق النجوُّ الى عَقْر دواتِهم فأكلوها وبلغ الرغيف سبعين درهمًا فات عبيد الله والحلق معه بالجوع والسَيْف ولم يلق جيشٌ فى الاسلام ما لقُوا وفيه يقول أعشى هَمْدان [كامل]

وأصابهم رَيْبُ الزمان الأغوَج فى شرّ منسزلةٍ وشر مُعرَّج فلمثلهم تُسلُ للنوائح تَنْشُجِ

أسمعتَ بالجيش السذين تمزّقوا لبثوا بكابِلَ يأكلون جيادَهم لم يلقَ جيشٌ في البلادكما لقُوا

<sup>.</sup> حازم . Ms

بها منهم الى اليوم فلحقهم المهلُّب وقاتلهم وقُتل عبد الربِّ [الكبير] وصار قطريّ الى سجستان فبعث الحبّجاج سفيان الكلبيّ في إثره حتى قتله وحمل اليه رأسه وكان يُكنَى أبا نعامة وقاتلهم عشرين سنة يدعى الخلافة وكان شبيت هذا أحد الرجال المذكورين بالبأس والنجدة وبلغه تهدُّد الحَجَاج إيَّاه فجآ مع امرأته غزالةً في فوارس دون عشرين حتى دخلوا الكوفة ووقفوا بباب قصر الحجاج ونادَتُه غزالةُ يا حبّجاج هل لك في البراز فهاجا وتحصّن وكانت غزالة نذرت ان تبول على منبره فدخلت مسجد الكوفة وبالت على المنبر وقام شبيب في الصلاة فصلّى ركمتي الفجر قرأ في احدَيهما بالبقرة وفي الأخرى بآل عمران ولم يَجْسُر الحجَّاج أن يفتح باب قصره الى أن انصرفوا ثم جعل الناس يقولون [كامل]

أَوْفَتْ غزالةُ نذرها يا ربّ لا تغفر لها

وقيل فيما يُهجأ به الحَجَاجُ بن يوسف [متقارب]

غـزالـة فى مأيــتى فــارس يشطّ العراقــانِ منها أَطِيطًا وخَيلُ غزالةَ تَعْوى النِّهابُ وتسبى السبايا وتجبى النبيطا

شاعرهم [كامل]

فلشن أمير المؤمنين أصاب دَيْبُ النون ومن يُصبه يَعْلَقِ نِعْمَ الْخَلِيفَة من حَدانا نعله ذاك ابن ماحُوزٍ أَ بقيَّةُ من بَقِى

وليّا رأهم المهلّبُ بـالامداد التي وردت عليـه من جهة الحجّاج الجلاهم الى حدود الاهواز وفارس وفيه يقول [خفيف]

قد نفينا العَدُوَّ أَمْسِ عن الجِسْسِ وقد زحزحوا عن الأهواذ وطَعان يهولـك القربُ منه وَاشِك الخطف للنفوس العِزاذ

وسار المهاب في إثر الحوارج الى خراسان فوقع قطرى بن الفجأة الماذنى الى طبرستان وكتب عبد الملك الى المهلب بعهده على خراسان وقد كان وفاها مع الحكم بن عمرو الففارى أيام معاوية ولما غَرِقَ [٢٠ 206 م] شبيب بن يزيد الخارجى فى دُجَيْل بعد إذ افترقت الازارقة فرقتين فرقة مع قطرى بن فجأة الماذنى وفرقة مع عبد [الرب] الكبير ومضوا حتى أتوا سجستان وأصل الحوارج

۰ ماخور .Ms <sup>۱</sup>

٠ Ms. دريد

<sup>·</sup> Correction marginale; ms. دجيلة

الأمير إنّ بى من الضعف ما ترى وانَ ابنى هو أقوى على الاسفار منّى افتقبله بدلًا منّى فقال نفعل أيّها الشيخ فلمّا ولّى قيل له هذا نحير بن ضابئ البرجميُّ دخل على عثمان مقتولًا فوطِئ بطنه حتّى كسر ضِلعَيْن من أضلاعه فقال أيّها الشيخ هلّا بعثت الى أمير المؤمنينَ عثمان يوم الدار بدلًا إنّ فى قتلك لصلاحًا للسلمين أمير المؤمنينَ عثمان يوم الدار بدلًا إنّ فى قتلك لصلاحًا للسلمين يا حرسىً اضربا عنقه وفيه يقول عبد الله بن الزبير الأسدى لله المربا عنقه وفيه يقول عبد الله بن الزبير الأسدى [طويل]

تَجَهَّزُ فَإِمَّا أَنْ تَرُودَ ابنَ ضابى، عُمِيرًا وإمّا أَنْ تَـزورَ المهلَّبا هُمَا خُطَتا خَسُفٍ نجاؤك منهها (كوبك حَوْلِيًّا من الثَلْج " اشهبا

يحدّر الناسَ عن التخلّف الى الحروج الى قتال الأزارقة ونادى الحجّاج فى الناس انّ عميرًا أتانا بعد ثالثة قتلناه فمن وجدناه بات بعد هذه الليلة فقد برئ الله من دمه فلم يبق أحد إلّا لحق بالمهلّب وجد المهلّب فى قتال الازارقة وهم الحوارج الى أن مات نافع بن الأزرق فولى اصحابه عليهم عبيد الله بن ماحوز وقال

<sup>·</sup> نجاول ، Ms. ا

٠ البَلْج . Ms

<sup>،</sup> عد . Ms

۰ ماخور ۱Ms <sup>۱</sup>

عن تجربة وإنّ أمير المؤمنين [٥٠ 205 هـ] مثل كنانته فعجم عيــــدانَها عَوْدًا أَعُور فُوجِدني أَشدُّها عُودًا واصلبها مكسِرًا فرماكم بي لأنكم طالما اوضعتم في الفتنــة واضطجعتم في مراقــد الضلالُ واللَّه لأحرصنكم حرص السلمة ولأضربتكم ضرب غرائب الإبل فإنَّكُم لَكُأُهُلُ قَرْيَةً كَانَتَ آمَنَةً مَطَمُّنَّـةً يَأْتِهَا رَزْفُهَا رَغَدًا مَن كلّ مكان فكفرت بأنْهُم الله فأذاتها الله لباسَ الجوُع والخوف بما كانوا يصنعون وائي واللَّه ما قُلْتُ إلَّا وقَيْتُ ولا أَهُمَّ إلَّا مضَيْتُه وإنّ امير المؤمنين أمرنى بإعطياتكم وأن أوجّهكم لمحادبة عدُّوكُم مع المهلُّب بن أبي صُفرة واني أقسم بـالله لا أَجِدُ رَجَلا يتخلّف بعد أخذ عطائـه بثلثة أيّام إلّا ضربتُ عنقَه يا غلام اقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين فقام الغلام وقال بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عبد الملك بن مروان الى من بالكوفة من المسلمين سلامٌ عليكم فلم يَقُل أحدٌ شيًّا فقال الحّجاج يا غلام أكفُنْ يسلّم عليكم أمير المؤمنين فلا تردّون عليه هذا أدب ابن نهية أما والله لأُؤَدَّبِّكُم غير هذا اقرأ يا غلام فقرأ ثمَّ نزل ووضع للناس إُعطِيَاتِهم فجملوا يأخذون حتى أتى شيخ قد انحني كِبَرًا فقال أيُّها

۱ Ms. ميه

قدوم الحجاج العراق وأخباره الى أن مات قالوا ولمّا دخل الحجاج العراق دخل المسجد مُعتبًا بعمامة قد غطى اكثر وجهه متقلّدًا سيفًا متوكّئًا قوسًا فصعد المنبر وسكت ساعةً حتى قال بعض الناس قبح الله بنى أميّة حين يستعملون مثل هذا على العراق وقال عُمير بن ضابئ البرجميّ الا أحصِه لكم فقالوا امهل حتى ترى فلمّا دأى عبون الناس اليه حسر اللثام ونهض قائمًا [وافر]

انا أبنُ جلا وطلّاعُ الثنايا لله متى اضعُ العامة تعرفونى

والله يآهل العراق إنّى أرَى رَوسًا قد اينعَتْ وحان قطافها وانّى الصاحبها فكأنّى أنظر الى دمآء من فوق العائم واللّحي [رجز]

قد لفها الليلُ بسَوَاتِ حُطَمُ ولا بجزَادِ على ظهر وضم وجدَّت الحربُ بكم فجذوا مثل ذراع البكر أو اشدُّ هذا اوانُ الحرب فاشتدَى زِيمَ ليس بسراعى إبل ولا غنم قد شترت عن ساقها فشدَوا والقوس فيها وَتَـرُ عُـرُدُ

إِنِّي والله ما يُقمقع لى بالشنان ولقـد فُرِرْتُ عن ذَكاء وفتشتُ.

الفلام الثقفى الذى يحكم فيهم بحكم الجاهلية لا يُقبَل من محسنهم ولا يتجاوز عن مُسيهُم فإنّ الشيطان قد باض فيهم وفرّخ وروى هذا الخبر ابو عرفة الحضرميّ من اهل الشأم وروى أنّ عمر أتاه خبر المراق وانهم حصبوا امامهم وسمعتُ غيرَ واحدٍ يقول بل كانت دعوة على عمّ قال اللهمّ كما نصحتُهم وغشُوني وآمنتُهم فحافوني أبث فيهم فَتَى يحكم بحكم الجاهليّة هكذا الرواية والله اعلم لأن مثلَ هذا من المُحال اذ لا يجوز لمسلم ان يسأل ربّه الجور والظلم ، ، ،

طية الحجاج ونسبه وحرفته قالوا كان الحجاج رجلًا أخفش من الساقين منقوص الجاعرتين صغير الجنّة دقيق الصوت اكتم الحلق وهو الحجاج بن يوسف بن الحكم بن عقيل بن مسعود بن عامر من أجلاف ثقيف وكنيته ابو محمّد وأمّه سمّته كُليبًا وكان أوّل أمره أن يُعلّم الصبيان بالطائف وأوّل ولاية وَلِيها تبالة بالحجاز فلمّا أشرف عليها احتقرها وانصرف فمن ثمّ يقال فى المثل أهون من تبالة على الحجاج ثم ولى على شُرَط أبان بن مروان ثم جمله عبد الملك على ساقته عند رجوعه الى الشأم ثم بعثه لقتال ابن الزبير فقتله وولاه الحجاز ثلاث سنين ثم ولاه العراق ، ،

وكتب إليه محمّد بن الحنفيّة يستوثق لنفسه وأصحابه وتُوفّى بدمشق سنة ستّ وثمانين وكانت ولايته من يوم قُتل ابن الزبير إلى أن مات تسع سنين وعشرة أيّام ومن يوم بويع بالشأم احدى وعشرين سنة وكتب الى عبد الله بن خاذم بخراسان إن بايعتَني أطعمتُك خراسان عشر سنين فأبي إلَّا التزيُّر وكان بعث إليه برأس ابن الزبير فأخذه وردّه الى المدينة فكتب عبد الملك الى بُكير ابن وشاح خليفة عبد الله بن خازم على مرو يأمره بالوثوب بعبد الله بن خازم فسار إليه فواقعه فقتله ووتى بكيرًا خراسان وصَفَت الملكة لعبد الملك بن مروان ومات بشر بن مروان بالبصرة واشتدت شوكة الخوارج بالعراق والأهواز والمهلب يقاومهم ويدافعهم فونى عبد الملك الحبّجاج بن يوسف العراقين وكان المراق إذذاك من فَم الرقّبة الى أقصى خُجَنْبد ' بخراسان ومنها السند والهند،،

¹ Ms. ,≥.

خبر الحَجَاج بن يوسف ذعم قوم أنّ الحَجَاج بلا مَ صبّه الله عزّ وجلّ على اهل العراق بدعوة عمر بن الحَطّاب رضه اذ قال اللهمّ ان اهل العراق قد ليسوا عَلَى ما ليس لهم اللهمّ عجّل لهم

ابن الزبير فنزل ببئر مَيْمون وفسد على الناس حجّهم تلك السنة لأنّهم وقفوا بعرفاتٍ ولم يصلوا الى البيت واشتد الحصارُ فقال له أخوه عُروة بن الزبير انّ لـك فى الصُلْح لاِسْوَةً بـالحسن فركضه برِجله وقال ما أنت بابن أب وعرض عليه الحجّاج الأمان وبـذل له العهد فأبى أن يقبله وكان شحيحاً بخيلًا فقيل فيه

رأيتُ أبا بكر وربّـك غالبٌ على أَمْرِه بَغَى الحُلافة بالتَمْر

ثم اقتحم الحتجاج السجد فى أصحابه وشدّوا على ابن الزبير فقتلوه ومَن معه وسلخوا جلده وحَشَوْه تبنًا وصلبوه ويقال أصابه رَمْيَةٌ فإت وهو ابن ثلاث وسبعين سنة ووُلِي الحجّاج الحجاز واليامة وبايع أهل مكّة لعبد الملك بن مروان ، ،

ولاية عبد الملك بن مروان يُكنى أبا الدّبان لبَخْر فَهِ ويُلقَّب برشح الحجر لبُخله وكان معاوية بن أبى سفيان جعله مكان زيد بن ثابت على ديوان المدينة ثمّ ولاه أبوه مروان هجر ثم جعله ولى عهده بعده وبُويع سنة خمس وستين بالشام وبايعه أهل مكّة بعد قتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين وكتب إليه ابن عمر ببيعته قتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين وكتب إليه ابن عمر ببيعته

أَفْضَلْتَ فَضَلَا كَشَيْرًا للبساكين لم ينل منك شياء مِن دُنيا ولا دين إلا بـآميسن دب العرش آميسن حتى يُوارِى مثل الحزّ في الليسن لوكان بطنُك شِبْرًا قد شَبِعْتَ وقد فَان أَتَشَكَ مِن الأَيْسَام جَائحَةٌ ولا نقولُ إذا يسوسًا نُعيتَ لنسا ما ذال فى سورة الأعراف يقرأها

وكان يُخرج النّاس من تمور الصدقة ويكنز الذهب والفضّة ويقول أكلمة تمرى وعصيتم أمرى وخرج عبد الملك من الكوفة الى الشأم وكان الحبّاج على شُرطته فولاه الساقة ينزل بنزوله ويدحل يحيله فرأى عبد الملك من نفاذه وجلادته ما اعجب به وولى الحوفة خالد بن عبد الله القَسْرى وولى البصرة أخاه بشرًا ورجع الى الشام ولا هم له إلّا ان الزبير فاتاه الحجاج فقال ابعثنى اليه فانه أرى فى المنام كأنى اقتُلُه واسلخ جلده فبعثه اليه فقتله وسلخ جلده وصلبه وكانت فتنة ابن الزبير تسع سنين منذ موت معاوية الى ان مضَتْ ستّ سنين من ولاية عبد الملك ، ،

مقتل ابن الزبير قالوا وبعث عبد الملك الحبّجاج الى مكّة فحاصر

فى الايوان على سريره وبين يديه تُرسُ وعليه رأسُ مُصم بن الزبير فتبسّمتُ فقال مِمْ تبسّمتَ فقلتُ يا أمير المؤمنين أتيتُ عبيدَ الله بن زماد في هذا الايوان بين يديه رأس الحسين بن على ثمّ رأيتُ المختأر وبين يـديـه رأس عُبيـد الله بن زياد في هذا الايوان ثم أتيت مصعب بن الزبير في هذا الايوان وبين يديه رأس المختار بن ابي عُبيد ثم أراك وبين يديك رأس مُصمب فقام عبد الملك فزعًا وأمر بهَدْم الايوان فهُدم قال وكذلك لمَّا بعث المختاد برأس عُبيد الله بن زياد وعمر بن سعد الى محمّد بن الحنفيّة لينصبها في السجد الحرام كان محمّد بن الحنفيّة يأكل فقال محمّد الحمد لله أتىَ ابن زياد برأس الحسين وهو يأكل وأتينا برأس ابن زياد ونحن على هذه الحالة وفي مصعب بن الزبير يقول ابن قيس الرُّقَيَّات [منسرخ]

إنَّ الرزيَّةَ يومَ مسكِّ والنُصيبة والنجيعة المُجيعة بأبن الحوادي الذي لم يَعْدُهُ يــوم الــوقيعة

ولمّا قُتل مصمب لاذَ عبد الله بن الزبير بالكمبة وأظهر الزيادة فى أَسْكه وجمل يقول بَطْنى شِبْرٌ وما عسى أن يُشبَع شبرٌ [٣ 204 ٢٠]

الأشعث بن قيس وكانا محبوسَيْنِ فى عسكر مُضعب ولم يشعر بهما فلما كان من الفَدِ جدَّ مُضعبُ فى قتاله فلجأ الى قصر الكوفة فعاصره مصعبُ إلى أن قتله وقتل من كان معه فى القصر وهم ستّة آلاف وثمان مائة رُجل وأخذ عمرة بنت النمان بن بشير وكانت تحت المختار بن أبى عُبيد وعرض عليها البراءة من المختار فأبَتْ فضرب عُنُقَها وفيها يقول عبد الرحمن بن حسّان [خفيف]

كُتِبَ القتلُ والقتالُ علينا وعلى الغانيات جرّ الذُّيُول

واستولى مصعب على العراقين فساد إليه عبد الملك بن مروان فالتقوا بمسكِن وقُتل مصعب وبُعث برأسه الى عبد الله بن خازم أبخراسان وقد بايع لابن الزبير ودعا له وكتب إن بايَعْتَنى أطعمتُك خراسان عشر سنين فكتب اليه ابن حازم [طويل]

أَعِيشُ زُبِيرِيَّ الحِياة فانْ أَمُتْ فَإِنِّي مُومِ هامتي بالتَّزَبُّر

واستقام العراقُ لعبد الملك بن مروان قال عبدُ الملك بن عُمير الليثي دخلتُ قصر الإمارة بالكوفة وعبد الملك بن مروان قاعدُ

<sup>·</sup> عبد الله بن ابي حازم .Ms

ومات عبدًا قتيلُ الله بالراب ألوَتْ به ذاتُ أظفارِ وأنياب ولا بَكَتْكَ جِيادٌ عِنْد أَسْلابِ

إنّ الذى عاش ختّارًا بذمّته العبدُ للعبد لا أصلٌ ولا شَرَفٌ ما شُقّ جيبٌ ولا قامَتْكَ نائحةٌ

[Fo 204 Fo] ثمّ بعث ابن الزبير أخاه مُضعاً على العراق فقدم البصرة وأعطاه أهلها الطاعة وأمضى للهلّب بن أبى صفرة ما كان أهلها ولوّه من قتال الأزارقة وخرج الى الكوفة وكان المختار يحتال فى استالة الناس بضروب من الحيل وكان يموى الروايات ويستعمل المخاريق ويدعى المعجزات ويزعم أنّ جبريل وميكانل يأتيانه ويأمر بعض أصحابه أن يشهد له أنّه رأى الملائكة نركت لنضرته وفيه يقول

ألا ابلغ أبا اسحق عنى أنّ الحيلَ كَعْتُ مُصْمِياتِ أَدِى عَيْنَى ما لم تبصرًا \* كِلانا عالِمْ بالتُرْهات

فزحف اليه مُضعب بن الزبير فبيّته المختار وقتل من أصحابه ستّة آلافٍ وقُتل عُبيدٌ الله بن على بن ابى طالب ومحمّد بن

<sup>·</sup> الحيل . Ms

<sup>·</sup> تبضراه . Ms

فجمع اصحاب ابن الحنفيّة وحبسهم معه فى السجد وأعطى اللّه عهدًا أَنْ يُحرَقَهم بالنار إن لم يبايعوه فكتب محمّد بن الحنفيّة الى المختار بن أبي عُبيد بالحبر فارسل المختار مددًا ومالًا فدخلوا مسجد الحرام بغتةً لا عِلْمَ لأُحدِ بهم يُنادون يا ثارات الحسين حتى انتهوا الى ابن الحنفيّة واصحابه قـد خُسِوا في الحظائر ووُكِّلَ بهم الحرسُ يحفظونهم وجمعوا الكثير من الحطب واعدّ لاحراقهم فاشعلوا النار في الحطب واخرجوا ابن الحنفيّة واصحاب معه الى شِمْبِ على بن ابى طالبِ واجتمع عليه أربعة آلاف رُجُل فبايعوه ففرّق فيهم الأموال التي حملها المختارُ ثم وجّه المختار الى عُبيد الله ابن زياد ابرهيم بن الأشتر النخميُّ في اثني عشر الفًا فالتقوا بالزاب من أرض الموصل فقُتل عبيد الله بن زياد عليه اللعنــة والحصينُ ابن نُمير وشمْر بن ذي الجوشن وعُمر بن سعد وكلَّ من شرك في قتل الحسين بن على عم وحُمات رؤوسهم اليه قال وكان ابن عمر ابن سمد قائمًا على رأس المختار لمّا دخلوا براس أبيه فقال لـه المختار أتعرف هذا الرأس قـال اى والله رأسُ ابي حفص قـال المختار أَلحَمُوا حَفْصًا بـأبى حَفْص فضُرب عُنقه وفى عُبيد الله بن زياد يقول يزيد بن المفرّغ [بسيط]

فأحقدت المرأة فسقته سمًا فى الشراب فابطأ القضآة عليه فلا كان فى الليل وضعت وسادة على وجهه وقعدَتْ عليها حتى مات وصار الى جهنّم ومروان يُعدُّ من قَتْلَى النسآ، واختلفوا فى حِلْيته فقيل كان طوالًا وقيل كان قصيرًا وكان لِـدَةَ الحسين بن على بن ابى طالب والحسين وُلد بعد الهجرة بسنتَبْن ،'،

ذكر ما جرى بين المختار وبين ابن الزبير قالوا وغلب المختار على الكوفة ووجه عمّاله على كور الجبل وارمينية وأفسدت الخوارجُ بالبصرة فولًى أهلُها المُهلَّب بن أبى صُفْرة قِتالَهُم إِذْ لَم يكن لهم أميرٌ يدفع عنهم وبعث عبدُ الله بن الزُبير عبدَ الله بن المُطيع واليًا على الكوفة فخرج المختار ابن ابى عبيد فى جماعة من القُرّا واليًا على الكوفة فخرج المختار ابن ابى عبيد فى جماعة من القُرّا منهم ابو اسحق الثقفيُ وجابر الجُعفيُ وواقع ابن المطيع فطرده وانكفى عنهم وفيه يقول

ابنُ مطيع لج ً فى الشِقاق ، يقولُ لمّا ضِيقَ فى الخناق ، يا قومِ هل لى فيكمُ من وَاقِ

وبلغ الحَبرُ ابنَ الزبير فأخذ محمّد بن الحنفيّة بالبيمة له والانقياد فقال محمّد بن الحنفيّة أنا أولَى بهذا الأمر منك ان كانت خلافة

ذكر مروان بن الحكم وأُخذِ بيعة اهل الشأم لـه، بويع لـه بالأُردن سنة أدبع وستين وهو أوّل من أخذ الحلافة بالسيف وكان يُلقَّب خَيْطَ باطل لطول قامته واضطراب خلقه وفيه يقول الشاعر

لحى الله قومًا أُمَّرُوا خَيْطَ باطلٍ على الناس يُعْطَى من يشاء ويمَنعُ

[Fo 203 vo] وسار إليه الضحاك بن قيس فاقتتاوا بمرج راهط من غوطة دمشق فقتل الضحاك وخرج سليان بن صُرَدِ الحزاعي من الكوفة في أربعة آلاف من الشيعة يطلبون بدم الحسين فبعث اليه مروان عبيد الله بن زياد والحُصَيْن بن غُير فالتقوا برأس عين فقتاوا سليان بن صُرَدٍ وتفرّق أصحابه فالت الشيعة الى المختار ابن أبي عبيد وقوى أمرُه فاظهر الدعوة الى محمد بن الحنقية والطلب بدم الحسين ومات مروان بدمشق وكانت ولايته سبعة أشهر وأيامًا وبايع أهلُ الشأم عبد الملك بن مروان ،

خبر موت مروان بن الحكم ذكروا أنَّ تزوَّج أمَّ خالد بن يذيد ابن معاوية وجرى بينه وبين خالدكلامٌ فقال له يا ابن الطرطُبَّة

ذكر فتنة ابن الزبيركان يدعو الناس فى زمن يزيد بن معاوية الى الامارة والشوري فلما مات يزيـد دعاهم الى البيعة لنفسه وادعى الحلافة وظفر بالحجاز والعراق وخراسان واليمن ومصر والشأم إلَّا الأردنُّ فإنهم أرادوا أن يكون الأمر لحالد بن يزيــد ابن معاويـة ودعوا له على المنابر وبُويع بالخلافـة فلما تستَّى ابن الزبير بالخلافة فارقه المختار بن ابي عُبيد من أعماله وقدِم الكوفة ودعا الشيعة وقـال أنا رسول أبى القـاسم محمد بن على بن ابى طالب وأخذ بيعة الناس له على أن يطلبوا بـدم الحسين رضة وخرج الضَّعاكُ بن قيس الفهرىّ الخارجيّ واستمال الناس وصلّى بهم ينتظ استقرار الخلافة وبُويع مروان بن الحكم بالأردن وبويع خالد بن يزيد بن معاويـة بعده واجتمع أهلُ البصرة على عُبيد الله بن زياد وكان واليها في أيَّـام معاويـة ويزيد ونصبوه أميرًا وسألوه أن يُطلقَ عن الخوارج الذين في السجون فاطلقهم وفيهم نافع بن الازرق وعبيد الله [بن] الماحوز أ وقطرئُ بن الْهُجاءَة المازنيّ فما تُوا في الأرض وأفسدوا وخافهم تُمبيد الله بن زياد على نفسه فهرب الى الشأم ، ،،

<sup>·</sup> وعبد الله الماحور .Ms

للقصوص ما ترى قبال إمّا ان تعتبدل وإمّا ان تعتزل فخطب معاويةُ فقال إِنَّا بُلينا بَكم وابتُليتم بنا وانَّ جدَّى معاوية نازع الامرَ من كان أولى بـه واحقّ فرك منه ما تعلمون حتّى صار مُرتهنًا بعمله ثم تقلَّده ابى ولقد كان غير خليق بــه فرك رَدْعَهُ واستحسن خطاءه ولا أحثُ أن ألقى الله بتبعاتكم فشأنكم وأُمرَكِم ولُّوه من شِنتم فواللَّه لَيْنُ كانت الخلافة منها لقد أَصْبَا مَنْهَا حَظًّا وَانْ كَانْتُ شُرًّا فَحْسُ آلُ ابِّي سَفَيَانُ مَا أَصَابُوا منها ثم نزل واغلق الباب في وجهه وتخلّي للمبادة حتى مات بالطاعون في سنة [أربع وستّين] اثنتي وعشرين سنة وكانت ولايته عشرين يومًا ويقال اربعين يومًا ويقال ثلثة اشهر فوثب بنو أُميّة على عمرو المقصوص وقالوا أنت أفسدتَه وعلَّمتُه فطمروه ودفنوه حيًّا [وافر] وكان قيل فيه

تلقَّفها يزيدُ عن أبيه فَخُذُها يا معادِى عن يزيد

وقال آخر

إنى أرى فتنةً تَغْلَى مواجِلُها والمُلك بعد أبى لَيْلَى لمن غلبا

## عتبتُ على سَلْم فلمَا فقدتُ ه وجرّبتُ أقواماً بكيتُ على سَلْم

موت يزيد بن معاوية ولما احتُضِ يزيد بن معاوية ولى ابنه معاوية بن يزيد وسلّم الامر إليه وكان وُلد يزيد بالماطرون ومات بجوادين وهو ابن ثمان وثلاثين سنة وكان مُلكه ثلث سنين وثمانية أشهر وذُكر الله تمثّل عند موته بهذين البيتين [طويل]

ولم أغنِ فى لذَات عيش مُفاخرِ من العيش حتى صار رَهْنَ المقابرِ فيا ليتنى لم أُغْنِ فى النـاس ساعةً وكنتُ كذى طمرين عاش بُلغةٍ

[رجز]

وفيه يقول الشاعر

يا أيُّها القبرُ بِحَوَّارِينا \* ضممتَ شرَّ الناس اجمعينا

[Fo 203 ro] ولاية معاوية بن يزيد بن معاوية ولما مات يزيد صار الأمر الى ولده معاوية بن يزيد وكان قدريًا لانه اشخص عمرًا المقصوصَ فعلمه ذلك فدانَ به وتحققه فلا بايه الناس قال

<sup>•</sup> بحوران . Ms ا

<sup>·</sup> بجورانيا .Ms

تُواقى اللحدَ ولا تجعل أَذُنك قِمْهَا لقريش فَانَّهُم سَحَرة بالكلام ولكن عليك اذا وافيتَ بالوقيافِ ثم النقياف أثم الانصراف ومات مسرفٌ فسار الحُصين حتّى أتى مكّـة وحاصر ابنَ الزبير أيامًا ورمى بالمنجنيق والنقاطات الرُّكُنَ فأحرق الاستار فبعث الله على أصحاب المنجنيق صاعقةً فـأحرقت منهم بضعةً عشرَ رجلًا وكان المختارُ بن ابي عبيد الثقفيّ بايع ابنَ الزبير على أن لا ينفرد برأى ولا يقضى أمرًا دُونَـه فوجّه المختارَ الى الحُصين وقـاتلـه فردّهم عن مكّة فبيناهم كذلك إذ اتاهم نميٌّ يزيد فانصرفوا الى الشأم وكان يزيد وليَّ سَلْم بن زياد بن ابيه خراسان وسجستان فنزا ما وراء النهر وامرأةٌ تملك بخارا يقال لها خاتون فكتبت الى طرخان ملك الترك تستمدَه وتستنجده وعلى ان تُزوَّجَه نفسها وجاء طرخانُ في جيش عظيم من الترك والسُغْد وناهضهم القتال فهزمهم وغنم من أموالهم وأولادهم ما يفوت الإحصاً. وفي سَلْم يقول يزيد بن معاوية [طويل]

<sup>·</sup> المقاف . Ms.

<sup>•</sup> فكتب . Ms

<sup>·</sup> يستبدّه ويستنجده . Ms

عقبة المُرَّىُّ في جيش كثيف وجعل يرتجز [٧٠ 202 ۴] [رجز]

ابلغ أبا بكر إذا الجيش سَرَى ومَرَّت الخَيْلُ على وادى التُرى عشرين ألفًا بين كَهْل وفتى أَجْمَعَ نشوانِ من القوم ترى

ذكر وقعة الحرّة قال فجآ، مُسلم بن عقبة فأوقع بالمدينة وقتل أربع آلاف رجُل من افنا، الناس وسبعين رجُلًا من الأنصار وبَقَر عن بطون النسا، وأباح الحرم وأنهب المدينة ثلثة أيام وبايمهم على الله في ليزيد وجعل يفعل فيهم ما شآ، وكانت الوقعة بالحرّة وهي ضاحي المدينة وبتلك سُمّيت الحرّة وسمّوا مسلم بن عقبة مُسْرِفَ بن عقبة وكان يُسمّي ابن الزبير المُلحد وقد قال محمّد ابن اسلم الساعدي [طويل]

فإنْ يقتلونا يومَ حرّةَ وَاقِمٍ فَنحُنُ على الاسلام أوَّلُ من تُحتِلُ

ثم سار مسلم نحو مكة يريد ابن الزبير فطين بثَدَيْد لدعوة اهل المدينة واستخلف على الجيش الحصين بن نمير اليشكرى أوصاه يزيدُ بذلك وقال له يا برذعة الحار لولا أنّ امير المومنين أمرنى باستخلافك ما استخلفتُك فإذا انا مُتُ فامضِ بالجيش عبّى حتى

يَهْتِفُ كَامِل]

مَسَح الرَسولُ جبينَـهُ فله بريق فى الخدودِ أَبَواه من عُلْيَا قريش وجَدُه خيـر الجُدود

واعلم أنَّ للروافض في هذه القصَّة من الزبادات والتهاويـل شيئًا غير قليل وفي مقدار ما بُيَّنَّاه سقَطْ كثير لأنَّ من الناس مَنْ شكر أن يكون يزيد أمر بقتله أو رضى بــه والله اعلم بذلك، ، قصّة عبد الله بن الزبير بن العّوام وهو ابن صفيّة عمّة رسول الله صلمم وأوَّل مولودٍ وُلد بالمدينة في الاسلام قالوا ولمَّا بُويع يزيد تلكُّأ الحسينُ وعبدُ الله بن الزبير عن بيعتــه ولحقــا بمكُّــة فامَّا الحسين فخرج إلى الكوفة حتّى استشهد بكربلا وامّا عبد الله بن الزبير فامتنع بمكَّة ولاذَ بِالكمبة ودعا الناس الى الشورى وجعل يلعن يزيد وسمَّاه الفاسق المتكبَّر وقال لا يرضى الله بمهد مماوية الى يزيد وائمًا ذاك الى عامَّة المسلمين فأجابه الناس الى ذلك ورأوا الحقُّ فيه واظهر ابن الزبير التألُّد والتنسُّك وجمل يصوم ويصلَّى حتى أثّر فيه ومال الناس إليه وكتب الى أهل المدينة ان اخرجوا بنى أُميَّة من أظهركم فأخرجوهم وبلغ الحبرُ يزيدَ فبعث مُسْلِم بن ابن مالك امّا انه كان يُشبه النبى صلى الله عليه ثم بعث به وباته وباولاده الى يزيد بن معاوية فذُكر أنّ يزيد أمر بنسائه وبناته فأقبن بدرجة المسجد حيث تُوقف الأسارَى لينظر الناس اليهن ووضع رأسه بين يديه وجمل ينكت بالقضيب فى وجهه وهو يقول

لَيْتَ أَشِياخَى بَبَدْدٍ شَهِدُوا جَزَع الْخَزْرِجِ مِن وَقَع الأَسَلُ لَا تَسَلُ لَا تَسَلُ لا تَسَلُ

فقام ابو برزة الأسلمي رَضَه فقال امّا واللّه لقد أخذ قضيبُك من ثغره مَأْخذًا لرُبَّا رأيتُ رسول الله صلّى الله عليه يرشفه وفُتل الحسين عمّ سنة احدى وستين من العجرة يوم عاشورآ، وهو يوم الجمعة وكان بلغ من السنّ ثمانيًا وخمسين سنة وكان يخضب بالسواد رضة ثم بعث يزيد عليه اللعنة بأهله وبناته الى المدينة ورَثَنَهُ ابنةُ عقيل بن أبي طالب

ما ذا تقولون ان قال المليكُ ككم ما ذا فعلتم وانتم آخِرُ الأُمَمِ بعِثْرَقَ وبأهلى بعد مُفتقَدى منهم أسادَى وقَتْلَى ضُرِّجُوا بِدَمِي

قـال وسمع اهلُ المدينـة ليلـة قُـتـِلَ الحسينُ في نهارها هاتفًا

بالله عزّ وجلّ أو يبعث بي الى يزيد بن معاويـة فيرى فيّ رأيـه فانّ الرّحم تمنعه قتلي فكتب عُمر بن سعد الى عبيد الله بن زياد بذلك فلم يقبل من ذلك شيئًا وقال لا إلَّا أن يَنْزِلَ على حكمى فقال الحسين والله لا انزل على حكم ابن مرجانة أبدًا يمني عبيد الله بن زياد وناهضهم القتـال يوم عاشورآ. وهو يوم الجمعة ومعه تسعة عشر انسانًا من أهل بيته وانحاز اليه الحرُّ التميعيُّ تائبًا من ذنبه فقاتـل معه فقُتل الحسين عطشانَ وقُتل معه سبعة من ولد على عم وثلاثة من ولـد الحسين وتركوا على بن الحسين وهو على الأصغر لأنَّـه كان مريضًا فمنــه عقب الحسين عمَّ إلى اليوم وقتلوا من أصحابه سبمة وثمانين انسانًا وزعم قوم ان الحسين رَضُهُ قُتل بعدما قَتل منهم عدّةً ولولا الضّغف الـذي أدركه من المطش لكان يـأتى على أكثرهم قـالوا فرماه الحُصَيْنُ بن تميم فى حَنَكِه وضرب زرعة بن شريك كَفّه وطعنه سنان بن أنس بالرمح ثم نزل فاجتزّ رأسه وأوطأ الحيل جُثَّتُـه [r 202 rº] وساقوا على بن الحسين مع نسائـه وبناتـه الى عبـيـد الله بن زياد فزعموا أنَّـه وضع رأس الحسين في طُسْتِ وجمل ينكتُ في وجهه بقضيب ويقول ما رأيتُ مثل خُسْنِ هذا الوجه فقطّ فقال أنس

مقتــل ابي عبد الله الحسين بن على رضها ولما بلغ الحسينَ قــّــلُ مُسلم بن عقيل هَمَّ بالرجوع الى المدينة فبعث اليه عبد الله بن زماد الحرّ بن بزيد التميميّ في ألف فيارس فلقى الحسين بزُبالة فقال له الحسين لم آتكم حتى انتهَتْ الىَّ كُتُبكم فان كان رأيكم على غير ما نطقت بـه كُـتُبكم انصرفتُ فقال الحرّ ابن يزيد انَّى لم أَوْمَرُ بقتالك ولكن أمرتُ أن لا أَفارقك حتَّى تقدَّم الكوفة فإذا أتيتَ فخذ طريقًا يُدخلك الكوفة ولا نزول الى المدينة حتى اكتب الى ابن زياد فانثني الحسينُ عن طريق المُذيب والحرُّ بن زياد يسايره حتى انتهى الى الغاضريَّة فنزل بها وهو يوم الحميس لليلتين خلتا من المحرّم سنة احدى وستّين وقدم عليه يوم الجمعة عُمر بن سمد بن ابي وقاص في أربعة آلاف وزعم قوم أنَّ عبيد الله بن زياد قال له إن قتلتَ الحسين فلك عمل الريّ وبعث معه بشر بن ذي الجوشن وقال ان لم يقتله فاقتله وأنت على الناس فنزلوا بين نهرى كربـلا وجرتِ الرُسُل بينهم وبين الحسين ومنموه ومن ممه المآء أن يشربوا فقال الحسين لعُمر ابن سعد اكتب الى صاحبك فاعرض ان ارجع الى الموضع اللذى اقبلتُ منه أو آتي ثُغرًا من ثغور المسلمين إلى أن الحق

وأخذهما مالبيعة ليزيد فقالاحتى نُصْبحَ وانصرف من عنده وخرجا من تحت الليل الى مكَّة وأُبِّيَا أن يبايعا وبلغ أهلَ الكوفة تلكُّو الحسين في بيعة يزيـد فكتبوا الى الحسين في القدوم عليهم وبعثوا بجمل بعير وكتبوا البيعة فارسل الحسين مُسلِم بن عَقيل بن أبي طالب ليأخذ البيعة من أهلها فجا. حتّى نزل على هانى بن عُروة واجتمع اليه خلقٌ كثيرُ من الشيعة يبايعون الحسين وخرج [٥٠ ٥٠] الحسين بأهله وولده وبلغ الخبرُ عبيــد الله بن زياد عليه اللعنــة وهو بالبصرة فهمَّ الى الكوفــة فسار اليه الشيعةُ وقاتلوه حتى دخل قصرَه وأغلق بابه فلا كان عند المساء وتفرّق الناس عن المسلم بن عقيل بعث عُبيد الله بن زياد خيلًا في خُفْيَةٍ فَقَبْضُوا عَلَى مُسَلِّم وَعَلَى هَانَىٰ وَرَفْعُوا مُسَلَّمًا بِينَ شُرَف القصر وقتل ادنا من العضادة ثم ضربوا عُنقه وفيه يقول [طويل]

فإن كنتِ لا تدرينَ ما ٱلموتُ فانظُرى

إلى هانى، فى السُوق وأبن عقيل ترى دَجُلًا قد جدع السيفُ أَنْفَه وآخرَ يهوى من طَمارِ قتيل ترى جسدًا قد غير الشمسُ ولَنه ونَضْحَ دم قد سال كُلَّ مَسيل

الرت: Correction marginale:

نبایغها "أمیرة مؤمنیسا بنوه بعده مُتناسقینا " دِمآ، بنی أمیّة ما شُغینا فإن تأتوا أبرملة أو بهند إذا ما مات كِسْرَى قام كسرى خشِينا الفيظ حتى لو سُقينا

ومات معاوية بدمشق سنة ستين وهو ابن ثمانين سنة وكان دجلًا طُوالًا جسيمًا بـادنًا أبيض جميل الوجه قبيح الفعال اذا ضحك انقلبت شفته العُليا، وبايع أهلُ الشأم يزيدَ بن معاوية على الوفاء بما أخذ له معاوية من بيعتهم ،'،

بيعة يزيد بن معاوية عليه اللمنة قالوا مات معاوية وعلى المدينة الوليدُ بن عُتبة أبن أبى سفيان وعلى العراق عُبيد الله بن زياد فلمّا ورد نعى معاوية قال مروان بن الحكم للوليد بن عُتبة أبعث الى الحسين بن على وعبد الله بن الزبير فإن بايعا وإلّا فاضرب أعناقها فاستدعاها في جوف الليل ونعى اليها معاوية

<sup>·</sup> ماتوا .Ms ا

ع Ms. لميابي .

<sup>·</sup> مُتنافينا . Ms

<sup>&#</sup>x27; Ms. عَقَدُ · '

أموالًا عظيمةً ثم خرج الى مكّة فتلةًاه الحسين بن عليّ فلمّا وقع بصره عليه قال مرحبًا بأبن رسول الله وسيّد شباب أهل الجنّـة دابّة لأبن عبد الله ثم طلع عليه عبد الله بن الزبير فقال مرحبًا بأبن حوارى رسول الله وابن عمَّته دابِّـةً لأبي خُبيبٍ ثم كذلك كلمّا طلع عليه طالمٌ حيّاه وأمر له بداتبة وصِلَةٍ ثم دخل مكّنة وهداياه وجوائزه يروح عليهم ويغدو حتى انماهم الأموال ثم أمر برواحله فعُلقت بباب المسجد وجمع الناس وأمر بصاحب حرسه أن يُقيم على رأس كلّ رجل من الأشراف رجلًا بالسيف وقـال إِنْ ذهب واحدٌ منهم الى أن يُراجِمني في كلامي فاضربوا عُنقه ثم صعِد المنبر وخطبِ فقال إن هولاً الرهط سادةُ السلمين وخيارهم ولا يبتزُّ أمرُ دونهم ولا يُقضى أمرُ عن غير مشورتهم وقد بايعوا يزيد فبايعوه بسم الله فأمّا الأشراف فلم يمكنهم تكذيبه ومُراجِعته وامّا سائر الناس فلا جُرْءَة لهم على الكلام ولا علم لهم بشيء مما يقول فأخذ البيعة وركب رواحله وضرب الى الشأم وكان يقول لولا هواى في يزيـد لأبصرتُ رُشدى وفيه

ا Ms. تبيّن; corrigé d'après Ibn-el-Athir, Chronicon, t. III, p. 423, l. 22.

بطينًا بادنًا واوّل من قدَّم الحطبة على الصلاة أخشى أن يتفرّق الناسُ عنه قبل أن يقول ما بدا له وأوّل من نصب المحراب فى المسجد وثُوقى وله من الأموال التي استَصفاها من مال كسرى وقيصر خمسون ألف ألف درهم ، ،

ذكر أخذ البيعة ليزيد بن معاوية ثم دعا الناس الى بيعة يزيد فأوّل من بايع يزيد معاوية وكتب الى مروان بن الحكم بأخذ بيعة أهل المدينة ليزيد عليه اللعنة فغضِب مروان إذ لم يجعل إليه الأمر فسار الى الشأم فكلمه وجعله ولى عهد يزيد بعده [07 201 وردّه الى المدينة فامتنع أهل المدينة من بيعته فجآ معاوية حاجاً فى ألف فارس الى المدينة وتلقّاه الحسين وعبد الرحمن بن أبى بكر وعبد الله بن الزبير فسلموا عليه فلم يرد جواب سلامهم وأغلظ بهم فى القول وعنف وذلك حيلة منه فتوجه القوم الى مكة لما رأوا من جفائه ودخل معاوية المدينة ولم يبق بها أحد لم يُبايعه وأخذ بيعة أهلها ليزيد وفرق فيهم ولم يبق بها أحد لم يُبايعه وأخذ بيعة أهلها ليزيد وفرق فيهم

وصلاة العيد وإلّا فهى مقدّمة على : Glose marginale moderne . صلاة الجمعة

<sup>·</sup> فسين . Ms

فات بمرو فلا حج معاوية جاءه الحسنُ والحسين وابن عبّاس رضهم وسألوه أن يَفِيَ لهم بما ضَمِنَ فقال أما تَرْضَون يا بني هاشم أن نُوفِّر عليكم دمآء كم وانتم قتلة عثمان ولم يُعْطِهم ممّا في الصحيفة شيئًا ،'،

وفاة الحسن بن على رضها وتوقّى الحسن في سنة تسع وأربعين وهو ابن سبع واربعين [سنة] واختلفوا في سبب موتــه فزعم قوم انَّه زُجَّ ظُهُرُ قَدَمه في الطواف بزُجَّ مسموم وقال آخرون أنَّ معاوية دس الى جعدة بنت الاشعث بن قيس بأن تسمُّ الحسن ويزوَّجها يزيدَ فسمَّتْه وقتلَتْه فقال لها معاوية إنَّ يزيد منَّا بمكان أ وكيف يصلح له مَنْ لا يصلح لابن رسول الله وعوَّضها منه مائة الف درهم وفى أيَّـام معاويـة ماتت عائشة رَضَهَا وأمَّ سلمة وابو هريرة وسعد بن ابى وقياص وعبيد الليه بن عمر وابو أيوب الأنصاريّ بالقسطنطينيّة وكان معاوية قد اذكي المُيون على شيعة على عم يقتلهم اين أصابهم فقتل حجر بن عدى وعمرو بن الحمق فى جملة مَنْ قَتَل وقال سعيد بن المسيّب ان معاوية أوّل من غيّر قضاء رسول الله صلعم واوّل من خطب قاعدًا لأنّه كان

<sup>·</sup> Note marginale : كذا وكذا

صُعْبَة وافتتح جبال النور ومات بمرو ثم ولَّاها عبيد الله بن زياد فغزا طخارستان ومُلكتها فتح خاتون فقاتلها وهزمها وانتهب مملكتها سبمًا ثم صارت الى الصلح فصالحها على مال وختى لها مُلكها ونواحيها ثم غزا ما وراء النهر وأغار على بخارا وغنم منها غنائمَ كثيرةً وعاد الى البصرة ثم ولاها سميدَ بن عثمان بن عفّان وغزا ما وراءَ النهر وصالح أهل سمرقند على أن يَــدُخُلَ بِابًا من أبوابها وبيخرج من الآخر واخذ منهم رهائن ان لا يَغْدِروا بــه فدخل وخرج وانصرف بالرهائن وغدر بهم وحملهم الى المدينة وجمل يستعملهم في النخيل والطين وهم أولاد الدهاقين وأرباب النعَم فلم يُطيقوا ذلك العمل وسَيْموا عَيْشَهم فوثبوا عليه في حائطٍ له فقتلوه ثم قتلوا انفسهم بالحَبْل خَنْقًا ثمَّ ولَّاها اسلم بن زُرعة وكان غَشومًا ظَلومًا فـأخذ أهل مرو بـأن يكفّوا عنــه نقيق الضفاضع فأخبروه بـأنّ ذلـك غير ممكن فضاعف عليهم الحزاج مائة الف درهم وفي ايّام معاوية افتُتــح من الروم رُوذُوس وهو على يومين من القسطنطينيّة وأقام المسلمون بها سبع سنين وافتتح من خراسان سمرقنىد وكش ونسف وبمخارا وافتتح الربيع بن زياد الحادثيّ بلخ وما يليها وكان واليّا من عند معاوية عليه فخرَجَتْ في يده الآكلةُ فشغله عن ذلك وكان يناله من عليّ عمّ فضربه النقّاد أ ذو الرقبة يعني الفالج فقتله بالكوفة ، ،، ذكر موت المنيرة بن شعبة وقع الطاعون بالكوفة فهرب المنيرة ابن شعبة ثم لما سكن عاد فطُعِنَ فمات فقال اعرابي الطويل

أَرَسُمَ دِيادٍ للمغيرة تعرفُ عليه دواني الإنس والجِن تَعْزَفُ فإن كنتَ قد لاقيتَ هامانَ بعدنا ﴿ وَفَرَعُونَ فَأَعَلَمُ أَنَّ ذَا ٱلعُرْشُ مُنْصِفُ

ومات عمرو بن الماص بمصر يوم الفطر فصلَّى عليه ابنُه عبد الله ابن عمرو بن العاص ثم صلَّى بالناس صلاةَ العيد وخلَّف عمرو من المال ثلثمانـة ألف دينار وخمسة وعشرين الف دينار ومن الغَــّــة ما يبلغ ارتفاعها في السنة مائتي الف ديناد ومن الورَق الفي الف درهم وفيه يقول الشاعر [٥٠ 200 م [طويل]

أَلَمْ تَرَ أَنَ الدهرَ أَذَكَى عِيونَه على عَرِو ٱلِسَّهْتَى تُجبِّي له مِصْرُ ولم يُغْنِ عنــه كيدُه وأحتيالُـه وحيلتُه حتى أُتِيحَ \* له الدهرُ

قـالوا ووتى ماويـة خراسان الحـكم بن عمرو النفارئ وكانت له

<sup>·</sup> النمار . Ms

<sup>.</sup> اتِبح . Ms.

مات المفيرة بن شعبة جمع له العراقين وهما الكوفة والبصرة وهو اوّل من جُمع له العراقانِ ،'،

قصة زياد بن أبيه قالوا ان معاوية اوّل من ادّعى إلى غير أبيه فادّعى زيادًا أخًا لما رأى من جَلَده ونفاذه وزياد هو ابن عُبيد من ثقيف وأمّه سُميّة وقد قال الحسن والشعبى ان سرّك ان لا تكذب فقل زياد بن أبيه وفيه يقول ابن المفرّغ ' [بسيط]

العَبْدُ للعبد لا أَصْلُ ولا شرفٌ أَلوَتْ به ذاتُ أَظفارٍ وأَنيابِ

وكان زياد كاتبًا للفيرة بن شعبة ثم كتب لابى موسى الاشعرى ثم كتب لابن عامر ثم كتب لابن عبّاس ثم كتب لعلى بن ابى طالب عمّ وكان له من الولد ثلاثة وأربعون منهم عشرون ذكرًا وثلاث وعشرون أنثى ومات زياد بالكوفة سنة ثلاث وخمسين من العجرة وذلك انه كان غَشومًا ظَلومًا هَصُومًا جَبَى العراق مائة ألف ألف وجعل يخطب الحجاز ويهدد أهلة بالقتل وكتب الى معاوية انى قد ضبطتُ العراق بيمينى وشالى فارغة فضم الله معاوية انى قد ضبطتُ العراق بيمينى وشالى فارغة فضم ودعوا الله الحجاز فاجتمع أهل المدينة فى مسجد رسول الله صلعم ودعوا الله الحجاز فاجتمع أهل المدينة فى مسجد رسول الله صلعم ودعوا الله الحجاز فاجتمع أهل المدينة فى مسجد رسول الله صلعم ودعوا

### كتاب البدء والتأريخ

#### الفصل الحادى والمشرون

فى ولاية بنى أمية الى آخر أيّامهم على الاختصار وماكان فيه من فتنة ابن الزبير والمختار بن ابى عبيد

ولاية معاوية بن ابى سفيان وصار الأمر الى معاوية سنة ادبعين من العجرة وكان وَلِي لَعُمر وعثمان عشرين سنة ولمّا سلّم الحسن الأمر إليه ولّى الكوفة المُغيرة بن شُعبة وولّى البصرة وخراسان عبد الله بن عامر بن كريز وولّى المدينة مروان بن الحصم وانصرف معاوية الى الشأم وفى هذه السنة افتعل المغيرة كتابًا من معاوية الى الشأم وفى هذه السنة افتعل المغيرة كتابًا من معاوية الى اهل الموسم فى الإمارة وحج بالناس فوقف يوم التروية ونحر يوم عرفة خوفًا أن يفطن الناس بكتابه ثم نزع معاوية عبد الله بن عامر عن البصرة وولّاها زياد بن أبيه ثم لما

# كِتَـابُ ٱلْبَدْء وَٱلتَّأْدِيخ

المنسوب الى أبى زيد احمد بن سهل البلخيّ وهو لمطهّر بن طاهر المَقْدِسيّ

قد اعتنى بنشره وترجمته من العربية الى الفرانسوية المفقير المذنب كلمان هوار من اعضاً ، مجلس العلوم العالى (اينستيتو دى فرانس) وقنصل جغرال الدواسة الفرانسوية معلم فى مدرسة الألسنة الشرقية ومدير الدرس فى المكتب العملى للدروس العالية فى مدينة باريز

الجيزة السَّادِسُ

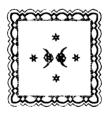

يُباع عند الخواجه أَرْنَسْت لَـرُو الصحّاف في مدينــة بــاديــز

١٩١٩ ميلادية



# كِتَابُ ٱلْبَدْء والنَّارِمِج

ٱلْجُزُهُ السَّادِسُ